

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com









LA

## LA GUERRE D'ORIENT.

. • • . .

•

.



LE GÉNERAL PELISSIER,

COMMAND® EN CHEF DE L'ARMÉE PRANÇAISE EN CRIMEE

### HISTOIRE COMPLETE

DR LA

# GUERRE D'ORIENT

CONTENANT

### LE RÉCIT COMPLET DES OPÉRATIONS MILITAIRES

DAWS

la Turquie d'Europe et d'Asie, la mer Noire, la Crimée et la mer Baltique

DEPUIS

Le passage du Prath jusqu'à la prise de Séhastepel inclusivement

OUVRAGE

Donnant sur tout ce qui se rattache à la crise actuelle

DES DÉTAILS AUTHENTIQUES A L'AIDE DESQUELS CHACUN POURRA SUIVRE LES PÉRIPÉTIES DE CE GRAND DRAME

PAR

JULES LADIMIR, Autour de l'Histoire des Mœurs et du Costame du Moyen-Age

QUATORZIÈME ÉDITION

**PARIS** 

IJBRAIRIE POPULAIRE DES VILLES ET DES CAMPAGNES RUE LARREY, 8.

1856

puissance irrésistible et colossate qui devait les mener à la conquête de Constantinople, et de ce siège de l'empire, leur permettre de régner, en grande partie, sur les destinées de l'Europe. Ces considérations sont une démonstration suffisante de la justesse des conceptions qui avaient fait choisir Sébastopol comme but des efforts des armées alliées. On sait que la pensée de l'expédition elle-même a trouvé des contradicteurs. En vevant tant de braves soldats si longterops annettés sous les raure d'une farteresse, des esprits inquiets, imnationts, irréfléchis, se sont demandé si d'autres chamas de bataille n'auraient pas mieux servis leur ardeus. Ils ont prétende que la France et l'Angleteure eussent du envoyer leurs armées sur le continent, afin de balayen les Principaulés. d'envahir la Bessarabie, de poursuivre l'armée russe vaincue et battant en rétraite : car elle eût été infailliblement vainque et contrainte de se retirer si nos armées avaient débacqué et are nous les eussions laissées poursuivre l'ennemi en retraite à travers les stoppes et par delà les immenses déserts de la Bussie méridionale.

Eh bien, quand nous aucions fait cela, quel résultat réel et positif eussions-nous obtenu qui eut été d'une importance égale à la prise de Sébastopel? Nous aurions battu armée sur armée: mais ces armées auraient été recrutées par des hordes sorties du Nord, et nous m'enssions gagné en fan que la possesse sion d'immenses plaines d'où, en définitive, il nous eut falla revenir sans avoir en nos mains les gages d'une future sécurité. On a beaucoup parlé du siège de Sébastopoliet de la courageuse défense de la garnison qui gardait cette ville, et pourtant il est permis de dire, dans le sens propre du met. qu'il n'y a pas eu de siège, et qu'aucune garnison n'a défenda Sébastopol. Une garnison signifie une force militaire relativementpen nombreuse qui, enfermée dans une ville ouforteresse murée, la défend contre une armée infiniment supérieures En siège veut dire l'opération conduite par une force supérieure investissant cette forteresse, interceptant ses communications avec les derrières de l'armée, la renfermant par des

approches, faisant enfin une brêche dans les défenses, et amenant alors des troupes nombreuses qui écrasent la garmison.

Ce qui s'est passé en Crimée ne ressemble nullement. à cela. Pendant douze longs mois nous avons lutté non-seulement contre une armée de mêmé force que nous, et qualquefois numériquement supérieure à nos troupes, mais encore, on peut le dire sans exagération, nous avons lutté cantue toutes les ressources militaires de ce vaste empire qui consactse la plus grande partie de son revenu à l'entretien d'une énorme armée sur pied, d'une armée qu'il dit être d'un million de soldats, mais qu'on peut évaluer à 6 ou 800,000 hommes.

La position neutre des puissances qui confinent à la frontière européenne de la Russie a laissé complétement libre dans son action, depuis la Baltique jusqu'à l'Euxin, prasque toute cette force, on du moins la plus grande partie. La Russie n'avait rien à craindre de l'Autriche; elle n'avait rien à sup douter de la Prusse. Rien ne l'a donc empêchée d'envoyet ses troupes à la défense de Sébastopol et de jeter nos arméet dans la mer, comme elle s'en était superbement vantée. Rien ne s'opposait à ce qu'elle envoyât division sur division, arméet sur armée, la garnison de la Pologne, la garnison de Sainte-Pétersbourg, tous les hommes enfin qu'elle pouvait nourris dans une place si éloignée. Nul danger qui la menaçat sur la frontière ne l'empêchait de renforcer son armée de Crimée et de réparer par l'envoi de troupes fraîches les pertes essuyées dans les combats.

Nous le répétons, l'expédition contre Sébastopol n'a par été ce qu'on appelle communément un siège, et nous n'avons pas vaincu ce que l'on appelle, en propres termes, une garnison. Nous avons, en Crimée, livré bataille à toutes les ressousces militaires de la Russie et aux armées russes retranchées dans une position démesurément forte par nature, et rendue encore plus forte par toutes les ressources de l'art et toute l'habileté de la science. Pendant une lutte d'une année, dans laquelle ont eu lieu, de la part des troupes françaises et an-

glaises, de nombreux traits d'héroïsme qui vivront dans la mémoire de la postérité la plus reculée, nous avons combattu toutes les forces de la Russie, nous avons vaincu cette puissance, et nous avons remporté le prix pour lequel nous combattions.

Cet immense résultat a fait tomber cette croyance que la Russie était invincible chez elle; et que l'on remarque combien est éclatante cette preuve de la supérjorité, de l'intelligence, de la combinaison et de la science sur la pure force physique. Tant que nous avons entretenu cette lutte sur le sol russe, à six cents lieues de notre pays, notre armée de Crimée s'est trouvée plus rapprochée de ses ressources naturelles, plus rapprochée au point de vue du temps et de la convenance, que l'armée russe occupant cependant son propre territoire. Quinze jours ou trois semaines sont tout ce qu'il faut pour le passage d'un transport de Marseille à Kamiesch, Lorsqu'il arrive, les munitions n'ont pas à souffrir de la perturbation des transports de terre. Les hommes eux-mêmes sont affranchisde la fatigue des longues marches. Les approvisionnements russes, au contraire, viennent dans de petites voitures, à trayers une vaste étendue de steppes; les troupes, à leur arrivée, sont harassées et fatiguées par de longues marches, ayant quelquesois manqué d'eau pendant plusieurs jours.

Un aussi éclatant succès ne pouvait être obtenu sans de grandes pertes de notre côté, et sans doute plus d'une famille est en proie à l'affliction. Mais ceux qui pleurent sur des parents tombés au champ de bataille ont du moins la satisfaction de savoir que ces hommes sont morts de la mort des héros et que leur mémoire vivra longtemps dans le souvenir de la patrie reconnaissante. On a coutume de dire que la guerre est la plus grande des calamités. Sans doute la guerre est une grande calamité; mais il est des maux plus funestes encore, ceux, par exemple, qui dérivent du succès d'une ambition envenissante, de la violence triomphante et du mauvais gouvernement des hommes. A toutes les époques, dans tous les siècles, dans tous les pays, les nations douées des qualités

qui honorent la nature humaine ont compris que ces maux sont pires que la guerre, et plutôt que de les subir, elles n'ont pas hésité à se soumettre aux sacrifices qu'exige l'emploi de la force militaire. La France et l'Angleterré ont renouvelé ce noble exemple, et-si les nations continentales réglaient leur marche simplement d'après leurs propres vues, d'après leurs propres sentiments, il est des pays, aujourd'hui retranchés dans une neutralité sans gloire, qui eussent participé à l'alliance occidentale, et se fussent honorés en rendant hommage à la cause de la justice et de la civilisation.

Toute guerre, à vrai dire, est une calamité; mais la marche de la guerre actuelle a rapproché aussi près que possible ses maux de la patrie, du moins autant que cela était compatible avec la nature des choses. Notre ennemi a vu ses arsenaux de la Baltique devenir la proje des flammes. Cette grande flotte de 28 ou 30 vaisseaux de ligne, pour laquelle s'étaient épuises les trésors de l'État et avaient été recrutés des équipages, à qui pour les exercer on apprenait, même pendant les rigueurs de l'hiver, à monter des simulacres de mâts dans leurs casernes, cette flotte est restée ignominieusement cachée dans ses ports et ses bassins, sans oser affronter les escadres alliées. Jamais cependant ces escadres ne furent numériquement supérieures à l'escadre russe, nonobstant, sous d'autres rapports, leur supériorité, d'où dépend la victoire. Quand est venu le moment d'utiliser leurs vaisseaux, les Russes ont eu la mortification de voir que toutes leurs dépenses et toutes leurs peines avaient été superflues. Ils ont vu dans la Baltique l'humiliation attachée à un tel état de choses et leur 'commerce paralysé et considérablement réduit. Dans la mer Noire, ils ont vu la flotte qui récemment encore sillonnait les flots de l'Euxin, et dont le plus glorieux exploit fut le barbare outrage de Sinope, ils ont vu cette flotte non pas capturée en ligne de bataille, non pas vaincue après une brave résistance à des forces ennemies supérieures, mais coulée bas par les mains de son commandant, et ne laissant plus voir que le haut de ses mâts à sleur d'eau. comme pour témoigner de la dégradation à laquelle elle a été réduite I

Ce grand arsenal dont ils étaient si fiers et si jaloux en même temps, qu'il né fat jamais permis à autum étranger de pénétrer dans ses murs, ils l'ont vu, après avoir vaimement tenté pendant un an de le défendre, exposé non-seulement aux regards, mais éncore à l'occupation de l'ennemi.

Il est permis d'espérer que la cause si habilement soutenue, et qui était si digne de l'être, ne sera pas moins prospère à la fin qu'au commencement, et l'on peut dire que l'histoire militaire de l'Europe n'offre pas d'exemple où, dans une seule campagne, on ait obtenu d'aussi grands et importants résultats. Toutes deux à la tête de tout ce qui honore la nature humaine. la France et l'Angleterre offrent le plus noble spectacle, celui de deux grandes nations qui ensevelissent dans l'oubli toutes Les jalousies, toutes les rivalités, toutes les animosités éteintes. et se liguent dans un but généreux et complétement désintéressé, sans arrière-pensée, sans avantage territorial ou autre. Elles n'ambitionnent qu'une seule chose : consolider la Tiberté du monde, et l'asseoir sur une base solide et permapente, au prix de sacrifices faits non temérairement, non pour des principes abstraits, mais pour de sages considérations politiques. On a vu de grandes alliances formées dans un but de conquete, mais on a rarement vu (si même on l'a pu voir) dans l'histoire une alliance pareille à celle-ci, dans un but si honorable pour les deux pays. Les armées de ces deux nations, qui avaient appris face à face, sur le champ de bataille, à s'estimer, ont combattu côte à côte, et, appréciant encore mieux leurs bonnes qualités mutuelles, l'estime s'est convertie chez elles en une admiration enthousiaste et réciproque.

L'inévitable corollaire de la chute de Sébastopol est l'évacuation de la Crimée par les Russes. La Crimée était le plus brillant joyau de la couronne du tzar. Sa magnifique côte du cond était en même temps le séjour de l'opulence à Aloutcha, le siège du pouvoir à Sébastopol et le centre du commerce à Kertch : c'était la clef de voûte des acquisitions territoriales de Pierre et de Catherine; en la perdant, la Russie recule lans l'histoire jusqu'au premier de ces deux règnes.

# GUERRE D'ORIENT

mastoldi, complete

DES OPERATIONS MILITAIRES EN OPHENY ET DANS LE HOED.

1

Prigine de la crise antuelle. — La question des Lieux-Saints. — La question des Protectorat. — Passage du Pruth. — Envahissement des provinces danubiennes. — Combet de Toprak Kalé. — L'escadre france-anglaise franchit des Derdanelles. — Betaille d'Otamieux. — Prise su fant Saint-Nicoles. — Bataille de Tellagrange.

Fidèle à la pelitique envahissante de ses ancêtres, l'empereur de Russie cherchait une occasion commode et à sa convenance d'humilier complètement la Turquie, en attendant qu'il pût la subjuguer. Une fois établis à Constantinople, qui est la clef doils Miditerrantée, des Russes auraient menacé, avant un demi-viècle, de leurs flattes de la Battique, le Riger et Toulon; de leurs flattes de la Battique, le Riger et Cherbourg : nos enfants auraient assisté à une nouvelle invasion des harbares du Nord, chassant devant eux la civilisation et foulant aux pieds la liberté! L'affaire dite des Lieux-Saints et le protectorat des Grecs, qui en fut la suite, parurent au car offir cette occasion qu'il cherchuit; il la saisit avez un empressement qui tralit malgréfait son ambition accusies.

Tout le monde suit qu'à Rethléem et à Jérusalem, c'est-à-dire sur lieux où le Sauveur est né, où il a souffert et où il est mort, la piété des chrétiens a fondé, depuis des siècles, des églises et des monastènes. Depuis que l'Église d'Orient s'est séparée de l'Église d'Oreident, il est aurvenu des rivalités et des luttes entre les chrétiens de la communion granque, colt au impet de la gande des Lieux Saints, soit au sujet des cérémonies qui ely impuraient nélébrées. La France, dont l'autorité politique et morale en Orient est considérable depuis les Croisades, a toujours pris sous son patronage les pères des monastères latins. Ces pères avaient été

les victimes d'emplétements successifs de la part des chrétiens de la communion grécque, et le gouvernement de Louis-Napoléon, alors président de la République française, obtint en leur faveur, il y'a quatre ans, des réparations aussi justes que modérées.

L'empereur Nicolas, feignant de croire que les chrétiens de la communion grecque avaient été dépouillés att profit des chrétiens de la communion opposée, envoya, au mois de février 1852, le prince Menschikoff à Constantinople, avec la mission de rétablir les droits des pères greus; mais it ne fut pas difficile au gouvernement français de démontrer jusqu'à l'évidence que les satisfactions qui lui avaient été accordées ne lésaient en rien les droits de personne. La cour de Saint-Pétersbourg, après examen, fut forcée de le reconnaître; et dès lors, si le prince Menschikoff n'avait eu réellement en vue que de faire rendre justice aux pères grecs de Terre-Sainte, sa mission eût été complètement terminée.

Il n'en fut pas ainsi, bien s'en faut. C'est alors que les véritables desseins de la Russie éclatèrent. Le prince Menschikoff demanda avec hauteur et menaces, pour le czar son maître, le droit de protectorat direct sur tous les sujets de l'empire ture appartenunt à la communion grecque; et comme, parmi les sujets du sultan, dans la Turquie d'Europe, de onze à douze millions appartiennent à la communion grecque, tandis que trois ou quatre millions seulement appartiennent à l'islamisme, d'est, au fond, comme si l'empereur de Russie avait fait demander au saltan sa couronne.

Cette prétention du czar à protéger une si notable portion des su? iets du sultan contre le sultan lui-même, prétention soutenue par une armée. était évidemment la même chose que l'asservissement de la Turquie par les Russes, Cette prétention était, d'ailleurs, d'autant moins justifiée, que l'Église grecque répandue en Turquie, sous l'auterité du patriarche de Constantinople, n'a pas consenti à la séparation de l'Église russe, dont le czar est le chef spirituel et temporel : que le gouvernement turc est beaucoup plus doux, beaucoup plus to lérant que le gouvernement moscovite à l'égard des cultes dissidents, témoin les catholiques de Pologne; et le clergé grec en masse, le pariarche en tête, repousse de toute son énergie la protection des Russes, dans lesquels, d'après la rigueur des canons, il serait tenté de ne voir que des schismatiques. Ainsi, l'ambition de l'empereur de Russie ne tarda pas à percer le voile religieux sous lequel il l'avait enveloppée. Etre mattre de Constantinople, s'y établir comme dans une forteresse inpupugnable, dominer sur la Méditerranée en même temps que sur la Baltique, envelopper l'Europe à la fois par le midi et par be nord; et préparer, dans un avenir plus ou moins prochain, la domination des Cosaques et des Baskirs sur tout l'Occident, soumis au plus honteux despotieme : voilà le but des Russes, but que l'empereur Napoléon signala des le premier jour, et que toute l'Europe vit clairement après lui. Mal reaseigné par ses ambassadeurs, le cran avait pensé que la France et l'Angleterre, séparées par d'anciennes rivalités, ne se réuniraient pas pour l'arrêter; et il était si habitné à inspirer les résolutions du Nord, qu'il n'avait pas eru pouvoir douter de leur conçours. La suite de cet article prouvers, qu'il se trompait complétement.

PASSAGE DU PRUTH, ENVAHISSEMENT DES PRINCIPAUTÉS DANUBIENT nes. — La Turquie ayant refusé d'admettre les propositions insolentes du czar, l'armée russe, ressemblée depuis quelques temps sur la frontière, passa le Pruth, seuve qui sépare la Russie des provinces danubiennes, la Maldavie et la Valachie, et cavahit ces provinces dépendantes de l'empire ottoman. Cet envahissement aut lieu le 2 juillet 1853. La Turquie rédigea une protestation contre cette, violation du droit des gens, et en appela à toutes les puissances de l'Europe. Dès le commencement des menecants préparatifs de guerre que la Russie faisait en Bessarahie et dans la province de Sébastopoli da France et. l'Angleterre, agissant d'un commun accord, avaient chab cune préparé une escadre pour protéger, au besoip par les graces l'intégrité de l'empire ottoman, intégrité indispensable à la peix de l'Europe. Lorsque le prince Menschikoff eut quitté Constantinople en rompant toute relation diplomatique avec la Porte, des escadres combinées reçurent l'ordre d'aller mouiller dans la baie de Resika. où elles arrivèrent vers le milieu de juin. Lette prote to all

COMPAT DE TOPRAK-KALÉ. — Cependant des tentatives de conciliar tion étaient faites par la France et l'Angleterre d'un côté, de l'autre par l'Autriche qui avait en Servie un corps d'observation de 50,000 hommes. La Russie seignait de se prêter à ces négociations pour gagner du temps et continuer ses préparatifs, de manière, à ima poser tellement qu'elle pût obtenir ce qu'elle désirait par un bon traité, sans qu'il lui en coûtat un homme ni un écu, quitte à saisir un peu plus tard un prétexte pour exiger dayantage, selon les recommandations de Pierre-le-Grand. En sa qualité d'aide de camp général du czar, le prince Menschikoff ordonna aux troupes russes du Caucase de se retirer de ce pays et de former sur les frontières un cordon spécial de surveillance. Profitant de ce mouvement de retraite et de la situation de la Russie vis-à-vis de la Porte, l'intrépide chef des montagnards, l'émir Schamyl, donna l'ordre à l'un de ses lieutenants, le naïd Mahommed-Bey, d'envahir la Gourie russe. L'attaque fut effect tuée par les Circassiens dans la nuit du 27 au 28 juillet avez des forces extraordinaires dirigées contre l'importante forteresse russe de Toprak-Kalé, dont, après un combat acharné, les Circassiens s'emparèrent

Cette fortesse fut immédiatement démantelée par les troupes de Schamyl, qui se rendirent mattresses de toutes les munitions qu'elle renfermait ainsi que de deux cents pièces de canon.

L'EMIR SCHANYL. — Le mont Caucase est une chaîne continue de montagnes de la plus grande élévation qui occupe entièrement l'espace de terre ou istame compris entre la mer Noire et la mer Caspienne. Sa longueur est de deux cents lieues en ligne droite. Aux yeux des voyageurs qui viennent du nord, le Caucase présente de loin l'aspect d'une immense muraille aussi imposante par son étendue que par sa hauteur. Les pics du Caucase sont situés dans toute leur étendue en face des plaines russes; ils les dominent et sans cesse leurs peuplades guerrières les menacent de l'invasion. Dans ses conquêtes, dans sa course vers l'Orient, la Russie a rencontré la une barrière infranchissable, des ennemis qu'elle n'a jamais pu vaincre et dompter antièrement.

Depuis vingt ans les deux illustres chefs, Kasi-Molla et Schamyl, épuisent ou déciment les armées russes, qui paient chèrement leurs faibles conquêtes. Depuis 1834, Schamyl règne sur la plus grande partie des peuplades du Caucase. Il en est le chef suprême, le roprophète. Grand général, chef audacieux, législateur habile, il a su réunir en un faisceau ces populations dispersées. Né en 1742, initié de bonne heure au fanatisme religieux et aux luttes de la guerre, il éest révélé un jour soudainement à ces peuples étonnés. Aujourd'hui encore le cri de guerre des montagnards du Caucase: Mahomet est le premier prophète d'Allah; Schamyl est le second! sert de ralliement aux encemis des Russes.

L'escades anglo-prançaise pranchit les Dardanelles. — La Turquie ne restait pas inactive. L'Irade ou proclamation annonçant qu'on allait déployer l'étendard du Prophète fut lu dans toutes les mosquées. Alors l'enthousiasme longtemps comprimé éclata. De toutes parts des offres d'argent et d'hommes furent faites au sultan. Méhémet-Ali-Pacha, ministre de la guerre, fit don au gouvernement impérial de plusieurs chevaux de ses écuries. Son exemple trouva un grand nombre d'imitateurs. Des marchands fermèrent leurs boutiques, vendirent leurs biens, quittèrent leur famille, et coururent au séras-kiérat ou ministère de la guerre pour se faire inscrire. Les mollahs ou prêtres turcs parcouraient les rues avec des étendards et de vieilles haflebardes; des bureaux furent ouverts pour les enrôlements; ils étaient assiégés. Tout se préparait pour une de ces guerres de nationalité que ne termine pas un combat insignifiant et qui ne cessent qu'après avoir amené un important résu tat.

A la demande du sultan, les escadres combinées de la France at

de l'Angleterre franchirent les Dardansiles. Le Moniteur du 27 octabre annonce l'événement en cas termes :

- « Ainsi que l'ont fait connaître les documents officiels récemment publiés, la question ouvente depuis plusieurs mois à Constantinople vient d'entrer dans une phase nouvelle. La Porte a pensé qu'au point ouen étaient les choses, elle descrit renonner à la voie des négociations, et il ne paraît plus permis d'espèrer qu'un conflit puisse être prévenu. Une déclaration de guerre n'est point un fait rare dans la vie des peuples, et ce n'est point la pramière fois que l'on voit les mêmes rivalités aux prises sur le même terrain. L'importance et la nature des intérêts impliqués dans le différend, en atteignant, plus directement peut-être quala France, les autres cabinets de l'Europe, ne sont que des raisons de plus à soniséger avec calme cette évolution nouvelle des affaires l'Orient.
- « La Porte ayant pensé que la guerre convenait seule à sa dignité, le gouvernement de Sai Majesté l'Empereur n'avait point à se départir de la ligne politique que dès le commencement il s'était tracée. Alors, comme en présence de l'occupation des principautés du Danube, il s'est remontré dans les mêmes vues avec le gouvernement de Sa Majesté Britannique. Les deux cabinets ont prescrit à leurs estadres de franchir les Dardanelles, et en ce moment elles doivent avoir-mouillé dans le mer de Marmara.
- A La paix est l'intérêt permanent des peuples. Pénétré de cette pennée, à la veille d'occuper le trône où l'appelait le vœu du pays, l'Empereur, a donné la solennelle assurance de concourir de tous ses efforts à la conservation de la paix dont l'Europe goûtait avec bonheur le, bienfait. Mais cette paix manquerait évidemment de sa condition essentielle, si elle cessait d'avoir pour base l'équilibre nécessaire au maintien des droits et à la ségurité des intérêts de tous.
- a Telles sont les considérations qui avaient décidé l'envoi de la flotte de Toulon. Salamine, et de Salamine à Besika. Telle est encore la pensée qui la guidera dans la nouvelle destination qu'elle a reçue; tel est le but que de genvernement de l'Empereur ne perdra point de vue jusqu'à ce que la paix puisse se rasseoir sur les seuls fondements qui la neudent profitable et aûre. Une semblable entreprise était digne de réunir les pavillons des deux grands. États de l'Occident, et de faire naître ainsi le beau spectacle d'une entente parfaite dans l'action esseme dans les négociations. »
- de commandement des troupes turques, rassemblées au bord du Banube, qui sépare le Turquie, proprement dite, de la Moldavie et de la Valachie occupées par les Russes, sut confié au général Omer-Passes. On avait siné quinze jours comme délai au général Gortschakoff, commandant des troupes russes, pour qu'il eût à évacuer les princi-

pautés. Ces quinze jours s'étant écoulés sans amener de résultat. Omer-Pacha reçut l'ordre d'éntrer dans la petite Valachie. En conséquence, du 16 au 17 octobre, les Turcs traversèrent le Danube en bateaux, près desquels nageaient les chevaux, occuperent deux îles faisant partie de la Valachie et y élevèrent des batteries. L'occupation de ces îles fut regardée comme le commencement des hostilités. Les Turcs occupèrent ensuite une grande île près de la forteresse et se préparèrent à jeter un pont sur le second bras du Danube. Les Russes se retirèrent de la petite Valachie en emportant l'argent des caisses publiques et les fonds militaires de réserve; feurs forces militaires se concentrèrent entre Bucharest, Giurgewo et Oltenitza.

BATAILLE D'OLTENITZA. — Le dimanche 23 octobre, les deux bateaux à vapeur russes Pruth et Ordonnance, suivis de huit chaloupes canonnières, forcèrent le passage du Danube et essuyèrent un feu trèsvif de la forteresse turque d'Isatcha, située sur la rive droite du fieuve entre Reni et Ismail.

Dans cette affaire furent tués, du côré des Russes, le lieutenantcolonel commandant la flottille, trois officiers et douze matelots. Il y
eut une cinquantaine de blessés. Jusqu'au commencement de tiovembre, les Turcs se fortifièrent dans leurs positions et firent leurs
préparatifs pour effectueur le passage du sacond bras du Danube. Le
2 novembre, ils occupèrent, au nombre de 5,000 hommes, une île
située entre Turtukai et Oltenitza. Le lendemain 3, ils franchirent le
petit bras et occupèrent la rive gauche. Le passage continuant, ils se
trouvèrent au nombre de 9,000 hommes en présence de 21,000 Russes
qui occupaient Oltenitza. Le 4, un combat s'engagea avec un grand
acharnement de part et d'autre, les Turcs s'efforçant de s'emparer
d'Oltenitza et les Russes de les rejeter dans le Danube. L'action
commença avec l'aurore : on se battit bravement des deux côtés. Le
général russe, baron de Plosen, fut tué dès le début de l'action. Voici
le récit que fit de ce combat le Moniteur :

a Le gouvernement arecules informations suivantes sur la rencontre du 4, entre les Turcs et les Russes, à Oltenitza: C'est dans le triangle formé par l'Argis, le Danube et le village d'Oltenitza, qu'a eu lieu le combat meurtrier du 4 novembre. Les Turcs ne comptaient pas plus de 9,000 hommes. Ils occupaient le bâtiment de la Quarantaine, situé dans la plaine près du Danube et du village. Ce bâtiment et une vieille redoute furent fortifiés avec des matériaux transportés de Tourtoukaï. Les Turcs se sont servis avec un grand succès des batteries de cette forteresse. Ils lançaient à travers le Danube, large en cet endroit de deux cent soixante toises environ, des boulets et des bombes qui atteignaient les Russes jusqu'au pied du village situé sur une élévation. Le général Dannenberg, qui dirigeait

les opérations, était, à une patita distance du village avec son étatmajor. La perte des Russes est évaluée à 1,200 hommes tués ou blessés. Presque tous les chefs de bataillou ont été blessés; ainsi que plusieurs colonels; la plupart des blessures étaient faites avec des balles conjques.

Prise of fort Saint-Nicolas. Tandis que les Russes étaient ainsi vaincus en Europe, la guerre s'engageait en même temps en Asie, où les Turcs obtenaient aussi l'avantage. Dans la nuit du 15 au 16, ils attaquèrent et prirent le fort Saint-Nicolas ou Nicolaies. Ca fort rensermait un grand approvisionnement de vivres apportés à diverses époques. Des troupes qui occupaient ce poste, il ne parvint à se sauver que quelques miliciens et près de trente soldats avec trois officiers pour la plupart blessés. Le prince russe Gaorges Gourichi sut mortellement attaint. De leur côté, les Turcs eurent près de 1,000 hommes hors de combat. Les Russes sirent, pour reprendre Nicolaies, cipq tentatives inutiles. Ce premier incident de la guerre d'Asie, cette capture d'un fort portant le nom du patron de leur empereur et de leur pays jeta parmi les soldats moscovites une terreur superstitieuse.

BATAILLE DE TIELIS. — En même temps Schamyl, à qui les Tuites avaient pu faire passer de l'argent et des munitions, s'approchait de Tiffis jusqu'à la distance de ment milles. Les Circassions éthient un nombre de 20,000 hommes avec 60 pièces de canon. Le corps d'armée russe qui marcha à leur rencontre, sous le commandement du printie Woronzoff, comptait à peu près le même nombre de soldats; Les Russes furent d'abord battes sur tous les points; muis le prince ayant neçu un renfort de 15,000 hommes envoyés par les généras parteroff et Barcotenski, le combat recommença et Schamyl fut contraint de se retirer dans ses montagnes, quoiqu'en tenant toujours tête à l'ennemi. Les Circassiens perdirent 2,000 hommes, les Russes ayouèrent une perte de 5,000 hommes. Quelques jours après, 3,000 Circassiens des différentes tribus attaquèrent les Russes dans les défilés de Zahartola et les mirent en déroute.

A cette époque, l'ambassadeur français à Constantinople, M. de Lacour, fut remplacé par le général comte Baraguay-d'Hilliers. Voiei les paroles prononcées par ce nouvel ambassadeur en remettant, le 19 décembre, ses lattres de créance au sultan :

« Sire,

de Jai l'honneur de présenter à Votre Majesté les lettres de créance de Sa Majesté Impériale, mon auguste souverain, qui m'accréditent auprès de la Sublime-Porte en qualité d'ambassadeur. Dans les oirconstances difficiles où se trouve le gouvernement ottoman, je suis heureux d'avoir été choisi par S. M. l'empereur Napoléon pour re-

nouveler à S. M. I. le sultan l'assurance de son amitié. La France est la plus ancienne, la plus désintéressée des alfiés de la Subfine-Porte: Sa sincérité ne sauvait être mise en doute. La France ne croint pus la guerre. Fidèle à l'esprit de sa mission, révélée par l'empereur Mapoléon lui-même, la France veut la paix, mais elle la veut darable. loyale, honorable pour elle et ses alliés. Bans ce but, S. M. l'empereur Napoléen, de concert avec sa puissante alliée, la souveraine de la Grande Bretagne, a envoyé sa flutte en Orient. Confiant dans lesassurances réitérées du cabinet de Saint-Pétersbourg, il espère encoreque le différend qui s'est élevé entre la Sublime-Porte et la cour de Russie pourra s'aplanir ; que ce trouble passager, en posant nettement' la question de l'intégrité de l'empire ottoman, ne fera qu'affermir une indépendance si précieuse à l'Europe entière et si pécessaire au maintion de la paix du monde. S. M. I. le suftan peut compter que S. M. l'emporeur Napoléon, quicompremisi bien les besoins, les sentiments et la dignité de la France, prétera, dans ce but, sou apput à S. M. I. le sultan, et je crois être joi le fidèle interprète de sa volonté en lui en downant l'assurance.

« Je saisis cette occasion d'exprimer à Votre Majesté Impériale l'ardent désir de contribuer, de tous mes efforts, au maintien des vieilles et bonnes relations que la France a toujours entre enues avec la Sublime-Porte, et je mets aux piedé de Votre Majesté de périale l'homomes de mon profond raspect.

Les deux affaires d'Oltenitza en Europe et du fose cant-Nordas est Nicolaieff en Acie sont les événements les plus importants de la guerre entre les Russes et les Turcs depuis le commencement du la campagne jusqu'à l'affaire de Sinope. Le reste consiste en combater partiels et en escararouches dans les quels les deux purits se sont tour à tour attribué l'avantage et que pour cette raison nous croyons inutile du faire entre dans le cadre restreint qui nous est assigné. A**ffoire de Sinope.** — Déstruction de la fiette turque, — Echec des Russes & Cha

près de Kalasat. — Lettre de Napoléon III à l'empereur Nicolas. — Réponse trar. — Circulaire de M. Drouyn de Lhuys. — Déclarations de guerre à la Russie par la France et par l'Angleterre. — Insurrection de quelques populations grecques de l'Empire ottoman. — Dispositions en France et en Angleterre pour Fenvoi d'un corps d'armée en Tarquie.

Le 50 novembre, l'amiral russe Nachimoff, à la tête de six vaisseaux de ligne, força l'entrée de la rade de Sinope et détruisit en une heure de combat sept frégates, deux corvettes, un bateau à vapeur et trois transports. La frégate la moins endommagée, que les Russes ramenaient à Sébastopol, dut être abandonnée à la mer, et Osman-Pacha, avec sa suite, transporté sur le vaisseau amiral. C'est un aide de camp du prince Menschikoff qui apporta, le 5 décembre, la nouvelle de ce désastre.

Sinope, autrefois le princi pal établissement naval de la Turquie, a perdu aujourd'hui son importance, les chantiers et les ateliers de construction de la flotte ottomane ayant été presque entièrement transportés à Constantinople et renfermés dans l'arsenal. La rade da Sinope n'est défendue que par des ouvrages peu importants et qui se composent d'une batterie de terre placée à la presqu'ile de Boze-Tépé et d'un petit fort situé plus à l'intérieur. Les bàtiments turcs étaient à l'ancre dans la rade, où ils avaient cherché un refuge.

On conçoit dès lors que six vaisseaux de ligne, réunissant un total d'environ 650 bouches à feu, ont dû facilement pénétrer dans cette rade, qui est ouverte, et, en se plaçant à portée des bâtiments turcs, qui ne présentaient pas un total de plus de 100 canons, les écraser de leur artillerie, malgré le courage des marins turcs.

En marine, la force des vaisseaux et la puissance de l'artillerie sont

décisives, surtout vis-à-vis de bâtiments de guerre aussi faibles que les navires turcs, et qui, se trouvant acculés dans une rade, ne pouvaient profiter des chances qu'offrent la mer et le vent.

'oici sur cette importante affaire des détails que, selon notre habetude de laisser au lecteur l'appréciation des faits en lui mettant les pièces sous les yeux, nous empruntons aux documents officiels publiés par l'une et l'autre nation belligérante.

L'Invalide russe du 12 décembre renfermait la note suivante

Le vice-amiral Nachimoff, en croisant le long des côtes de l'Anatolie, aperçut du large, dans la rade de Sinope, une division de navires de guerre turcs. Le lendemain, une violente tempête de l'ouest l'empêcha de se rapprocher de Sinope. Le bateau à vapeur de guerre la Bessarabie fut immédiatement expédié à Sébastopol pour annoncer qu'il se trouvait des bâtiments ennemis dans la rade de Sinope.

« A la réception de cette nouvelle, trois vaisseaux de 120 canons, la Ville-de-Paris, le Grand-Duc-Constantin et le Tri-Sviatitelia, reçurent ordre de se diriger, sous le pavillon du contre-amiral Novos-sfisky, dans le méridien de Sinope et de rallier le vice-amiral Nachimoff. Sur ces entrefaites, le vice-amiral Nachimoff, avec trois vaisséaux et un brick, profitant d'un vent favorable, alla reconnaître la rade de Sinope, et s'assura de la disposition de la division navale ennemie, composée de 7 frégates, 1 sloop de guerre, 2 corvettes, 2 bâtiments de transport et 2 bateaux à vapeur.

cCes bâtiments étaient mouillés en arc le long de la côte, avec leurs embossures frappées, afin de pouvoir se former en ligne, de quelque point que vint le vent. Sur la côte, en face des intervalles des navires, on avait établi cinq batteries. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, le contre-amiral Novossilsky rallia l'escadre avec sa division navale. Le vice-amiral Nachimoff annonça le même jour à l'escadre, par un ordre du jour, son intention, au premier vent favorable, d'attaquer l'ennemi en deux colonnes : celle de droite serait commandée par le vice-amiral Nachimoff, ayant son pavillon sur le vaisseau l'Impératrice-Marie, et suivi des vaisseaux le Grand-Duc-Constantin et le Tchesmé; la colonne de gauche, sous le commandement du contreamiral Novossilsky, se composerait des vaisseaux la Ville-de-Paris, le Tri-Sviatitelia et le Rostislaff.

« Le 30, entre neuf et dix heures du matin, par une brise favorable d'est-nord-est, l'amiral signala ordre à l'escadre de faire son branle-bas de combat et de gouverner sur la rade de Sinope. Les vais seaux des deux colonnes, toutes leurs bonnettes dehors, se rapprochèrent de l'ennemi, qui ne put être aperçu qu'à un demi-mille de distance en raison du brouillard et de la pluie. Le vice-amiral Nach-moff, s'étant rapproché jusqu'à une distance de près de 250 sagènes

ou toises de deux frégates ennemies, sur l'une desquelles on voyait flotter un pavillon de vice-amiral et derrière la poupe de laquelle était établie sur la côte une batterie de 12 canons, jeta l'ancre et s'embossa.

«Le vaisseau la Ville-de-Paris jeta l'ancre en même temps; les autres vaisseaux, à mesure qu'ils arrivaient, allaient occuper les postes de combat qui leur avaient été assignés. A peine le vaisseau amiral eut-il laissé tomber son ancre, que l'ennemi ouvrit eur nos vaisseaux un feu terrible de toutes ses bordées et de ses batteries de terre : ses boulets occasionnèrent de grands dégâts dans nos espares; mais nos vaisseaux, s'étant immédiatement embossés, se mirent en mesure de riposter et eurent bientôt repris l'avantage. Foudroyés par eux, les navires turcs, criblés de boulets, faisant eau de toutes parts, ralentirent leur feu, et, après une énergique résistance, furent mis hors de combat. Une frégate à vapeur cherchait à se sauver par la fuite de la défaite générale. L'aide de camp général Korniloff arbora son pavillon sur l'Odessa et fit diriger sa course de manière à croiser celle da la frégate turque; mais celle-ci, ayant aperçu cette manœuvre, vira de bord et longea la côte. L'Odessa s'en étant rapproché à portée de canon, ouvrit le feu; toutefois, après avoir escarmouché pendant une. heure, on se convainquit à regret que l'ennemi était meilleur marcheur, et que, malgré sa supériorité en force presque triple sur l'Odessa. il n'accepterait pas le combat, et ne songeait qu'à fuir.

« Lorsqu'il fut hors de portée de canon, l'aide de camp général Korniloss abandonna la chasse, et mit le cap sur Sinope pour rallier l'escadre du vice-amiral Nachimoss, se saisant suivre par la Crimée et la Chersonèse. Ces deux bateaux à vapeur reçurent l'ordre de remorquer immédiatement les vaisseaux qui se trouveraient sons le seu des batteries de terre, dans le cas où l'ennemi renouvellerait la cananque dans la nuit. L'Odessa sur chargé d'aller amariner la frégate la Damiette, de 50 canons, qui avait le moins soussert de nos bordées, et de l'éloigner de la côte; à bord de cette frégate, on trouva environ 100 hommes d'équipage et plus de 50 blessés. Son commandant et, ses officiers l'avaient abandonnée dès le commencement de l'action en s'emparant de toutes ses chaloupes, et avaient cherché leur sal' dans une suite honteuse à la côte.

« Dans la soirée, les canons chargés des navires qui brûlaient, à mesure qu'ils étaient atteints par le feu, lançaient leurs boulets dans la rade, sans toutefois causer presque aucun dommage à nos navires. Enfin, lorsque le feu atteignit leurs saintes-harbes, ces hâtiments sautèrent, et leurs débris ensiammés allèrent tomber sur la partie turque de la ville, qu'ils incendièrent; vers minuit, tout le quartier entouré d'un mur d'enceinte en pierre était la proie des flammes; le quartier la ville habité par les Grecs evait été respecté par l'incendie.

A la pointe du jour, sur douze navires qui composaient l'escadre turque, il ne restait dans la rade que la frégate les Damiette à la remorque de l'Odessa, le sloop de guerre et la corvette complétament désemparés sur un bas-fond, à la côte méridionale de la baie.

« Les embarcations de la frégate le Kagoul reçurent l'ordre d'incendier le sloop de guerre et la corvette. Les officiers envoyés pour exécuter cet ordre trouvèrent à bord du sloop Osman-Pacha, chef de l'escadre turque, blessé à la jambe droite, le commandant d'une frégate, celui de la corvette et 80 hommes d'équipage. Les chefs turcs et l'équipage furent faits prisonniers et conduits, les premiers à bord de l'Odessa, et les derniers à bord du Tchesmé. Le soir, la rade de Sinope ne contenait plus un seul navire turc, »

Voici maintenant le récit du Journal de Consigntinuple.

« Les premiers détails ont été apportés à Constantinople par le hateau à vapeur le Taif; nous y ajouterons ceux qui ont été recueillis par les deux frégates à vapeur de la flotte anglo-française la Retribution et le Mogador, envoyés à Sinope. Le combat dura éncore plus d'une heure après le coucher du soleil; dans cette lutte désespérée, accablés par le nombre, les Ottomans compattirent jusqu'à la dernière goutte de leur sang et firent preuve d'une valeur, d'un dévouement au sultan, d'un patriotisme, d'une fidélité dont on trouve peu d'exemples dans l'histoire, et qui doivent rendre bien fier le sultan qui a su inspirer à tout son peuple de pareils sentiments, et à qui revient l'éternelle gloire de cette lutte admirable. Si l'escadre ottomane a péri, ca n'a pas été sans causer de grandes pertes à la flotte russe, qui dut passer la nuit et le lendemain dans le port pour réparer à la hâte les avaries considérables qu'elle avait reçues pendant le combat. Plusieurs de ses vaisseaux, complétement dématés, ne purent sortir du port que remorqués par les bateaux à vapeur.

« Des bombes, jetées dans la ville par la flotte russe, avaient aussi incendié, pendant cette lutte, divers quartiers de Sinope.

« La Retribution et le Mogador, qui étaient partis pour Sinope avec plusieurs chirurgiens anglais et français, ont donné les premiers soins aux blessés; ils en ont transporté à Constantinople 110, dont 10 sont morts pendant la traversée.

« Quant à l'escadre russe, on ne peut connaître ses perces; mais ses avaries apparentes ont été assez majeures pour que les vaisseaux se soient vus contraints d'appareiller en partie sous les basses voiles ou à la remorque des vapeurs, peu soucieux qu'ils étaient sans doute de séjourner plus longtemps à Sinope, de crainte de représailles : aussi le surlendemain matin, l'escadre russe quittait-elle ce point.

A la nouveile de cet événement, dans lequel la flotte russe, contre tes les lois de la guerre, avait continué d'écraser du seu de ses bates derina des nevires hare de combat. Les guervehements anglais ef fransais ordennèment aux escadres combinées d'entrer dans la met Noire. Cet ordre fut natifié à l'empereur de Russie et exécuté. Le ceur étalt missen même tomps en demours de se prononcer relativement à utile note diplomature. Cette note, rédigie per les quatre grandes otrisannos, la France, l'Angletatre, l'Antriche et la Pruset en conférence A Vicano a suait été soumison la Turquie qui, après quelques hésithtions. v. amit donné son adhésion. Elle contensit les bases d'un arrangement sauvegardant les intérêts et la dignité des deux puissances helligérantes. Le cabinet de Saint-Pétersbourgnépendit à vetie double notification d'une manière éscaive, et donne Fordre su commandent de sa flotte d'éviter avec soin d'engager une collision avec les escadres combinées et même de les rencontrer. Cependant il continuait d'immenses préparatifs de guerre, et agissait souterrainement par ses intrigues en Europe, en Asie, et jusqu'aux lades, où il menacait d'un échec la domination anglaise.

Les hostilités n'étaient pas interrompues, et les Tures reprenaient l'avantage dans une betaille livrée à Citade, près de Kalafat. Voici la note publiée sur cet engagement par le Juurnal de Constantinople : « Ismail-Pacha ayant appris la concentration des troupes russes dans la petite Valachie, et informé de l'approche d'un corps de 15,000 hommes venu de Crajova jusqu'au village de Tchétané (Citade), à trois heures et demie de marche de Kalafat, et où il avait commencé à se retrancher, voulut, par un coup hardi, empêcher l'ennemi de s'y fortifier. Les dispositions stratégiques prises par Ismail-Pacha ont été couronnées d'un plein succès, et ont en même

temps empêché la concentration de l'armée russe dans une position

sussi voisine de Kalafat.

« Afin de ne pas donner aux Russes le temps de réunir à Tchetané toutes les forces qui devaient agir contre Kalafat, ainsi qu'ils en avaient l'intention, Ismail-Pacha, laissant une petite garnison dans sen quartier général, sortitaven Mustapha-Pacha, général de division, et Osman-Pacha, général de brigade, à la tête de 13 bataillons d'infanterie, de 3 régiments descavalerie, et de 28 pièces de canon, pendant une des dernières muits de la semaine passée, et tomba, à six heures du matin, à l'improviste sur les troupes russes.

« Les retranchements fument enlevés en un elin d'œil et les premiers bataillons: russes culbutés. En même temps, Mustapha-Pacha, commandant l'aile gauche, qui avait occupé à l'avance un mamellon dominant les retranchements russes, prit l'ennemi en flane et le rejeta dans les bois situés à la droite de Télement, ou avaient pris également position, pendant la muit, les tirailleurs et carabiniers ottomans...

« Les Russes firent de grands efforts pour résister à l'Impétuosité de ces attaques simultanées; mais, décimés par les tirailleurs embusqués dans le bois, ils furent mis en complète déroute à onze heures du matin, et poursuivis pendant six heures l'épée dans les reins. La réserve russe, forte de 8,000 hommes, et qui n'était pas arrivée à temps sur le théâtre du combat, fut également culbutée par l'armée impériale, dont la réserve, commandée par le général de division Ahmed-Pacha, en donnant à l'instant voulu, assura la déroute de ce renfort important.

« C'est au moment même où la déroute des Russes était complète que Sami-Pacha a expédié un Tartare avec les nouvelles que nous relatons. La perte des Russes a été immense, mais on n'en connaît pas encore le chiffre exact; les troupes impériales ont beaucoup moins souffert. »

Pressé de donner une réponse catégorique à la note qui lui avait été remise, l'empereur Nicolas charge a ses ambassadeurs, M. Kisseleff à Paris et M. de Brunow à Londres de demander aux gouvernements français et anglais si leur flotte combinée avait mission de protéger par les armes la Turquie contre toute agression maritime de la Russie. La réponse ayant été affirmative, les deux ambassadeurs, agissant d'après les ordres qu'ils avaient reçus, firent immédiatement leurs préparatifs de départ, et reprirent le chemin de Saint-Pétersbourg.

Dans cette circonstance, l'empereur des Français crut devoir faire une dernière tentative pour le maintien de la paix, et il écrivit à l'empereur de Russie une lettre autographe ainsi conçue

Palais des Tuilerie ; le 29 janvier 1854.

### « Sire.

Le différend qui s'est élevé entre Votre Majesté et la Porte Ottomane en est venu à un tel point de gravité, que je crois devoir expliquer moi-même directement à Votre Majesté la part que la France a prise dans cette question, et les moyens que j'entrevois d'écarter les dangers qui menacent le repos de l'Europe.

« La note que Votre Majesté .ient de faire remettre à mon gouvernement et à celui de la reine Victoria tend à établir que le système de pression adopté dès le début par les deux puissances maritimes a seul envenimé la question. Elle aurait, au contraire, ce me semble, continué à demeurer une question de cabinet, si l'occupation des Principautés ne l'avait transportée tout à coup du domaine de la discussion dans celui des faits.

« Cependant, les troupes de Votre Majesté une fois entrées en Va-Tachie, nous n'en avons pas moins engagé la Porte à ne pas considérer cette occupation comme un cas de guerre, témoignant ains notre extrême désir de conciliation. Après m'être concerté avec l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, j'ai proposé à Votre Majesté une note destinée à donner une satisfaction commune, Votre Majesté l'a ac-

cepté**e.** 

« Mais à pethe étions-nous avertis de cette bonne nouvelle, que so ministre, par des commentaires explicatifs, en détruisait tout l'effet conciliant et nous empêchait par là d'insister à Constantinople sur son adoption pure et simple. De son côté, la Porte avait proposé au projet de note des modifications que les quatre puissances représentées à Vienne ne trouvèrent pas inacceptables; elles a'ont pas eu l'agrément de Votre Majesté.

« Alors la Porte, b'essée dans sa dignité, menacée dans son indépendance, obérée par les efforts déjà faits pour opposer une armée à celle de Votre Majesté, a mieux aimé déclarer la guerre que de rester dans cet état d'incertitude et d'abaissement. Elle avait réclamé notre appui; sa cause nous paraissait juste; les escadres anglaise et française recurent l'ordre de mouiller dans le Bosphore.

« Notre attitude vis-à-vis de la Turquie était protectrice, mais passive. Nous ne l'encouragions pas à la guerre. Nous faisions sans cesse parvenir aux oreilles du sultan des conseils de paix et de modération, persuadés que c'était le moyen d'arriver à un accord, et les quatre puissances s'entendirent de nouveau pour soumettre à Votre Majesté d'autres propositions.

a Votre Majesté, de son côté, montrant le calme qui naît de la conscience de sa force, s'était bornée à repousser, sur la rive gauche du Danube comme en Asie, les attaques des Turcs, et avec la modération digne du chef d'un grand empire, elle avait déclaré qu'elle se tiendrait sur la défensive. Jusque-la nous étions donc, je dois le dire, spectateurs intéressés, mais simples spectateurs de la lutte, lorsque l'affaire de Sinope vint nous forcer à prendre une position plus tranhée. La France et l'Angleterre n'avaient pas cru utile d'envoyer des upes de débarquement au secours de la Turquie.

Leur drapeau n'était donc pas engagé dans les conflits qui avaient sur terre. Mais sur mer, c'était bien différent. Il y avait à l'entrée Dosphore trois mille bouches à feu, dont la présence disait assez ut à la Turquie que les deux premières puissances maritimes ne permettraient pas de l'attaquer sur mer. L'événement de Sinope fut pour nous aussi blessant qu'inattendu; car peu importe que les Turcs sient voulu ou non faire passer des munitions de guerre sur le territoire russe.

« En fait, des vaisseaux russes sont venus attaquer des bâtiments turcs dans les eaux de la Turquie et mouillés tranquillement dans un port turc; ils les ont détruits, malgré l'assurance de ne pas faire une notre agréssive, malgré le voisinage de nos escadres. Ce n'était plus notre politique qui recevait là un échec, c'était natre honneur milituire. Les coups de canon de Sinope ont retenti douloureusement dans le cœur de tous ceux qui, en Angleterre et en France, ont un vif sentiment de la dignité nationale. On s'est écrié d'un commun accord: Partout où nos canons peuvent atteindre, nos alliés doivent être respectés.

« De là l'ordre donné à nos escadres d'entrer dans la mer Noire, « d'empêcher par la force, s'il le fallait, le retour d'un semblable événement. De là la notification collective envoyée au cabinet de Saint-Pêtersbourg pour lui annoncer que, si nous empêchions les Turcs de porter une guerre agressive sur les côtes appartenant à la Russie, nous protégerions le ravitaillement de leurs troupes sur leur propre territoire.

« Quant à la flotte russe, en lui interdisant la navigation de la mar Noire, nous la placions dans des conditions différentes, parce qu'il importait, pendant la durée de la guerre, de conserver un gage qui pût être l'équivalent des parties occupées du territoire turc, et facilitér la condiusion de la paix en devenant le titre d'un énhange déti-

"Wolfa, Sire, la suite réelle et l'enchaînement des faits. Il est claire qu'arrivés à ce point, ils doivent amener promptement on une entente définitive, ou une rupture décidée.

"Votre Majesté a donné tant de preuves de sa solficitude pour le repos de l'Europe, elle y a contribué si puissemment par son influence biénfaisante contre l'esprit de désordre, que je ne saurais douter de su résolution dans l'alternative qui se présente à son choix.

s'a Si Votre Majesté désire autant que moi une conclusion peclique, quoi de plus simple que de déclarer qu'un armistice sera signé aujourd'hui, que les choses reprendront leur cours diplomatique, que toute hostilité cessera, et que toutes les forces belligérantes se retireront dès lieux ou des motifs de guerre les ont appelées?

Que Votre Majesté adopte ce plan, sur lequel la reine d'Angleterns et moi sommes parfaitement d'accord, la tranquitité ast rétablie et la monde satisfait. Rien, en effet, dans ce plan qui ne soit digne de Vatre Majesté, rien qui puisse blesser son honneur. Mais si, par un motif-difficile à comprendre, Votre Majesté oppesait un reins, alors la Brance, comme l'Angleterre, serait obligée de laisser su seraides

armes et aux husards de la guerre ce qui pourrait être décidé mijour. Note par la raidon et par la justice.

"" Que Vene Majesté no pense pas que la moindre animosité passe, entrer dans anon vener, il n'éposité d'autres sentiments que vent exprimés par Vene Majesté elle-inême taux sa lettre du 17 janvier 1838, lorsqu'élle m'écrivait : « Nos relations doivent être sincère a ment amicales, reposer sur les mêmes intentions : maintien du l'ordre, amour de la paix, respect aux traités et bienveillance rédictions de proque. » Le programme est digne du souverain qui le traçait, etc. le mémbre pas à l'allieure. Ty suis resté fidèle.

« Je prie Vetre Majesté de croire à la sincérité de mes semiments,

et d'est dans ces sentituents que je suis,

Storm Franker Botton Co.

z Siro.

« De Votre Majesté,

" Le bon ami.

NAPOLEON.

A ce langage si digno et si conciliant à la fois, le trar répondit par, un refus positif d'accéder aux propositions d'arrangement. Désormais, l'hallait renomer à toute espérance de paix et se préparer sériquement à la guerre. Voulant mettre le pays tout entier en état de jugge, de quel côté était le bon droit, le gouvernement français et publique tous les documents relatifs à cette grande affaire. Le Moniteur terminant ces communications par la note suivante en dete du 22 février:

- The publicant les documents relatifs à la question d'Orient, le goint vernement a finné une nouvelle preuve de la leganté de ses intaintiens. Le pouvoir qui a pour base la volonté nationale et pour jeule mobiles l'honneur et l'intérêt de la France, ne peut pas suivre cetta politique tortueuse dont l'unique force consiste dans les intrigues et dans le mystère. Ses annes, à îni, sont la sincérité et la franchise. La francère ne saurait jamais îni puire; sussi ne doit-il jamais luissure la flapper l'occasion de prévenir les équiveques, d'avertir checun de un que récliement il doit espérer ou craindre.
- a Dans la lutte qui a éclaté en Orient, le France, étroitement muit, à l'Angleterre, s'est déclarée pour le ben droit et en faveur d'angunerse qui est celle de toute l'Europe. L'indépendance dus États muit en effet manacée si l'Harope permettait à in demination et à l'antique crane de s'étandre indéfiniment. Cette vérité frappe tous les puns d'Autriche, mulgré les liens d'amitié uninne qui l'attachasent le mour de Russie, se pronouve chaque jour davantage pour le publique que nous défendens, et la Prusse, nous n'en doutens puis, série de toute l'Atlemagne

-- Hues on peut dire que tostes les prisavertement on tacitement engages contro danger, s'il n'y avaità mouter des come pent tievolutionnaire, qui esspera pent tire en We HOUL OF SUF Quelques points Cest done le deroit Cent qui von There are constances presentes pour exciter des troubles A. Te State of I I delice, In its so members as opposition directe tance. Car, comme 2.25 2 2 2005 plus bant, je ille, retetuiant l'allegrité de l'emparate le l'emparate l politifit de soutiffit fue vette fixement par des agressions alles et d'incre de Telle ! remx ie la France et le la conent qu'on chercult i les liviser sur les 1 les . Le ,our meine ou le Homens de journe officiel : de Saint-Potershourg Junioria & Landers Saint-

# Placelistion du métropolities à France de Levert de la 16e division

a Enfants de notre suitavement de seus mais de notre mère la Russ leat an compact rest Trace F

a Cod officerit Tank I will a server some Nicotas, ... provotice in the same out quite and same out quite. repris course at the second se

pes que rous combattes The suite chere pairie, contre les infide nos coreligionnaires, presque A constant des saints leux, objets de e & Passion, de la Résurrection de But to cat

in .... the transfer of helicalchon and temperates! the contract of the contract of the security that the above - The Street indicated the sourcess, at 1600 patrie! and the second and the second in the parties of the la toland Volt. pourono mas vons sethe second of the second of the second en entre de le distance de memberman, voigne, benit judis de la companyant de la companyant de la companyant de la

patrie; sa sainte image précédait nos légions et sous le trar Alexis, et sous Pierre le Grand, et enfin sous Alexandre, à cette époque mémorable de notre lutte contre vingt peuples divers. Que cette image du hienheureux Serge vous accompagne également, comme le signe de sen intercession pour vous et de ses prières pour ceux qui sont forts devant le Seigneur?

\*Gardez donc et portez avec vous ces paroles guerrières et triomphantes du prophète David : « En Dieu est le salut et la gloire. » (Ps. LXI, 8.)

En même temps lord Palmerston prononçait à Londres dans la Chambre des communes ces remarquables paroles; « Mon opinion est qu'une grande puissance comme l'Angleterre ou la France pourrait suffire à défendre la Turquie contre l'agression russe; je suis convaincu que si l'Angleterre ou la France prenait seule la défense de la Turquie, la Russie ne pourrait jamais arriver à ses fins. Lorsque ces deux nations sont un'es, la cause de la Russie est désespérée.

« Nous avons des motifs de croire que, si la guerre continue, l'Autriche et la Prusse ne resteront pas spectatrices oisives de la lutte. Il faudrait que l'Autriche eût oublié toute sa politique traditionnelle, qu'elle fût aveugle sur ses intérêts, pour permettre l'agression de la Russie contre l'empire turc. Je dis donc que la Russie, isolée en Europe, n'aura pas un seul allié pour la soutenir dans son injustice, et je n'ai aucun doute sur l'issue de la lutte qui se prépare.

« C'est un noble spectacle de voir l'Angleterre et la France, de pays qui depuis des siècles ont été en rivalité, agir aujourd'hui toncert, unis par des engagements réciproques, et n'ayant pour b de fours efforts aucun avantage égoiste. C'est un noble spectacle de les voir debout, non pour la défense de leurs intérêts, mais pour celle de la liberté de l'Europe. C'est un magnifique spectacle que celui de ces flottes et de ces armées qui, jusqu'à ce jour, ne s'étaient rencontrées que pour se battre à outrance et qui aujourd'hui se rangent côte à côte, non pour faire des conquêtes ou pour opprimer le mondé, mais pour défendre le droit contre la force, la justice, contre l'iniquité. » (Bruyants applaudissements.)

Quelques jours plus tard, la lettre du tzar Nicolas à 1 empereur des Français sut rendue publique par le Journal de Saint-Pétersbourg du 24 février.

Nous reproduisons ce document ainsi que le manifeste inséré dans l'Abeille du Nord du 23:

#### Répanse de 4, M. l'Enquérieur.

St-Pétersbourg, le 26 janvier (9 levrier 1884.

gire,

de no sammais mieux répondre à Votre Majesté qu'en répétant, puisqu'elles m'appartieunent, les paroles par lesquelles Sa lettre se termine. « Nos rela« tions doivent être sincèrement amicales et reposer sur les mêmes intentions ; maintien de l'ordre, amour de la paix, respect aux traités et bienveillance s'éliproque. » En acceptant, dit-Elle, ce programme tel que je l'avais moimeme tracé, Elle affirme y être resté fidèle. J'ose croire, et ma conscience me le cfit, que je me m'en suis point écarté.

Car, dans l'affaire qui nous divise et dont Torigine ne vient pas de moi, l'ai toujours cherché à maintenn des relations bienveillantes avec la France, j'ai évité avec le plus grand sein de me reneantrer sur ce terrain avec les intérêts de la religion que Votre Majesté professe; j'ai fait nu maintien de la paix toutes les concessions de forme et de fond que mon houneur me rendait possibles, et, en réclamant pour mes coreligionnaires en Turquie da confirpation des droits et priviléges qui leur out été acquis, dapuis longtemps, au prix du sang russe, je n'ai demandé autre chose que ce qui découlait des

"Si la Porte avait été laissée à elle même, le différend qui tient en suspens l'Europe ent été depuis longtemps aplani. Une influence latale est seule venne su jeter à la traverse. En provoquant des soupçons gratuits, en exaltant le fanatisme des Turcs, en égarant leur gouvernement sur mes intentions et la vraie portée de mes demandes, elle a fait prendre à la question des proportions si exagérées, que la guerre en a du sertir.

Votre Majesté me permettra de ne point m'étendre trop en détail sur les circonstances exposées à son point de vue particulier, dont sa leure présente l'enchaînement. Plusieurs actes de ma part, peu exactement appréciés, suivant moi, et plus d'un fait interverti, nécessiteraient pour être rétablis, sels au moins que je les conçois, de longs développements qui ne sont guère pres à entrer dans une correspondance de Souverain à Souverain.

Test ainsi que Votre Majesté attribue à l'occupation des Principautés le tort Mavoir subitement transporté la question du domaine de la discussion dans saint des falls. Mais Elle perd de vue que cette occupation, parement éventacile encora, a été bavanuée, et en grande partie amenée, par un fait entériour fort grave, celui de l'apparition des flesses combinées dans le voisinage des Dardanelles, outre que déjà hien emparavant, quand l'Angletorre héritait ensore à prendre contre la Bussie une attitude comminatoire, V.-M. avaida pre mière envoyé Sa flotte jusqu'à Salamine.

Cette démonstration blessante annonçait certes peu de confiance en moi.

Mille devait encourager les Turcs, et paralyser d'avance le succès des négotieurs, en leur montrant la France et l'Angleterre prêtes à soutenir leur, cause à tout événement. C'est encore ainsi que Votre Majesté attribue aux commentaires explicatifs de mon cabinet sur la Note de Vienne l'impossible, lité où la France et l'Angleterre se sont trouvées d'en recommander l'adoption à la Porte.

Mais Votre Majesté peut se rappeler que aos commentaires est suivi, et non précédé la non-acceptation pure et simple de la Utéte, et je crois que les Puissances, pour peu qu'elles voulussent sérieusement la paix, étaient tenues à réclamer d'emblée cette adoption pure et simple, au lieu de pesmettre à la Porte de modifier ce que nous avions adopté sans changement.

D'ailleurs, si quelque point de nos commentaires avaient pu denner mafière à difficultés, j'en ai offert à Olmuz une solution satisfaisante, qui a pass telle à l'Autriche et à la Prusse. Malheureusement, dans l'intervalle, une partie de la flotte anglo-française était déjà entrée dans les Dardanelles, sous prétexte d'y protéger la vie et les propriétés des nationaux anglais et français, et, pour l'y faire entrer tout entière saus violer le traité de 1864, il a falla

que la guerre nous sût déclarée par le gouvernement ottoman.

Mon opinion est que si la France et l'Ang eterre avaient voulu la paix comme moi, elles auraient du empêcher à tout pri cette déclaration de guerre. eu. la guerre une fois déclarée, faire au moins en vorte qu'elle restat dans les limîtes étroites que je désirais lui tracer sur le lanube, afin que je ne l'usque pas arraché de force au système purement déte sif que je voulais suivre. Mais du moment qu'on a permis aux Turcs d'atta, er notre territoire asiatique, d'enlever un de nos postes-frontières (même avant le terme fixé pour Touverture des hostilités), de bloquer Akhattsyk, et de ravager la prominge d'Arménie; du moment qu'on a laissé la flotte turque libre de perter des troupes, des armes et des munitions de guerre sur nos côtes, pouvait-co-raisonnablement espérer que Nous attendrions patiemment le résultat d'une par reille tentative? Ne devait-on pas supposer que Nous ferionstoat pour la prévenir? L'affaire de Sinope s'en est suivie : elle a été la conséquence forcée de l'attitude adoptée par les deux Puissances, et l'événement ne pouvait certeg leur paraître inattendu. J'avais déclaré vouloir rester que la défensire, mais avant l'explosion de la guerre, tant que mon honneur et mes intérêts me le permettraient, tant qu'elle resterait dans de certaines bornes.

A-t-on fait ce qu'il fallait faire pour que ces bornes ne fussent pas dépassecs ? Si le rôle de spectateur, ou celui de médiateur même, ne suffisait, pas a Votre Majesté, et qu'Elle voulût se faire l'auxiliaire armé de mes ennemis. alors, Sire, il eût été plus loyal et plus digne d'Elle de me le dire franchement d'vance en me déclarant la guerre. Chacun alors eut connu son rôle. Mais nous faire un crime après coup de ce qu'on n'a rien fait pour empêcher, autte un procédé équitable? Si les coups de canon de Sinope ont retenti douleureusement dans le cœur de tous ceux qui, en France et en Angleterre, ont le W sentiment de la dignité nationale, Votre Majesté pense-t-elle que la présence menaçante à l'entrée du Bosphore des 3,000 bouches à feu dont elle parle, et le bruit de leur entrée dans la mer Noire, soient des faits restéssans écho dans le cœur de la nation dont j'ai à désendre l'honneur? l'apprends d'ille pour la première fois (car les déclarations verbales qu'en m'a faites ief ne m'en avaient encore rien dit) que, tout en protégeant le ravitaillement. des troupes turques sur leur propre territoire, les deux Puissances ont réselv. de nors interdire la navigation de la mer Noire, c'est-à-dire apparemment. 🖿 dion de ravitailler nos propres côtes. Le laisse à penser à Votre Majesté 👪 C'un le, comme Elle le dit, faciliter la conclusion de la paix, et si, dans l'alternative qu'on me pose, il m'est permis de discuter, d'examiner même un mement, ses propositions d'armistice, d'évacuation immédiate des principautés, et de négociation avec la Porte d'une convention qui serait sonmise à une conférence des quatre cours. Vous-même, Sire, si Vous étiez à ma place accepteriez-Vous une pareille position? Votre sentiment national pourraîtik-Vous le permettre? Je répondrai hardiment que non. Accordez-moi donc à mon tour le droit de penser comme Vous-même. Quoi que Votre Majesté décide, ce n'est pas devant la menace que l'on me verra reculer. Ma confiance est en Dieu et dans mon droit, et la Russie, j'en suis garant, saura se montrer en 1854 ce qu'elle fut en 1812.

Si toutesois Votre Majesté, moins indifférente à mon honneur, en revient franchement à notre programme, si Elle me tend une main cordiale comme jede Lui offre en ce dernier monent, j'oublierai volontiers ce que le passé peut avoir eu de blessant pour moi. Alors, Sire, mais alors seulement, nous pourrons discuter, et peut-être nous entendre. Que Sa flotte se borne à empêcher les Turcs de porter en nouvelles forces sur le théâtre de la guerre; je promets volontiers qu'ils l'acurent rien à craindre de mes tentatives. Qu'ils m'envoient un négociateur; je l'accueillerai comme il convient. Mes conditions sont connues à Vienne. C'est la seule base sur laquelle il me soit permis de discuter.

Je prie Votre Majesté de croire à la sincérité des sentiments avec lesquels je suis,

Sire, de Votre Majesté, le bon ami,

NICOLAS.

- . Par la grâce de Dieu,
- Nons, Nicolas Ier,
- Expereur et autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, etc., etc., etc.,

Faisons connaître à tous :

Nous avons déjà fait connaître à nos chers et fidèles sujets la cause de notre mésintelligence avec la Porte-Ottomane.

Depuis lors, malgré l'ouverture des hostilités, nous n'avons pas cessé de former, comme nous le faisons encore aujourd'hui, le désir sincère d'arrêter l'effusion du sang.

Nous avions même nourri l'espérance que la réflexion et le temps convaincraient le gouvernement turc de son erreur suggérée par de perfides insinuations dans lesquelles nos prétentions justes et fondées sur les traités ont été représentées comme ur empiètement sur son indépendance, cachant des arrière-pensées de domination. Mais vaine a été jusqu'à présent notre attente. Les gouvernements anglais et français ont pris parti pour la Turquie, et la présence de leurs flottes, réunies à Constantinople, a principalement servi à l'encourager dans son obstination.

Enfin, les deux puissances occidentales, sans déclaration de guerre préalable, ont fait entrer leurs flottes dans la mer Noire, en proclamant la résolution de défendre les Turcs et d'entraver la libre navigation de nos vaisseaux de guerre dans la défense de notre littoralAprès un mode d'agir aussi inoui dans les rapports des puissances miribsées, nous avons rappelanns légations d'Angleterre et de France et interrompu toutes relations politiques avec ces puissances.

El ainsi contre la Russiq combattant pour l'orthodoxie, se piacent à côté es ennemis de la chrétienté l'Angleterre et la France!

Mais la Russie ne manquera pas è sa sainte vocation, et si sa frontière et envahie par l'ennemi, nous sommes prêts à lui-faire tête avec l'énergie dons nos ancêtres nous ont légué, l'exemple. Ne sommes nous pas aujourd'hu eggore ce même peuple russe dont la vaillance est attestée par les fastes mé morables de l'année 1812? Que le Très-Haut-nous aide à le prouver à l'œuvez, Dans cet espoir, combattant pour nos, frères opprimés qui confessent la foi du Christ, la Russie n'aura qu'un cœur et une voix pour s'écrier :

« Clieut notre Sauveunt qui avons-nous à craindre? Que le Christ resses « cite et que ses ennemus se dispersent! »

Donné à Saint-Pétersbourg, le 9-24 jour de février de l'an de la naissance du Christ 1854, de notre règne le 29°.

L'original est signé de la main de Sa Majesté Impériale (L. S.)

Signé: NICOLAS

"Imprime à St-Pétersbourg, au Sénat, le 9/21 février 1854.

'On ne pouvait donner de la publicité à de tels documents sans mettre les esprits en garde contre leur argumentation captieuse et les assertions mensongères qu'ils contenaient. Cette indispensable réfutation fut l'objet d'une dernière circulaire de M. Drouyn de Lhuys qui, en prononçant sur des preuves irréfragables la condamnation du factum de la Russie, vint clore d'une manière éclatante ce long débat dans lequel n'avaient cessé de briller la loyauté, le désintéressement, les nobles inspirations du gouvernement de S. M. Napoléon III. Après un tel langage la France pouvait jeter la plume et saisir l'épée :

## Circulaire

Du ministre des affaires étrangères aux agents diplomatiques de l'Empereur.

Paris, 5 mars 1852.

« Monsieur, vous connaissez aujourd'hui la réponse de l'empereur Nicolas à la lettre de Sa Majesté Impériale, et vous avez lu également manifeste que ce souverain vient d'adresser à son peuple.

"La publication de ces deux documents a détruit les dernières espérances que l'on pouvait mettre dans la sagesse du cabinet de Saint-Pétersbourg, et cette même main, qui s'était honorée par la fermeté avec laquelle elle avait offert un appui à l'Europe ébranlée sur ses bases, ouvre elle-même la carrière aux passions et aux hasards. Le gouvernement de l'Empereur est pro-ondément affligé de l'inutilité de ses efforts et de l'insuccès de sa modération; mais à la veille de la grande lutte qu'il n'avait pas appelée, et que le partrotisme de la nation française l'aidera à soutenir, c'est un besoin pour lui

edddiner une fois encure la responsabilité des événements et de la laface. eser de tont son poids sur la puissance qui en aura à rendre compte devant histoire et devant Dieu. De hautes convenances, je le safs, rendent ma tache Minile, mais je la remplirat avec la certitude de ne pas dire une parole qui ne me soit dictée par ma conscience elle-même.

. En s'adressant à l'empereur de Russie dans des termes où le plus grand suprit de conciliation s'alliait à la plus noble franchise, Sa Majesté Impériale wait voulu dégager de toutes ses obscurités la question qui tenait le monde an suspens entre la paix et la guerre, et tâcher de la régler sans qu'il en zoûtat rien à la dignité de personne. Au lieu de rester dans les mêmes régions et d'accepter la main amie qui fui était tendue, S. M. l'empereur Nicolas a préféré revenir sur des saits que l'opinion publique a désinitivement jugés, et se représenter comme ayant été en butte, des l'origine d'une crise provoquée par son gouvernement, à une hostifité systématique et préconcue. qui devait satalement amener les choses au point où elles en sont arrivées Ce n'est pas ma voix, monsieur, c'est celle de l'Europe qui répond que jama politique plus imprudente n'a rencontré à aucune époque d'adversaires plus calmes, plus patients dans leur résistance à des desseins que leur jugement condamnait, et que des intérêts de premier ordre leur impossient le devet de combattre.

« Je ne veux pas rementer a un passé complétement éclairei, les faits perlent assez haut; mais je dois répéter encore une sois qu'il n'est plus permis. de chercher dans la revendication, aussi juste que limitée dans ses effets. des priviléges des Latins en Terre-Sainte, la cause de ce que nous voyons sujourd'hui. Cette question était réglée des les premiers moments du séjour de M. le prince Menschikoff à Constantinople, et c'est celle que cet ambassadeur a soulevée lorsqu'il avait obtenu satisfaction sur l'autre, qui a mis la monde en éveil et réuni successivement tous les cabinets sous l'empire d'un même aentiment de právoyance et d'un même désir de conciliation.

« Est-il heaoin d'énumérer toutes les tentatives qu'une obstination invincible a seule fait échouer? Il n'est personne qui les ignore; il n'est personne non plus qui ne sache que si des démonstrations matérielles se sont acmplies pendant la durée des négociations, il n'en est pas une seule

n'ait été précédée d'un acte agressif de la part de la Russie.

« Je me bornerai à rappeler que, si l'escedre française. à la fin de mars. a mouillé dans la baie de Salamine, c'est que, depuis le mois de janvier, d'immenses rassemblements de troupes se formaient en Bessarabie; que si ses forces navales de la France et de l'Angleterre se sont rapprochées des Dardanelles où elles ne sont arrivées qu'à la fin de juin, c'est qu'une armée russe camzit sur les bords du Pruth et que la résolution de lui faire franchir cette rivière était prise et officiellement annoncée dès le 31 mai; que si nos flottes ont été plus tard à Constantinople, c'est que se capon grondait sur le Danube; et qu'enfin, se elles sont entrées dans la mer Noire, c'est parce que, contrairement à la promesse de rester sur la désensive, des vaisseaux russes avaient quitté Sébastopol pour foudroyer des navires turcs à l'ancre dans le port de Sinope. Tous les pas que nous faisions d'accord avec l'Angleterre.en. rient avaient la paix prur but, et nous ne vouliens que nous interposer

enție les parties belligérantes. Chaque jour, au contraire la Russia a ave.

ouvertement vers la guerre.

« Assurément, s'il était deux puissances que seur passé et leurs relations les plus récentes dussent, dans un conflit qui menaçait de mettre la France et la Grande-Bretagne aux prises avec l'immense empire qui les avoisine, rendre à la fois indulgentes pour la Russie et attentives à nos mouvements, c'étaient la Prusse et l'Autriche. Vous savez, monsieur, que leurs principes se some tout d'abord rendontrés avec les nûtres, et que l'Europe constituée en jury a propose solempellement, son verdint, sur des prétentions et sur des actes dont aucune apologie, de si haut qu'elle parte, ne peut plus maintenant transformer le caraquère. Ainsi le déhat n'est pas entre la France at l'Angleterre, accourges au seçours de la porte, et la Russie; il est entre la Russie et tous les Etats qui ont le sentiment du droit, et dont l'opinion et les intérêts les rangeront du côté de la bonne cause.

a J'oppose donc avec confiance l'unanimité des grands cabinets à cette évocation des souvenirs de 1642 directement faite à un souverain qui venaig d'essayer loyalement un suprême effort de conciliation. Toute la conduite de l'empereur Napoléon atteste assez que, s'il est fier de l'héritage de gloire que lui a laissé le chef de sa race, il n'a rien négligé pour que son avénement au trông fût un gage de paix et de repos pour le monde,

Le ne dirai qu'un mot, monsieur, du manufeste par lequel S. M. l'empereur Nicolas annonce à ses peuples les résolutions qu'il a prises. Notre époque si tourmentée avait été du moins exempte d'un des maux qui ont le plus troublé le monde autrefois; je veux parler des guerres de religion. On fait entendre aux oreilles de la nation russe comme un écho de ces temps désastreux; on affecte d'opposer la croix au croissant, et l'on demande au fanatisme l'appui que l'on sait ne pouvoir pas réclamer de la raison.

La France et l'Angleterre n'ont pas à se défendre de l'imputation qu'on leur adresse; elles ne soutiennent pas l'islamisme contre l'orthodoxie grecque; elles vont protéger le territoire ottoman contre les convoitises de la Russia; elles y vont avec la conviction que le présence de leurs armées en Turquie fera tomber les préjugés déjà bien affaiblis qui séparent encore les tifférentes classes de sujets de la Sublime Porte, et qui ne pourraient renaître que si l'appel parti de St-Pétersbourg, en provoquant des haines de race et une explosion révolutionnaire, paralysait les généreuses intentions du sultan Abdul-Medjid.

« Pour nous, monsieur, nous croyons sincèrement, en prétant notre appui à la Turquie, être plus utiles à la foi chrétienne que le gouvernement qui en fait l'instrument de son ambition temporelle. La Russie oublie trop, dans les repreches qu'elle fait aux autres, qu'elle est loin d'exercer dans son empire, à l'égard des sectes qui ne professent point le culte dominant, une tolérance égale à celle dont la Sublime Porte peut à bon droit s'honorer, et qu'avec moins de zèle apparent pour la religion gracque au delà de ses frontières, et plus de charité pour la religion oatholique chez elle, elle obéirait mieux à la loi du Christ qu'elle invoque avec tant d'éclat.

. Becevez, etc.

« Signé : DROUYN DE LEUYS. »

5480 g 37

Fondes ces communications furent closs par la déclaration de guarre à la Russie. Le Message de l'Empereur a monçant cette réso-lution fut 1.1, par le ministre d'État, au Corps Législatif et au Sénat, qui l'accueillirent avec enthousiasme. Une déclaration semblable, fuite en Angletaure au nom de la Raine, devant le Parlement, y recevait un accueil apalogue.

Cependant, comme l'avait prévu l'empereur Napoléon III, la Russie essayait de compliquer la situation en faisant nattre des insurrections. Ses tentatives réussirent à soulever quelques-unes des populations grecques encere soumises à la domination ottomane; mais ces troubles, presque aussitôt réprimés, n'eurent pour résultat que de faire des victimes. Les hommes justes et sensés comprenaient que le moment était inopportun pour de semblables manifestations auxquelles, d'ailleurs, la Porte avait ôté tout prétexte en donnant à la religion, que comme toujours on mettait en jeu, toutes les garanties de protection désirables.

Là encore les espérances de la Russie furent décues et, n'ayant pur réussir à gagner à sa cause l'Autriche et la Prusse, elle ne voyait pas sans terreur les immenses préparatifs qui se faisaient en France. En effet, les registres ouverts dans toutes les communes, pour les enrôles ments volontaires, étaient assiégés par une jeunesse enthousiaste, et déjà de nombreuses offres patriotiques avaient été faites, lorsque la gouvernement fit insérer au Montteur une note annonçant que ces dans ne seraient pas acceptés, l'État étant en mesure de faire face per lui-même à toutes les exigences de la situation.

Dans une lettre empreinte des plus nobles sentiments, le prince Napoléon demanda à l'Empereur, son cousin, du service dans l'armée, et exprima le désir d'être placé dans le poste le plus rapproché de l'ennemi. On s'empressa de satisfaire à ce vœu en donnant au prince un commandement.

L'armée d'Orient, fortement organisée et munie d'un matériel plus que suffisant pour parer à toutes les éventualités, fut placée sous les ordres du maréchal Leroy de Saint-Arnaud, ministre de la guerre.

Pour faire face à toutes les dépenses sans créer de nouvelles charges, sans augmenter les impôts, sans faire peser sur personne le poids des événements, le gouvernement eut recours à un emprunt de 250 millions. Là encore fut accomplie une neureuse innovation. Aux époques antérieures, l'État empruntait à des banquiers qui, en lui prétant à un taux onéreux, réalisaient en pau de temps d'énormes bénéfices. Le gouvernement eut la pensée de faire profiter le public de ces bénéfices et de donner en même temps à cette mesure financière un caractère national, en appelant tout le monde à souscrire au nouvel emprunt, et en donnant même une préférence aux petits capitaux.

pensée fut comprise. Chacun se hita de porter au tresor son épargne. La somme fixée fut de beaucoup dépassée, et. selon qu'il avait été annoncé, on dut faire subir aux plus importantes demandes une notable réduction.

Cenendant nos soldats étaient reçus comme des libérateurs à Constantinople. D'heure en heure s'évanouissent les préventions qui nous écartaient du sanctuaire du prophète. L'entrée des flottes dans les Dardanelles avait porté le dernier coup à l'exclusivisme musulman. Notre prise de possession de la mer Noire a fait le reste. Depuis que les pavillons de l'Occident protégent leur faiblesse, les Osmanlis ne voient plus en nous que des frères. Les témoignages de respect et de reconnaissance qu'ils nous prodiguent dépassent toute croyance. Au fond des campagnes comme à Stamboul, le vieux préjugé a fléchi. Fout Européen qui passe est un ami; les plus puissants comme les plus humbles lui tendent la main. Et comme l'exagération orientale ne perd jamais ses droits, la civilisation chrétienne, représentée par la France et l'Angleterre, a gagné d'un seul bond autant de terrain dans les esprits qu'elle en avait perdu peu à peu pendant les cent sinquante ans de la décadence. Il y a peu de jours encore le gouvernement recevait copie d'un firman par lequel il est décidé que les chrétiens pourront déposer en justice au civil et au criminel, concurremment avec les musulmans, devant tous les tribunaux de l'empire. C'est un privilége très-important accordé aux chrétiens, et avec cette circonstance digne de remarque qu'ils sont admis à déposer sans serment. L'usage du serment n'existe pas en Turquie, de sorte que le témoignage des chrétiens sera assimilé à celui des mahométans.

Tandis que le gouvernement turc faisait ainsi acte de tolérance, le tear agissait tout autrement. Un arrêté du général en chef de l'armés du Danube ordonnait la fermeture de tous les temples et de toutes les églises qui se trouvent dans les provinces danubiennes. Les seules shavelles du rit gree orthodoxe restaient autorisées.

par les Russes et leur invasion dans la Dobrutscha. — Avantage remporté par les Russes et leur invasion dans la Dobrutscha. — Avantage remporté par les Turcs près de Turtukaï. — Prise et incendie de la ville de Kustendji par les Russes, — Traité de la France et de l'Angleterre avec la Turquie. — Départ d'un convoi de troupes françaises du port de Teulon. — Premières hostilités entre les puissances occidentales et la Russie. — Importance dez événements qui se prépatent. — Chant de guerre des Cosaques.

Le 23 mars, les Russes opérèrent le passage du Danube sur trois points différents : près de Braïla, en Valachie; près de Toultscha et vis-à-vis d'Ismaîl, en Bessarabie; et près de Galatz, en Moldavie. Leur force était de 40,000 hommes. Dès le 22, les batteries établies audessous de Braīla, dans les fles du Danube, ouvrirent un feu violent contre les retranchements turcs, au-dessus et au-dessous de la petite forteresse de Matschin. La canonnade dura toute la journée. Le 23, à sept heures du matin, les Russes recommencèrent le feu. A quatre heures de l'après-midi, six de leurs bataillens avec quatre pièces d'artillerie passèrent le fleuve sur quatorze grands bateaux, sous la protection de la flottille du Danube, pour atteindre la pointe de tildzeh, au-dessous de Matschin, où ils prirent position, tandis que le corps du génie était occupé à jeter un pont sur le Danube. Ce pont fut achevé dans la soirée. Pendant la nuit, les Turcs, qui avaient tout sait pour désendre le passage, évacuèrent leurs retranchements. Les Russes avaient éprouvé de grandes pertes, et le général du génie Dubroski avait ou la jambe droite emportée.

Dans le même temps où les généraux Schilder et Kotzebue pasmient ainsi le Danube près de Braïla, le même passage était effectué par le général Luders, près de Galatz, et par le général Uschakoff, près d'Ismail. Un pont construit près de Galatz étant achevé, vingtsix bataillons le traversèrent avec de la cavalerie et de l'artillerie. Le général Luders ne rencontra aucun obstacle; mais le général Uscha-. koff eut à vaincre une résistance opiniatre. Dans cette affaire, les Turcs perdirent un colonel et 50 officiers; les Russes comptèrent 306 morts et un grand nombre de blessés.

N'ayant pas voulu étendre d'une manière qui pouvait être dangereuse en l'affaiblissant, leur ligne de défense, les Turcs avaient pour ainsi dire abandonné les positions le long du sleuve, depuis Rassova iusqu'aux embouchures, se bornant à avoir trois postes avancés et fortifiés sur leur front. Omer-Pacha, considérant avec raison que la véritable défense de la presqu'île dite Tartarie de Dobrutscha n'était pas sur les bords du Danube même, dans un pays marécageux, maisain et difficile, mais plus au sud, fit replier ses troupes pour prendre une forte position défensive en arrière de la ligne appelée le Fossé de Trajan. Située dans la partie la plus étroite de la Dobrutscha, cette ligne n'a pas plus de dix à douze lieues d'étendue. Elle s'appuie, à gauche, au Danube, à Tscherna-Woda, un peu audessus de Rassova; à droite, à la mer et au pont de Kustendji. Le front est couvert par le fossé, par plusieurs lacs allongés et par des parties marécageuses présentant de grandes difficultés pour l'attaque. Le Fossé de Trajan rappelle les fameuses lignes de Torres-Vedras. en Portugal, en avant de Lisbonne, fortifiées en 1811 par les Anglais, et devant lesquelles vinrent échouer la bravoure de l'armée française et les talents du prince d'Essling. L'étendue de la ligne turque est la même : elle s'appuie, d'un côté, à un grand fleuve, de l'autre à la mer. Elle a de plus sur celle des Anglais l'avantage d'avoir sur son front un terrain marécageux, le plus grand obstacle naturel qui puisse être opposé à une armée ennemie.

Dans la Dobrutscha comme dans les provinces danubiennes, la présence des Russes fut le signal des violences et des exactions de toute nature.

Le 25 mars, une colonne russe, composée de six bataillons d'infanterie, d'un détachement de cavalerie et de huit canons, fit une reconnaissance sur l'île située vis-à-vis de Turtukal et occupée par un corps de 1,000 hommes d'infanterie irrégulière avec un canon. Cette île est naturellement défendue par un bois et les Turcs y avaient aussi élevé d'excellentes fortifications. Les Russes croyaient que la nombre de ses défenseurs ne serait pas suffisant pour résister à leur feu; mais la garnison avait pris toutes ses mesures pour les bien recevoir. Le commandant de Turtukal avait reçu, dans la nuit du 23 au 24, un renfort composé d'un bataillon et demi d'infanterie, d'une compagnie de tirailleurs et de trois canons, et était prêt au combat. Le 26, une colonne russe, forte de seize bataillons d'infanterie, d'un

régiment de cavalerie et de vingt-quatre canons de tous calibres, se mit en mouvement pour s'emparer de l'île. Toute l'artillerie s'avanca avec quatre bataillons sur le bord du bras du Danube qui sépare l'île de la rive gauche et dont la largeur est à peine de cent vingt pas. Le reste du corps russe était resté en arrière. Les Russes ouvrirent un feu général d'artillerie et d'infanterie avec le projet de faire taire l'artillerie ottomane et de jeter ensuite un pont pour atteindre l'île. Ce projet fut déjoué par les troupes ottomanes, qui causèrent des pertes cruelles aux assaillants. Les Russes néanmoins voulurent commencer la construction du pont sous le feu meurtrier de l'île, mais ils ne tardèrent pas à se convaincre que la position n'était pas tenable. Ils durent donc abandonner l'attaque et se retirer en grand désordre, après avoir perdu près de 2,500 hommes en tués, noyés ou blessés. Trois de leurs pièces furent démontées. Les troupes ottomanes, protégées par leur position, éprouvèrent beaucoup moins de pertes. Parmi les morts se trouva le commandant des troupes irrégulières, Abdullah-Bey, et parmi les blessés le lieutenant-colonel Ahmet-Bey.

Continuant vigoureusement leur mouvement en avant, les Russes avaient pris Matschin. Ils s'emparèrent aussi, le 14 avril, de Kustendji, et réduisirent en cendres cette malheureuse ville, l'un des ports marchands de la Turquie. Kustendji était situé en Bulgarie, sur la côte de la mer Noire, entre Kavarna et les bouches du Danube, c'est-à-dire à l'endroit où se termine la partie de la Bulgarie appelée la Dobrutscha. C'est à Kustendji qu'aboutissait, du côté de la mér, ce qu'on appelle le rempart, le mur ou le fossé de Trajan, bien qu'il n'y ait plus là ni rempart ni mur, mais un fossé en partie comblé, qu' s'étend, comme nous l'avons dit, depuis le bord de la mer, près

de Kustendji, jusqu'à Rassova.

Le peu de résistance que rencontraient les Russes de ce côté provenait de ce que le général turc Omer-Pacha avait recu ordre de n'entreprendre aucune opération avant l'arrivée des troupes de France et d'Angleterre. En effet, un traité définitif avait été conclu

entre ces deux puissances et la Turquie. En voici le texte :

« S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et S. M. l'empereur des Français, ayant été invités par S. H. le sultan à repousser l'agression que S. M. l'empereur de toutes les Russies a dirigée contre le territoire de la Porte Ottomane, agression qui met en péril l'intégrité de l'empire ottoman et l'indépendance du trône du sultan, et LL. MM. étant intimement convaincues que l'existence de l'empire ottoman, dans ses limites actuelles, est essentielle à l'équilibre politique européen, et. en conséquence, LL. MM. ayant consenti à donner à S. H. le sultan le secours qu'elle leur avait demandé dans ce but, LL. MM. et S. H. le sultan ont jugé convenable de conclure un traité afin de fixer leurs vues d'après ce qui précède et de déterminer le mode et la manière dont elles fourniront au sultan le secours dont il s'agit. Dans ce but, LL. MM. ont nommé leurs plénipotentiaires (les ambassadeurs de France et d'Angleterre) et le sultan son ministre des affaires étrangères, qui, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés parfaitement en règle, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er. S. M. la reine de la Grande-Bretagne et S. M. Pempereur des Français ayant déjà donné l'ordre, sur le désir da sultan, à de fortes divisions de leurs flottes de se rendre à Constantinople, pour assurer au territoire et au pavillon ottomans la protection que pourraient exiger les circonstances, LL. MM. prennent, par le présent traité, l'engagement ultérieur de coopérer dans une plus grande extension avec S. H. le sultan à la protection du territoire ottoman, en Europe et en Asie, contre l'agression de la Russie, en fournissant dans ce but, à S. H. le sultan, un nombre de troupes suffisant.

« Les troupes de débarquement seront envoyées par LL. MM. sur tels points du territoire ottoman qui parattraient convenables. S. H. le sultan s'engage à ce que les troupes françaises et anglaises de débarquement qui seraient envoyées par LL. MM. reçoivent le même accueil et soient traitées avec le même respect que les forces navales françaises et anglaises qui, depuis quelque temps, sont déjà employées dans les eaux de la Turquie.

« Art. 2. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à se communiquer, sans perte de tempe, toute proposition que l'une d'elles recevrait directement ou indirectement de la part de l'empereur de Russie relativement à la cessation des hostilités, à un armistice ou à la paix. Et, en outre, S. H. le sultan s'engage à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour li paix, ou à ne conclure aucun préliminaire de paix avec la Russie, tans la connaissance et l'assentiment des autres hautes parties contractantes.

« Art. 3. Aussitôt que le but du traité actuel sera atteint par la conclusion du traité de paix, LL. MM. la reine d'Angleterre et l'empereur des Français prendront des mesures immédiates pour retirer leurs forces de terre et de mer qui ont été employées pour atteindre l'objet du traité actuel, et toutes les forteresses et positions sur le territoire ottoman qui seront occupées temporairement par les forces de l'Angleterre et de la France seront rendues aux autorités de la Sublime-Porte ottomane, dans l'espace de .... jours, calculé d'après la date de l'échange des ratifications du traité qui aura mis fin à la guerre actuelle.

« Art. Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées aussitôt que cela pourra avoir lieu, dans l'espace de ..... semaines, à compter du jour de la signature

« Suivent les signatures.

« Le traité ci-dessus reste ouvert à la signature des autres puissances européennes. »

Précédemment, une convention d'alliance entre la France et l'Angleterre, relativement à la guerre d'Orient, avait été conclue à Londres, le 10 avril. L'Astriche et le Prussas étaient également liées par un traîté, pour sauvegarder mutuellement celles de leurs provinces qui pouvaient se trouver exposées aux hostilités des Russes. Tout les autres États avaient pris des mesures et levé des troupes pour assurer leur neutralité, et il est à remarquer, comme un notable progrès des sentiments d'humanité, qu'aucuno puissance ne consentit à délivrer des lettres de marque, en sorte que corsaires ni pirates ne purent profiter de l'état de guerre pour infester les mériet nuire aux affaires apommerciales.

Aussitot après la conclusion de ce traité avec la Turquie, la France avait fait partir pour l'Orient un convoi composé des vaisseaux suivants: le Montebello, l'Alger, la Ville-de-Marseille, le Jean-Bart: 3,400 hommes; — l'Asmodée, l'Ulloa, le Lubrador, le Coligny, le Météore, la Gorgone: 3,450 hommes, 256 chevaux; — la Mouette, l'Eclaireur, le Laplace, l'Infernal: 1,498 hommes, 40 chevaux; — le Caffarelli, le Véloce, le Brandon: 1,130 hommes, 20 shevaux; — le Napoléon, le Suffren: 3,040 hommes; — le Montemina, le Panama, l'Albatros, le Canada, le Fitan: 4,633 hommes, 20 chevaux. En totalité, ce convoi, auquel se joignait le contingent du Christophe-Colomb, s'Aexait à 20,078 hommes et 363 chevaux. 200 bâtiments du commerce avaient été nolisés à Marseille et chaque jour une partie d'entre eux mettait à la voile, emportant la cavale-ine, l'artillerie, les munitions, vivres, objets de campement, etc.

Déjà les flottes alliées, mouillées à Beïcos, étalent entrées dans le mer Noire et en avaient reconnu toutes les côtes. Un vapour anglais, la Retribution, avait même poussé l'audiace jusqu'à s'introduire, à la faveur du brouillard, dans la rade de Sébastopel, ou se trouvait la flotte moscovite. Les Russes brûlaient tous leurs forts sur le luttoral, forts qui avaient pourtant coûté à construire des centaines de millions, et se retiraient dans l'intérieur. Ils s'étaient aussi efforcés d'augmenter les dangers de la navigation en supprimant toutes les bouées indicatives des endroits périlleux, et en éteignant les phares, qu'ils remplaçaient par des feux trompeurs. Ils avaient tendu dans les ports, les rades et les baies des chaînes de fer cachées sous l'eau. Les hostilités étaient déjà commencées sur mer entre la Russie et les

puissances occidentales. Les Russes avaient coulé has plusieurs séaux marchands anglais, et les croiseurs de la Grande-Bretagne s'étaient emparés d'un cortain nombre de navires russes.

Bombardement d'Odessa. — Notice sar lestie ville. — Perte de la frégate angleise le Tiger. — Combats d'Osurguet et d'Ardaghan en Asie — Proclamation du maréchai Packewitch. — Siège de Silistrie. — Défense héroïque des Turcs. — Bambardement. — Retraité des Russes. — Bataille de Giurgewo. — Combat d'Oltenitza. — Attaque de Soulina. — Mort du capitaine Parker. — Mort du dec d'Elchingen — Reconnaissance de Cronstadt. — L'amiral Plumridge dans le goffe de Bothnie. — Bombardement de Bomarsund — Allocution de l'empereur Marchen III à l'armée expéditionnaire sous les ordres du général Baraguey-d'Hillers. — Liépart de ce corps de troupes. — Proclamation de l'amiral Parseval. Deschânes. — Composition de l'armée française en Orient. — Préparatifs pour une expédition contre la Crimée. — Importance des événements qui se préparatif.

Dans la notice consecrée an vice-amiral Hamelin, nous avons dit comment les Russes avaient violé de la manière la plus sa-: grante le droit des gens en tirant sur un bâtiment, anglais, le Furious, partant le pavillon de parlementaire : cet acte de barbarie réclement un prompt chatiment; il ne se fit pas attendre, et chientat il retentit dans le monde entier. Les escadres anglaise et infrançaise, sous les ordres des amiraux Napier et Hamelin, s'em-Dossèrent devant Odessa et ouvrirent contre les forts et la partie mi-» litaire de vette ville un feu terrible, accompagné d'une pluie continuclie de hombes et d'obus. Devant ces épouvantables décharges, les batteries annemies, successivement démantelées, furent réduites au . silence. Dans le port, les vaisseaux russes, en proie à la plus grande canfusion, s'entre-choquaient comme des êtres animés que la terreur agite. Leurs mats tombaient l'un après l'autre avec leurs agrès en lambourx; quelques-uns, dont la caréno était percée à jour, s'enfon caient dave la mer, où ils disparaissaient; d'autres prenaient feu, faisaient explosion et jonchaient de leurs débris les bâtiments voisins. Lessin, les boulets ayant atteint l'arsenal et crevé les casemates, une ... bembe pervint jusqu'à la poudrière, qui sauta avec un bruit formidable , a **chun immens**e jet de flamme semblable à l'éruption d'un volcan, eme en poutant jusqu'au ciel les débris des bâtiments, du matériel, des canons, . c. moltissa des cadavres. A ce spectacle les équipages des deux flottes \*\*A なっとくしだったかしょう。

potissérent des huiras. Les Anglais crièrent : vive la Reine! et les

Le feul avait été dirigé avec une telle perfection, et toutes les mesures étaient si bien prisés que les équipages n'éprouvèrent qu'une perte tout à fait insignifiante et que, selon les intentions généreuses de l'empéreur des Français et de la reine Victoria, la partie commerciale de la ville n'eut aucunement à souffrir. Plusieurs navires de toutes les nations, chargés de blés et détenus dans le port marhand, profiterent de l'action pour s'en échappes; il importait de ne pas détruire Odessa, cette cité florissante, bien savent la nourrise de l'Europe, à laquelle elle transmettait les blés de la mer Noire.

Malheureusement une frégate anglaise, le Tiger, commandée par le lieutenant Reyer, échoua à la côte, par suite d'une fausse manœuvre, et son équipage, composé de 200 hommes, fut fait prisonnier. Les Russes profiterent de cet événement dans lequel ils n'avaient su aucune part pour s'attribuer des succès fabuleux. L'équipage de ta malheureuse frégate fut promené dans les rues de Saint-Péters, bourg. Le lieutenant Reyer fut parfaitement accueilli par l'empereur Nicolas, qui lui rendit la liberté. A son retour en Angleterre, il dut passer par un conseil de guerre. Les prisonniers anglais furent plus tard échanges à Odessa contre des prisonniers russes faits en diverses rencontres par l'amiral Dundas.

Tandis que s'accomplissait le bombardement d'Odessa un combasse livrait en Asie près d'Usurguet, entre les Turcs et les Russes.

Ce combat fit le plus grand honneur aux Bachi-Bozouchs de Tchuruk-sou et de Batoum, car ils combattirent pendant dix heures contre les troupes régulières russes protégées par des redoutes et des positions militaires très-fortifiées.

En Europe s'accomplissaient sur terre des faits plus importants.

Après avoir passé le Danube, les Russes commirent la grande faute d'éparpiller leurs forces dans une contrée marécageuse et sans ressources. De vifs dissentiments s'élevèrent à ce sujet entre le général Luders et le maréchal Paskewitch, qui blâma énergiquement ces opérations. Ce dernier essaya en vain d'appeler les habitants de la Bulgarie et des provinces circonvoisines à la guerre sainte, en leur adressant une proclamation propre à éveiller leurs sentiments de confraternité religieuse et politique.

La possession de Silistrie pouvait seule racheter les fauces des généraux. De la prise de cette place dépendait le sort de toute la campagne; aussi le prince Paskewitch n'hésita pas à abandonner la ligne, de l'Olta et à évacuer toute la petite Valachie, afin de concentrer sea troupes et de réunir sous les murs de Silistrie des forces imposantes.

L'Autriche ayant fait connaître sa détermination d'interven r en 🏎

veur de la Turquie et ayant conclu avec cette puissance un implé que nous avons précédemment fait connaître, les llussas ne pouvaient plus songer sérieusement à prendre l'offensive : ils devaient borner leur espoir à se maintenir sur la défensive ; encore fallait, il qu'ils eussent Silistrie en leur pouvoir. La possession de cette place les rendait mattres de tout le bas Danube, et leur permettait de garder leurs positions dans la Dobrudscha : menaçant les routes qui mènent de vaina et à Schumla, et libres de pénetrer à tout instant dans la Bulgarie, ils auraient tenu en échec l'armée d'Omer-Pacha en l'empéchant de s'éloigner des Balkans. La droite ainsi appuyée à Silistrie et au Danube, l'armée russe avait pour se couvrir le cours du Sereth et des autres rivières de Moldavie ; elle continuait d'occuper une moitié de la Valachie et toute la Moldavie et pouvait attendre dans ses lignes l'armée autrichienne, sans craindre de se trouver prise entre deux feux.

L'hérorque résistance de Silistrie fit avorter tous ces plans; les sorties, continuelles que faisaient les Turcs causaient aux Russes de grandes per tes. Dans l'un des nombreux assauts qui furent donnés, le maréchal Pas, kewirch futblesse a lajambe; dans un autre assaut, le général Ludersreçut une blessure très grave. Le général Gortschakoff fut également blessé. L'airivée d'Omer-Pacha, et la présence des troupes alliées sur le territoire de cette contrée, contraignirent les Russes à lever le siège. Mais avant de se retirer, îls se vengèrent de cet échec en faisant subir à Silistrie un bombardement dont l'histoire n'offre pas d'exemple. Ce bombardement, qui dura trois jours et trois nuits, détruisit un grand nombre de mosquées, de minarets, de maisons. Il fit périr des femmes, des enfants, des vieillards, et au point de vue militaire, il était complés, r tement inutile. La garnison entière de la ville et particulièrement les défénseurs du fort Arab-Tabia montrèrent un courage, une résignation, un dévouement admirables. Après ces sanglants adieux, les Russes, s'éloignèrent, laissant devant Silistrie 15,000 cadavres. Beaucoup de leurs officiers généraux ou officiers supérieurs avaient été tués ou blessés. De son côté, la garnison turque comptait 3000 morts et un nombre à peu près égal de blessés. Le général anglais Bulder, de l'armée des Indes, qui se trouvait parmi les assiégés, avait été tué en conduisant une sortie.

Quand Omer-Pacha arriva, il trouva la ville délivrée; après quelques ours de repos bien nécessaire pour tout le monde, tant à Schoumla que dans uncamp près de Rasgradt, le général turc dirigea toutes les forces qu'il avait concentrées près de lui sur Roustchouck pour enlever aux Ruspes établis à Giurgewo et dans les deux îles qui se trouvent entre Rouf l'avait fait à Silistrie. 100,000 hommes marchèrent sur Routschouck.

La bafaille s'engagea le 12 à la pointe du jour, et dura jusqu'au 13 à

la nuit. Dans tout cet intervalle, il n'y eut quelques instants de répit que dans la nuit du 12 au 13, et encore tira-t-on constamment des bombes et des boulets rouges de Routschouck sur les îles, et réciproquement. On se hattit avec un acharnement sans pareil de part et d'autre pendant ces deux jours; plus de trente mille coups de canon et borne bes furent tirés : c'était un chaos, un tapage infernal. Les Russes furent battus et mis en fuite avec une perte de 6,000 hommes dans cette seule bataille. Ils abandonnèrent d'abord les fles, faisant sauter derrière eux les ponts qui les ralliaient entre elles et à Giurgewo abandonnant leurs canons, qu'ils avaient encloués, et se repliant sur la place. Des vapeurs turcs étaient à l'ancre dans Routschouck, qui recevaient aussitôt l'infanterie et l'artillerie nécessaires à l'occupation des Ses: ces vapeurs effectuèrent hardiment et heureusement leur mission. sous une grêle de boulets tirés par des gens déjà en déroute, et qui leur firent peu de mal : le feu continua toute la journée entre Giurgewo et les îles, et à la nuit, comme à Silistrie, les Russes battirent en pleine retraite, sur la route de Bucharest, abandonnant leur camp et un grand matériel. Le combat était engagé en même temps à Giurgewo et à Oltenitza, où les Russes furent également battus, après avoir toutefois fait une résistance acharnée. A Routschouck, les Ottomans perdirent 2,000 hommes et eurent autant de blessés. Un général de division, Oman-Pacha, fut blessé très-grièvement d'un biscaïen; un autre général recut une blessure analogue. Un colonel d'artillerie fut tué; trois autres colonels furent blessés. Cinquante autres officiers furent tués ou · blessés. Un général anglais, conduisant une brigade turque, fut atteint d'une balle à l'énaule. Il n'en persista pas moins à rester à son poste, jusqu'à ce qu'une autre balle vint le frapper à la tête et le renverser sans vie.

Les Russes continuèrent leur mouvement de retraite, harcelés par les Turcs, et finirent par se concentrer sur le Sereth, de manière à faire face à la fois aux troupes d'Omer-Pacha, qui venait de faire sa jonction avec l'armée franco-anglaise, et aux forces allemandes qui eussent pu se réunir contre eux. En se retirant, les Russes brûlèrent la ville de Matchin, incendièrent un grand nombre de villages, coupèrent les récoltes et emmenèrent 3,000 familles pulgares.

Le capitaine de vaisseau anglais Parker, fils de l'amiral de ce nom, avait été chargé de s'emparer des batteries russes établies à l'embouchure du Danube, près de Sulina. Il se rendit dans la baie avec huit capots montés par des soidats. Le débarquement de ces troupes s'opéra sous le feu des batteries ennemies; au moment où le capitaine muntait à l'escalade des murailles, il fut frappé mortellement d'une balle de caractine Minié. Sa mort accrut encore le courage de ses soldats, qui s'emparèrent du tort et brûlèrent le village de Sulina. Le

comps du capitaine Parker fut rapporté à Constantinople sur le Fire-Brand, son vaisseau, et inhumé au cimetière du Grand Camp à Péra. La dépouille mortelle était accompagnée des officiers et matelots des vaisseaux français le Napoléon et le Charlemagne en station dans le Bosphore.

Vers le même temps, les Français falsaient une perte non moins regrettable, celle du duc d'Elchingen, petit-fils du marêchal Ney, succombant, à Constantinople, à une courte maladie.

A la suite du bombardement d'Odessa, les flottes alliées avaient fait une reconnaissance devant Cronstadt, ville très-fortifiée, regardée par les Russes comme imprenable, et couvrant Saint-Pétersbourg, avec laquelle elle fait corps pour ainsi dire, quoiqu'elle en soit séparée par une assez grande distance. Cependant la plus grande défense de Cronstadt consiste dans la circonstance qu'il y a en cet endroit très-peu d'eau; le pays qui avoisine Cronstadt est très-bas, mais il y a une grande quantité de sapins. Saint-Pétersbourg paraît dans un bas-fond et la Newa a l'air de l'envelopper. La force totale des amiraux alliés était de 68 hatiments; à Cronstadt les Russes avaient 18 vaisseaux de ligne, 5 frêgates, 6 corvettes, 6 bateaux à vapeur. 3 vaisseaux à tròis pants et 1 à deux ponts étaient embossés à l'entrée principalé, entre les farts Menschikoff et Cronslot. Ces bâtiments n'osèrent se montrér, et les amiraux reconaurent l'impossibilité d'attaquer Cronstadt sans bateaux plats et sans troupes de débarquement.

Du 15 mai au 10 juin, l'amiral Plumridge, qui opérait dans le golfe de Bothnie, détruisit 46 navires russes à flot et en chantièr, jaugeant ensemble 11,000 tonneaux. Cette expédition, qui ne coûta pas un seul homme aux Anglais, ne put s'accomplir sans de grandes difficultés; l'on eut à lutter contre les écueils sans nombre et contre les glaces flottantes qui persistèrent jusqu'au 30 mai. Tous les forts russes à la côte furent détruits.

Une frégate russe, le Wladimir, ayant, à l'aide d'une ruse et sous psvillon autrichien, parconru les côtes de Turquie et coulé plusieurs batiments de transport, en emmenant les équipages prisonniers, on répondit à sette bravade par le hombardement de Bomarsund dans les fles d'Alan. Bomarsund avait une grande batterie casematée et trois tours sur des positions élevées; l'un de ses forts était défendu par 80 canons. Le hombardement fut exécuté le 21 juin par les vaisseaux anglais l'Hecla, l'Odin et le Valouroux; il dura 7 heures, et l'on lánga une grande quantité de hombes d'ont l'effet fut terrible; on voyait des soldats russes sauter en l'air avec des débris de canon. L'attaque avait commencé à 5 heures du soir : à 7 heures, la batterie masquée était démontée et ahandonnée; à 10 heures les magasins russes étaient en flammes. L'un des tambours de roue de l'Hecla fut

traversé par un boulet; une bombe tombée sur le pont du même navire fut jetée à la mer par le midshipman Lucas avant d'avoir produit son effet. Quojque les Russes se fussent courageusement défendus, les Anglais perdirent peu de monde.

L'empereur Napoléon III, s'étant rendu au camp formé par ses ordres à Boulogue, passa, le 12 juillet, la revue de l'armée expédition-paire sous les ordres du général Baraguey-d'Hilliers. Après la revue, l'Empereur adressa aux troupes la proclamation suivante:

## « Soldats .

«La Russie nous ayant contraints à la guerre, la France a armé cinq cent mille de ses enfants. L'Angleterre a mis sur pied des forces considérables. Aujourd'hui nos flottes et nos armées, unies pour la même cause, vont dominer dans la Baltique comme dans la mer Noire. Je vous ai choisis pour porter les premiers nos aigles dans ces régions du Nord. Des vaisseaux anglais vont vous y transporter, fait unique dans l'histoire, qui prouve l'alliance intime des deux gouverments, et la ferme résolution de ne reculer devant aucun sacrifice pour défendre le droit du plus faible, la liberté de l'Europe et l'honneur pational!

Allez, mes enfants! l'Europe attentive fait ouvertement ou en secret des vœux pour votre triomphe. La patrie, fière d'une lutte où elle ne menace que l'agresseur, vous accompagne de ses vœux ardents : et moi, que des devoirs impérieux retiennent encore loin des événements, j'aurai les yeux sur vous, et bientôt, en vous revoyant, je pourrai dire: Ils étaient les dignes fils des vainqueurs d'Austerlitz, d'Eylau,

de Friedland, de la Moscowa. Allez! Dieu vous protége. »

Le défilé terminé, les troupes se mirent en route pour Calais, où l'embarquement eut lieu le 14.

Cette division se composait de deux brigades commandées par les généraux d'Hugues et Grésy. La première comprend le 12° bataillon de chasseurs à pied, le 2° régiment d'infanterie légère et le 3° régiment d'infanterie de ligne; la seconde, les 48° et 51° régiments d'infanterie de ligne. Le général de division du génie Niel faisait partie de l'expédition. L'artillerie était sous les ordres du lieutemant-colonel de Rochebouet, du 14° régiment d'artillerie à cheval.

L'escadre anglaise, destinée à emporter les troupes, était placée sous les ordres du commodore Grey, et composé du Royal-William, de 120 canons; de l'Hannibal, de 91, à hélice; du Saint-Vincent, de 101; de l'Algiers, de 91, à hélice; de trois frégates, et de corvettes, transports et avisos.

L'escadre française, destinée au transport de l'artillerie, du génie et du matériel, se composait de quatre vaisseaux, de 100 et 90 canons,

de deux frégates, et de corvettes et avisos, dont les noms suivent : le Tilsitt, de 90 canons; le St-Louis, de 90; la Cléopâtre, frégate de 50; la Syrène, de 30; l'Asmodée, frégate à vapeur de 450 chevaux ; le Laplace, corvette à vapeur de 400 chevaux ; la Reine-Hortense, de 320 chevaux ; le Laborieux, de 220 chev.; le Cassini, de 220 chev., le Goëland. de 200 chev.; le Cocyte, de 160 chev.; le Fulton, de 160 chev., l'Ariel, de 120 chev., le Daim, de 120 chev., le Corse, de 120 chev., le Favori, le Lévrier et le Myrmidon, bâtiments à voiles, plus six chaland.

Les soldats qui composent cette armée d'expédition étaient satisfaits de partir pour aller, comme ils le disaient, châtier l'ogre russe. Le départ de tous les corps se fit aux cris mille fois répétés de : Vive l'Empereur! Vive la France! Vive l'Angleterre! Les chants de guerre n'étaient pas épargnés, et on voyait avec plaisir les officiers unir leur voix à celle des soldats. Le général Baraguey-d'Hilliers s'embarqua à bord de la Reine-Hortense, qui transportait dans la Baltique l'étatmajor général de l'expédition. La musique municipale ne voulut pas laisser partir le général Baraguey-d'Hilliers, sans lui faire ses adieux; elle se réunit sur le vaste quai de marée, pour donner une sérénade à l'illustre général au moment de son départ du port de Calais. Grace à l'efficacité des dispositions prises, la sécurité fut tellement grande, que pas un seul accident n'arriva pendant l'embarquement de ces 10,000 hommes, et que chaque convoi de troupes fut transporté avec une rapidité extraordinaire. Les ressources qu'offre le port de Calais permirent de prendre des dispositions qui ont facilité cet embarquement, tout en assurant la plus prompte et la plus sûre exécution.

Le départ d'une seconde division eut lieu du même port vers la fin

du mois d'août.

L'amiral Parseval-Deschênes signala l'arrivée de ce corps de troupes par un ordre du jour qui se terminait ainsi :

«Le brave général Baraguey-d'Hilliers arrive à la tête de 10,000

bommes de nos vaillantes troupes.

« L'Empereur envoie ses aigles rejoindre nos vaisseaux pour montrer aux régions du Nord ce que peut la puissante volonté de la France armée pour une noble cause, le droit du plus faible et la liberté de l'Europe.

« La marine et l'armée sont depuis longtemps accoutumées à s'appuyer l'une sur l'autre, n'ayant d'autre rivalité que celle de bien fairé.

« Qu'ils soient donc les bienvenus, nos frères d'armes de l'armée : notre concours loyal et entier les attend, et bientôt, devant l'ennemi, comme toujours, nous serons unis dans une même pensée, la gloire de la France, dans un même cri : Vive l'Empereur!

L'armée française en Orient, sous les ordres du maréchal Saint-Ar-

mend, se compose actuellement de 5 divisions d'infanterre, d'une bragade de la légion étrangère et d'une division à trois brigades de cavalerie. La 1° division d'infanterie est sous les ordres du général Canrobert, la 2° sous ceux du général Bosquet; la 3° sous le prince Napoléon; la 4° sous le général Forey; la 5° sous le général Levaillant. Les généraux de Lourmel, d'Aurei et Carbuccia commandent les autres cerps de troupes. Le général en chef a concentré à Varna 60,000 hommes d'excellentes troupes d'infanterie française, 3,000 chevaux et 12 batteries de campagne. Ces troupes sont continuellement exercées; et le maréchal Saint-Arnaud a introduit des modifications importantes dans les manœuvres et l'ordre de bataille. De leur côté, les Anglais ont augmenté leurs forces terrestres et maritimes, et tout se prépare pour une grande expédition dont le but ne peut tarder à être dévoilé.

La création de l'escadre de l'Océan, que commande M. le vice-amiral Bruat, a été décidée dans les premiers jours de juillet 1853. Après avoir laborieusement concouru au transport des troupes et du matériel de l'armée d'Orient, emportant en dernier lieu, d'un seul coup, 10,000 hommes qu'elle conduit à Varna, elle vient d'entrer dans la mer Noire et elle accroît de 6 vaisseaux (dont 3 à vapeur ou mixtes) et 3 frégates ou corvettes à vapeur les forces navales qui opèrent dans ces parages.

Dans la prévision de l'orage qui menace de fondre sur lui, l'empereur Nicolas épuise ses États d'hommes et d'argent. Il a concentré aux environs de Saint-Pétersbourg un corps d'armée composé de :

| Garde             | bataillons.<br>24 | escadrons.<br>77 1/2 | pièces.<br>70 |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Grenadiers        | 24                | 32                   | 68            |
| Corps de Finlande | 16                | 6                    | 24            |
|                   |                   | -                    |               |
|                   | 64                | 115 1/2              | 162           |

soit 60,000 baïonnettes, 20,000 sabres, et 162 pièces desservies par . 5,193 artilleurs.

Avant même qu'il eût été possible à nos armées et à nos flottes de livrer une bataille qu'elles ont vainement offerte à la Russie sur les tivages du Danube et dans les ports de la mer Noire et de la Baltique, d'importants résultats ont été obtenus au profit de la cause du droit européen. Il faut bien s'imaginer que ce n'est pas en quelques jours que l'on peut réduire et dominer une puissance comme la Russie, qui se défend plus encore par son inertie et sa position topographique que par la force et le courage de ses armées. La Russie s'est résignée à l'humiliation de voir nos flottes défier ses pavillons et bloquer étroitement tous ses ports militaires et commerciaux; elle s'est résignée à la honte de fuir devant nos drapeaux aussitôt qu'ils se sont montrés sur

les bords du Danube. C'est d'aisseurs l'usage et la stratégie habituelle de ce colosse, plus santastique que réel, qui recuse devant ceux qui marchent sur sui, n'accepte presque jamais une bataille rangée et compte toujours sur le temps et l'espace pour lasser la patience de se ennemis, ou sur le seu et la neige pour lui servir d'auxiliaires. Téla on a vu les Russes dans la fatale campagne de 1812, tels on les retrouve aujourd'hui, subissant en ssiense ces désis que leur jettem chaque jour nos escadres et nos armées, et devant lesquels il serait impossible de retenir l'éian et le courage de nos soldats. Néanmoins, par suite des mesures énergiques qui viennent d'être prises pour frapper un grand coup, et qui menacent en premier lieu Sébastopel et cette superbe flotte qui craint tant les regards, il va falloir que le santôme se montre, ou qu'il demande merci et qu'il incline aux pieds des alliés son drapeau et son pavillon avilis.

Aussi, quoi qu'il arrive, on peut dire que, dès aujourd'hui, le but principal est atteint: la Russie se volt condamnée à l'impuissance et son prestige est détruit. Les succès partiels qu'elle pourrait accidentellement obtenir no changeraient rien à la situation. Nous sommes tout-puissants contre elle, effe est sans force contre nous L'Angleterre et la France peuvent aujourd'hui se croiser les bras et attendre; le temps est pour elles contre leur ennemi, qui, chaque jout, fait un pas de plus vers sa ruine. Qu'est devenue la principale source de sa richesse, son commerce d'échange? Il est anéanti. Elle a besoin de nous vendre ses produits et d'acheter les nôtres; nous pouvons nous passer des siens, et le marché du reste du monde reste ouvert à notre industrie. Tandis que notre pavillon flotte triomphant d'un bout du monde à l'autre, celui de la Russie se blottit honteusement dans ses ports, et si quelqu'un de ses navires ose se montrer par surprise, c'est en se parant de nos couleurs. Toutes les mers lui sont fermées, non-seulement celles où elle prétendait régner en souveraine, la Baltique et la mer Noire, mais encore tous ces golfes, tous ces détroits qui semblaient lui appartenir en propre : les puissances alliées en ont les cless, et les établissements que la Russie y a fondés à si grands frais. les navires que depuis si longtemps elle y construit, tout cela est sur le point d'être anéanti ou de passer en d'autres mains.

Que sont devenues les nombreuses forteresses dont la Russie avait emprisonné toute la côte du Caucase? Nos flottes n'ont eu qu'à se montrer pour forcer les Russes à les abandonner et à les détruire. Si Odessa n'est pas réduite en cendres, c'est parce que nos marins ne l'ont pas voulu; il a suffi d'un trait d'audace d'un navire anglais pour rendre libre l'embouchure du Danube, et bientôt, sans doute, l'Europe apprendra que, pour avoir été retenus par la prudence, les coups des puissances alliées n'en sont pas moins redoutables.

The state of the s

A RESIDENCE DE S'ALLES MANAGERS DE LA MANAGERS DE L

THE PARTY IS NOT THE WAY IN THE PARTY IN THE

inno real months in going de la commence de la comm

Price de Bomarsund. — Débarquement en Crimée. — Bataille d'Alma. — Mort de maréchal de Saint-Arnaud. — Investissement de Sébastopol.

Ainsi que nous l'avons dit, la forteresse de Bomarsund, dans les fles d'Aland, avait été bombardée le 21 juin par les vaisseaux anglais l'Hecla, l'Odin et le Valourous; mais ce bombardement n'était que le prélude d'un fait plus important. Il fut décidé que le fort serait attaqué et que l'on s'emparerait des îles d'Aland enlevées à la Suède par les trahisons de la Russie. Les troupes du corps expéditionnaire embar-qué à Calais le 16 juillet et jours suivants devaient se réunir au nord de l'île de Gothland. Par le seul fait de la présence de toutes les forces navales dans la baie de Ledsund, située à l'extrémité sud de l'île d'Aland, il devenait difficile de cacher à l'ennemi le but que l'on se proposait; mais ces dispositions avaient l'avantage d'intercepter toute communication entre Aland et Abo, et privaient la place des secours que sans cela elle eût pu recevoir de la Finlande.

De concert avec les amiraux Napier et Parseval, le général en chef Baraguey-d'Hilliers avait reconnu à l'avance les points les plus favorables du débarquement. L'île d'Aland est découpée dans la direction nord et sud par des bras de mer qui s'enfoncent dans les terrés et dans lesquels se jettent une multitude de lacs qui, joints entre eux par des ruisseaux de déversement, permettent d'isoler presque entièrement quelques points de l'île. Ainsi, en partant de Bomarsund, cette forteresse, située sur le bord de la mer, avait derrière elle un bras de mer et deux lacs ou marais qui en défendaient les approches. A cette première enceinte ou défense naturelle s'en joignait une seconde d'un rayon plus étendu, qui prenait de Castelhorn, allait ensuite à Siby et se reliait à la mer par une langue de terre facile à garder.

Pour détourner l'attention de l'ennemi, le débarquement s'effectue sur trois points différents. Les troupes furent mises à terre le 8 à trois heufes du matin; à 9 heures, elles occupaient les premières positions indiquées d'avance. Après bien des travaux et des fatigues, la route, dont les Russes avaient augmenté les difficultés naturelles en la cou-

yrant d'abatis, fut déblayée par le génie et rendue praticable à l'artillerie. Alors tous nos corps se portèrent en avant, s'approchèrent de la place et en firent le complet investissement. Le feu de la marine avait contraint l'ennemi à abandonner les batteries et les redoupes qu'il avait préparées. Il tirailla sur les avant-postes anglo-français mais les mesures avaient été si hien prises que ses boulets et ses obu ne nous firent que peu de mal. Dans la nuit du 12, on ouvrit la tranchée au moyen de sacs à terre, et cette opération, toujours si délicate. coûta aux Français 12 hommes tués ou blessés. Le lieutenant Nolfe. du 12º bataillon de chasseurs à pied, fut au nombre des premiers. La tour du Sud, sur laquelle se concentraient nos efforts, couvrit nos soldats de son feu, mais les tirailleurs y répondirent avec tant de précision que les hommes sortis de la place furent obligés d'y chercher un refuge. Le 13, à trois heures du matin, une batterie de 4 pièces de 16 et de 4 mortiers, élevée et armée pendant la muit par les Français. commença son feu. D'abord et jusqu'à midi la tour conserva sur nous. l'avantage, mais à partir de cette heure son feu se ralentit; les embrasures étaient à peu près détruites, et les parements de la tour étaient disjoints; beaucoup de bombes étaient tombées sur la toiture; tout faisait donc espérer que, le lendemain, on pourrait lui donner l'assaut, lorsqu'à sept heures du soir elle arbora le drapeau blanc. Toutefois, après une suspension d'armes d'une heure, pendant laquelle on ne put s'entendre, le feu recommença. Mais ces derniers efforts de l'ennemi durent céder bientôt à la foudroyante précision de netre tir; la tour se tut denouveau, et le lendemain matin deux officiers français, le sous-lieutenant Gigot, du 12º bataillon de chasseurs à pied, et le sous-lieutenant Gibon, du 51e de ligne, suivis d'hommes déterminés, pénétrèrent résolument dans l'ouvrage. En voulant repousser cette attaque impré vue, le commandant russe fut atteint de deux coups de baionnette, et 32 de ses soldats, qui n'avaient pu s'échapper, furent amenés au quartier général. Le 15 août, à 8 heures du matin, une nouvelle batterie de mortiers et d'obusiers jette force projectiles creux dans la place pendant que la flotte embossée envoie aussi sur Bomarsund les projectiles de quatre vaisseaux. Le Léopard, monté par l'amiral anglais Chads, tire avec des pièces dont le boulet plein, de 120 livres, fait éclater le granit. Le feu de l'ennemi couvrait comme d'une éruption volcanique la tour du Sud tombée au pouvoir des Français, ils furent obligés de: la quitter sans avoir pu en retirer les paudres, et bientôt cette tour, sautant avec un bruit épouvantable, lança de tous côtés ses débris.

Le même jour, le général anglais Marry Jones tourna vers la tour du Nord les efforts de son artillerie, et vers quatre heures du soir il avait fait une large brèche à cette tour, qui ne tarda pas de capituler. Dans la nuit, la batterie de brèche fut établie à 380 mèmes du corps de la ...

place et nomise préparait à l'armer. L'enneau fit un dernier effort et de cessa de lancer des hombes et de la mitraille qui toèrent et blessèment un certain nombre de soldats; mais au point du jour, il reconsuit avez, firoi et découragement que la marine s'était emparée de l'île de Presse et qu'il était enveloppé d'une ceinture de bouthes à feu vomissant sans interruption un délinge de projectiles. Reconnaissant dès lors l'impossibilité d'une plus longue défense, le général russe Bodisco, vieillare à cheven blancs et officier du plus grand mérite, qui commandait de fort, hissa le pavillon partementaire et se vendit sans condition. A la suite de cette reddition, un grave désordre surgit dans les range du la garnison russe. Les plus irrités voulaient faire sauter la forteresse; mais l'attitude des soldats français leur imposa; l'ordre se rétablit. L'agarnison prisonnière défila devant les troupes françaises et anglaises réunies, et fut embarquée dans la soirée.

Beux mille quatre cents prisonniers, cent quatre-vingts pièces de canon, des approvisionnements considérables, tels furent les trophées'
de la victoire. L'intention de l'empereur Nicolas était de faire de
Bomarsund un immense camp retranche dont l'abord eût présenté de
grands obstacles et qui eût été une constante menace pour les États
riverains de la Baltique. La destruction de cette forteresse a été pour la
flussie une perte mamense, non-ceulement sous le rapport matériel,
mais encore plus sous le rapport moral. En moins de huit jours, les
armées alliées avaient détruit le prestige attaché à ces remparts de
granit que le canon, disait-on, ne pouvait ébranler. Des récompenses
furent décernées par l'Empereur à l'armée et à la flotte, qui avaient si
bien soutenu l'honneur du drapeau et du pavillon; le général Baraguey-d'Hilliers fut créé maréchal de france et l'amiral Parseval-Desthènes fut élevé à la dignité de grand-oroix de la Légion d'honneur.

Eprouvant de continuelles défaites dans les principautés demobiennes, sans cesse harcelée en Asie par Schamyl, la Russie obtint espendant de ce dernier côté, par surprise, un avantage important, par suite duquel, après la bataille de Kars, dans laquelle les Tures furent défaits, la ville de Bayazid tomba en son pouvoir. En même temps elle unieva deux caravanes, l'une de trois mille chevaux, l'autre de site mille qui se dirigealent vers la Perse; mais ces succès ne se soutinrent point et elle reçut de nouveaux échecs partout, jusque dans l'acéan glacial arctique, où la frégate anglaise la Miranda, après sommation: laite au gouverneur de lui livrer les marchandises et les bateaux qui pat trouvaient dans le port de Kola, hombarda cette ville et incendiaquatre-vingt-douze maisons, plusieurs églises et divers magasins.

Copendant des préparatifs considérables étuent faits pour une expédition en Crimée, dont le but principal était la prise de Sébastopol. Tautes les dispositions furent principal était le soin que le débate.

quement, qui passissait l'opération la plus difficile, fut opéré sans coup férir. L'armée alliée était pleine d'enthousiasme. La plus grande partie débarqua à Vieux-Fort et l'avant-garde, sous les ordres du prince Napoléon, aborda la côte près d'Eupatoria. A l'exception de Sébastopol, aucune place du littoral ne pouvait sérieusement empêcher un débarquement opéré sous la protection de 3,000 houches à feu. L'amiral prince Menschikoff, qui avait été chargé de la défense de la Crimée, fut donc obligé de livrer les différents points de la côte à l'armée alliée. Le prince Napoléon, transféra immédiatement son quartier général à Sak. Les détachements de Cosaques postés près de ce village n'avaient pas attendu l'arrivée des Français et s'étaient retirés sur la ville de Simféropol. Le 20 septembre, les troupes alliées rencontrèrent l'ennemi sur 16 rivière Alma. Il était fort de 50,000 hommes.

L'armée russe était en position sur les hauteurs qui dominent l'Alma; elle était forte de trois divisions d'infanterie, d'une division de cavalerie, de quatre brigades d'artillerie de campagne, dont deux à cheval,
d'une batterie tirée du parc de réserve de siège et servant douze pièces
de gros calibre, et enfin d'une brigade de chasseurs tirailleurs.

Dans les armées russes, les divisions d'infanterie sont à deux brigades, une d'infanterie de ligne et une d'infanterie légère; chaque brigade a deux régiments et chaque régiment quatre bataillons, dont deux de réserve. Le bataillon est de quatre compagnies; la première est composée moitié de granadiers et moitié de chasseurs occupant les ailes dans l'ordre de bataille. La compagnie a un effectif de 260 hommes. Les quatre bataillons d'un régiment, les étatsmajors compris, donnent 4,190 hommes à l'effectif.

Ainsi donc les douze régiments d'infanterie de bataille et les chasseurs tirailleurs ne peuvent être évalués à moins de 45 à 50,000 combattants. La cavalerie était forte de cinq mille sabres, dont 3,000 dragons, cavalerie estimée en Russie. L'artillerie russe est endivisionnée; chaque division est de trois brigades, chaque brigade contient quatre batteries; il y a en outre une batterie de réserve dans chaque brigade. Or, comme chaque batterie sert huit bouches à feu, il s'ensuit que les seize batterie ennamies qui ont pris part à la bataille n'avaient pas moins de 110 à 120 pièces de canon ou obusiers.

Ces troupes occupaient d'excellentes positions. Leur gauche s'appuyait à une redoute de campagne et à des escarpements tels que le prince Menschikoff n'a pas cru devoir les faire occuper, les considérant comme infranchissables. Leur centre était formé sur un plateau mamelonné dominant complétement le cours de l'Alma et les berges accidentées par lesquelles la position pouvait être abordée. Leur

droite était renforcée par une grande partis de leur cavalerie. Le front de ce chan p de bataille défensive était hérissé de bouches à feu. L'armée russe à quelques lieues de Sébastopol, sa place de réserve, avait tous ses approvisionnements complets, et derrière elle deux autres positions formidables à occuper avant de se replier sous les forts que dominent la place. Elle était dans dans les plus belles conditions pou repousser nos attaques.

L'armée alliée avait en ligne quatre divisions d'infanterie française, deux d'infanterie anglaise, et 10,000 Turcs; un régiment de cavalerie anglaise et les batteries divisionnaires, c'est-à-dire huit batteries françaises et cinq ou six batteries anglaises ou turques.

Les quatre divisions d'infanterié française, Canrobert, Bosquet, Napoléon et Forey, chacune à deux brigades de deux régiments, donnaient un total de neuf bataillons, dont un de chasseurs à pied, par division; c'est donc trente-deux bataillons d'infanterie de ligne et quatre de chasseurs, pouvant présenter un effectif de 30,000 hommes au plus. Si à ces forces on ajoute les 20,000 combattants anglais et turcs, on aura 50,000 hommes et 80 bouches à feu. Ainsi ces cinquante mille soldats avaient à lutter contre un nombre égal d'ennemais couverts par des positions formidables et ayant une artillerie supérieure en nombre.

Le 20 septembre au matin, les troupes alliées ayant pris les armes, p'avancèrent vers l'Alma, dont les cours sinueux devaient être franchis malgré les difficultés de terrain et les tirailleurs nombreux jetés par l'ennemi dans les jardins et derrière les haies et les arbres. Le plan du maréchal de Saint-Arnaud était d'opérer sur le centre de l'ennemi avec les deux divisions Napoléon et Canrobert, en leur faisant enlever la position russe, dès que les deux ailes de la ligne de bataille, formées, l'aile droite par la division Bosquet et les Turcs en réserve, l'aile gauche par les Anglais, auraient assez débordé les ailes de la ligne russe pour que l'ennemi ne pût échapper facilement. Malheureusement les Anglais étant un peu en arrière, l'attaque sur l'aile gauche des Russes par la division Bosquet précéda l'attaque ues Anglais, ce qui donna moins d'ensemble aux deux opérations.

En marche dès le matin, l'armée alliée fut enveloppée vers neuf heures par un brouillard épais qui la força à s'arrêter. Vers onze heures, le brouillard s'étant dissipé, les troupes reprirent leur mouvement offensif. La division Bosquet opérant sur la droite des Russes et de façon à la tourner, arriva après les plus grandes difficultés à se loger avec une de ses brigades sur les hauteurs; mais la voyant isolée, le maréchal ordonna à l'intrépide général Canrobert de se porter sur le centre de l'ennemi avec sa division, pour faire une diversion utile au général Bosquet, et il le fit soutenir dans cette attaque péril-

leage par unumber dune hijgsdes-de la quatrième division (Forsy) te-:
nun en seconde ligne pour former la réserve avec les troupes turques.
Liantre brigade (général de Lourmei) fut chargés d'appuyer le munvessent du général Bonquet.

Rendent que cos meuvements avaient lieu à la droite et au centre de la ligne d'empaise; la division Napoléon, à la gamene de cette ligne, ayant à sa propre gauche lord Raglan et ses braves: Anglais, abordait résolèment l'ennemi placé en face de lui. Ses timilleurs délogazient les timilleurs musses; son infanterie de marine et ses zouves gravis-saient la benge, et à emparaient de sive force de la position, tuant les Russes sur place à coups de baionnette. Les deux attaques sur les centre ayant réusei sualgré le fon terrible des Russes, la manœuure toumante du général Bosquet ayant eu également un plein succès, et les Anglais, longtempe inquiétés par la membrause cavalerie russe, ayant à leur tour shordé de front la position russe, que les Erançais commençatent à prendre à revers, la prince Menschahoff ne put-om-pêcher une vetruite qui efft été bien vite convertie en déroute com-

elle det l'ensemble des mouvements qui ent en lien dans outtebelle dataille qui a duré quatre heuses, et où l'engueil du généme russe a du souffrir une rude atteinte, puisqu'il croyait en position a insupugathle, qu'il prétendait être en état de résister à 200 mille. Français.

Après une journée de haîte sur le champ de bataille de l'Alma, des armées altiées ont successivement franchi la Katcha et le Belbeck sans rencontrer l'ennemi, qui s'était réfugié dans les murs de Sébastopol. Rien me l'avait arrêté dans sa retraite, ni le sein de relever ses blessés, ni les symtages topographiques d'un terrain qui lui permettait de s'établir et d'attendre nos troupes dans des retranchements en quelque sente in expagnables.

La bezvoure et l'audace de nos soldets, abordant à la baiennette des positions formidables, des pertes considérables qu'ils avaient feit essuyer aux Russes dans cette première reacontre de l'Alma, avaient jeté dans les rangs de ces derniers le trouble et la démoralisation. Musant accepter une seconde fois la bataille, ils se sont mis à l'abri de Sébustopol, en camblant l'entrée de port avec leurs propres vaisment pour en femmer l'accès à nos estadres. Cet acte de désespoin premue, non moins que la rétraite précipitée de l'entremi, qu'il voit appendier le terme de sa puissance dans la mer Noise.

Espession t, à peins le récit de ces glerieux événements était-il genvanuis Paris, qu'une profonde affiction vint se mélerà la joie générale. Après avoir rendu de si grands services, le héses de cette-prodigieuse compagne avait auccombé en moment où il venait d'acquéris d'impérissables titres à la recommissance du pays. Lésantives qui nom exportaient ses bulletins si vaillants et si pleins d'une ardeur guerrière furent suivis de pelui qui nous ramens son corps inanimé. Il décrivait : la bataille comme il l'avait gagnée, du même souffie ardent et puissant, et c'était son dernier soupir. On savait le maréchal de Saint-Arnaud malade, affaibli, miné par de cupelles souffrances, mais qui est pensé que la mort était là, si près, sécqu'un homme pût à ce point la voir et l'oublier, ou plutêt-lui commander d'attendre?

Il calculait ses approches, il sentait ses étremtes, à force de volonté il lui arrachait quelques jours, quelques heures. Quels jours et quelles heures! Les jours de l'arrivée en Crimée; les heures de la bataille de l'Alma! C'est au dernier terme d'une maladie de langueur, lorsque la vie fuyait de ce corps épuisé et secoué par des crises terribles comme l'eau fuit d'une main tremblante; c'est dans cet état qu'il orque des crises terribles, qu'il en bravait les périls, qu'il en bravait les périls, qu'il en pravait les périls, qu'il en pravait les périls, qu'il en en qu'il restait deuxs heures à cheval, qu'il donnait à la prance une victoire, qu'il dictait cas ordres du jour et ces, rapporte quant beans que aeu trioupphe, qu'il disposait l'investissement de séhastopol, qu'il dissit à ses saldats: Vous y serez bientôt

al s'améte là, ann portes de Sébustopol menecé, au milieu de l'ennann mi définit, comma d'il amit dit à la mont : Maintenant, tu neux senir :

And the first of t

Mark 19 But Commence of the Co

or a first of the constant of

\* , 11 · ·

## A Committee of the Comm

die at March

Liminée passe sous le commandement du général Canrobert. — avestissement de Sébastopol. — Ouverture de la tranchée. — Bombardement par terre et par mer.

. . 10 .4.

Soit en réalité, soit par l'esprit et la pensée, tout Paris assista aux ôbsèques du maréchal de Saint-Arnaud, pompeusement célébrées aux frais de l'État, et les restes du grand homme de guerre, surpris par la mort dans son triomphe, allèrent s'abriter, pour le long sommeil, sous cette coupole des Invalides, qui recouvre tant de gloire. Une circonstance singulière signala ces remarquables funérailles. Un professeur au Gymnase militaire s'étaît rendu, pour voir le cartége, chez son fils, compositeur de musique, dont l'appartement avait un balcon sur le boulevard Beaumarchais. Dès que parut la tête du défilé, le professeur, qui avait été intimement lié avec l'illustre défunt, donna des signes de la plus vive émotion, et fut en proie à une sorte de fièvre. Ces symptômes devinrent d'instant en instant plus alarmants, et lorsque s'avança le char funèbre, l'ami du maréchal, pâle comme la tombe, s'affaissa sur un fauteuil placé à la hâte derrière lui. Il avait cessé d'exister.

Cependant, le commandement de l'armée, remis par le maréchal Saint-Arnaud au général Canrobert, était confirmé à ce dernier par un décret impérial. Ce choix fut accueilli avec enthousiasme par les troupes, qui connaissaient l'indomptable énergie, le brillant courage et la science stratégique du nouveau chef, mûri de bonne heure sur cette terre d'Afrique, pépinière d'habiles généraux. Sous son commandement, l'armée, retrempée par la victoire, entreprit immédiatement l'investissement de Sébastopol.

Au commencement d'octobre, le bruit s'était généralement répandu que le boulevard de la Russie dans la mer Noire était tombé par aurprise entre les mains des alliés, avec ses canons, son arsenal, ses immenses approvisionnements, la flotte enfermée dans son port, et que la garnison, laissée libre de se retirer, avait préféré demeurer prisonnière. Quelque incroyable que fût cette nouvelle qui circuls

en Europe avec la rapidité d'une trainée de poudre, elle paraissait venir de sources si authentiques, elle répondait si bien au vœu général, qu'elle fut accueillie partout comme une suite merveilleuse de l'heureuse chance avec laquelle l'armée de la civilisation avait opéré en Crimée un débarquement des plus difficiles, délogé de positions en apparence inexpugnables une forge de 50,000 hommes, appuyée par une formidable artillerie, et frappé de terreur, au seul aspect de ses drapeaux, l'ennemi démoralisé. Constantinople, exaltant de joie, s'illumina pendant huit jours; Marseille, la cité phocéenne, sentinelle penchée vers l'Orient pour en recueillir tous les braits, répondit par des tressaillements à cet éclat d'allégresse; Paris kinmême s'émut, et Londres, par l'agitation de ses banquets et de ses meetings, montra la part que prenait l'Angleterre à ce gigantesque événement.

"Pendant: plusieurs jours, les canonniers des Invalides restèrent, mèche silumée, prèc de leurs pièces, attendant l'ordre d'y mettre le faut Cet ordre ne vint pas, car aucune dépêche officielle ne confirma la grande nouvelle, et, en remontant à la source de tout ce bruit, on acquit la conviction que l'Europe entière avait été dupe d'une mystification imaginée par une Tartane obscur et resté inconnu.

C'est qu'en effet Sébastopel n'était pas une de ces villes qui se prement en un jour; en une semaine, en un mois. Assise sur le roc. chtourée de marailles de granit, présentant un front immense garni de 400 bouches à fen d'une énorme puissance, défendue par six forteresses pourvues chacune de 100 à 190 canons, renfermant une tirmée entière, ne pouvant être complètement investie et communiquant par conséquent arecele dehors, disposant des ressources conisidérables, en hommes et en munitions, de sa flotte sacrifiée comme inutile, correspondant avec une armée extérieure dont les contiinuelles attaques occupaient les assiégeants, elle était dans des conditions de résistance dont les sièges les plus mémorables de l'histoire an'officent pas d'extemple et qui devaient faire de sa réduction un évémement d'une invaleulable portée. En 1793, la ville de Valenciennes supports, pendant 42 jours at 42 nuits, un bombardement continu; 480,000 projectiles, dant 48,000 hombes, tombèrent dans son enceinte. Elle était assiégée par deux armées alliées. Le feu des Anglais stait dirigé par le colonel Congrève, inventeur des fusées qui portent uson nons parlairden Autrichiens, par le célèbre baron de Unterberger. Elarmée de siège comptait: 100,000 hommes, 344 canons et mortiers, etandis que la place n'était défendue que par 10,000 hommes et 1476 canons. Le nature du terrain était excellente: les impériaux revelent en abendance vivres et munitions; l'investissement était comsplet: Copondant le due d'York et ses alliés demourèrent six semaines

develet ces divine Condroyés et ne purent coller dans la ville qu'h de suite d'une cepit riation. Gaëte, en Italia, à laquelle, d'est vrai, une ceinture de rochers formait un solide compact, résista trois mois à suite armée agueurie, commandée par Musséau. Dans la citadelle d'havers, simple fort isolé, une poignée de Mollandais tint tête pendant ciaquante jours à des forces considérables, pourvues d'un matériel puissant et d'excellents officiers de génier Busin, de siège de Silistrie, où l'ennemi ne put poudre même un seul des ouvrages extérieurs, prouve la force de résistante qu'est des soldats braves—at les Russes le sont — dernière de bons retranchements.

Pour avoir une idée des ressources une les assiérés tirèrent de la flette russe immabilisée, il faut savoir que cette flette se compor fit de 11 vansaux de ligne, savoir : Bouze-Apôres, 180 sanons, Para, 120: Trois - Saints, 120; Wladimir, 120; Grand - Duc-Constantin: 120: Swiatoslaw, 100: Mustislaw, 100: Uriel, the Chabrie, Bk: Tanudiel, 84: Saluthiel, 84: Incis-Patriarches, 86: Incresation ! hin, 84; Varna, 84; Gabriel, 84; Impératrice-Marie, 84; Tchesmei, 30, plasié frégates; Secureties en hricks; 192 likhinen is de mang inférieur et 12 vapeurs : soit, en résumé, 108 hatiments, représentant au moins 2.200 houches à feu de tout enlière. L'armée de siège était composée de 46,000 Français, dont 3,000 hommes de esvalerie, de 30:000 Amelais et de 14.000 Turos. Elle était apparée par une fiette comprenant 25 vaisseaux de diane français: la Fille-de-Paris, le Moguder, le Napoléon, le Montéguma, le Charlemagne, de Vanbon, le Muntébelle, de Henri IV, le Cacique, le Jean-Bant, l'Informat, la Pumone, le Photon, le Descurtes et la Munctur, 19 vaissement de ligne anglais: 25 frégates : carvettes, etc., à vailes un à remair, dont é5 denscaises et 4 h anglaises, soit 54 littiments de gaente, aunquels fraust romis Svaissenur verus. Les apuro visionnements par uncrétaient aunirésis des dit timents-hôpitauxuse tennient prêts à transporter à Canteinne finante: matades et blussés; le service médical était merveillemement ryganisé, of des aumôniers qui, and dour chef, d'abité Bunbiste, à abanel suit um stanous, avaisent suitri den agranus de homose du mitraille sur les hauteurs interessibles de l'Alma, noturaient à entra qui datranscentification in the second seco deila religion. 1 min 1 min

Sur la Danabe et en duie, de guerresia licemit à de simples sengemissereur et à quelques escarmenches. Carer-Busha simit que endu se annoté agranive class la Danadodia. Tenti au dimiti paur diseattentif au drime qui se jamiten Grimés.

La dropte, favout régles d'une manière del vilère de dispins d'une de de la dispins de dispins de de la dispins de de la dispins de des dispins de de la dispins de de la dispins de de la dispins de

fat divisée un deux corps : Ilum, d'abservation, campasé des Arat 2º divisions, examendé par le général Basquet, accupa les positions dominant les vallées de Balacteva et de la Tchemaya; il se solisit par su ganche près d'Inhermanneux Anglais, et était destiné à protéges les apérations du négatemtre les entrapsises d'une armée de secons venunt de l'intériour de la Crimée.

Lieutre corps, formé des 3º et 4º divisions, sous les nudres du général Eorez, fut spécialement changé des traveux du siège. La division tunque était destinée à seçuinde sésense, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces deux corps. La 4º division devant s'éloigner de la baie de Kamiesch pour prendre ses positions de siège,, quatre hatnitiens appartenant aux 1ºº, 2º et 3º divisions funçaises et à la division ausque surent placés auteur de septe bais pour sesurer au dessin la sécurité de clémbarquement et pouz fournir le service et les ouvées aécessaires. Con barquement et pouz fournir le service et les ouvées aécessaires. Con barquement et pouz fournir le service et les ouvées aécessaires. Con barquement placés sous les ordres du lientenant-colonel détat, major Baselt. La 4º division sint prendre position à 3,000 mètres de la mille, appayent sangament à la ruer surs la petite baie de Streitun, et sa droite à 2,200 mètres de là, à ama grande construction dite la Maison. Elimete.

L'armée anglanc apère son montrement de consentration ven da denite pour prendre son positions définitives; alla appure en gauche, formée des divisions England, au grand ravia de Sébastopal, aéparant les deux atteques françaisses anglaisse, et sa droite, formée par la division les deux atteques françaisses anglaisse, et sa droite, formée par la division les deux atteques Catheaut et due de Cambridge, ayant en avant d'elles la division légère Googe Brown, et en accident les grands passe de l'astilheire et du génie, ainsi qu'un corps de novalerie. Butte une des premières reconneissances, un corps de 100 bonnese de troupes ruspes fut battu et mis ses fuits. Le capitaine de Bompieure, efficier d'endemanne du général Bosquet, s'étant égaré et jeté très prèc de le place, fut fut prisensies per un poste cuaque. Base une autre remus allegance le capitalisé du qu'enie Schmitz fut une que que un boniet.

Les recommissiones: et de four ouvert mus elles apant démontré que le place aveit un armement considérable, compané de pième de trèse fout culibre ét de grande porting on ils délanques de l'escadre, : pour prendre part une opérations du niège, 20 benches à feu, d'entroingt canons de 80 et discribusions de 22, minsi-qu'e troute fuséans d'artilland demons de 180 manier fuent unis à tours uves cospièces, 500 pour les aprir et 500 pour les aprir de comme de vies en ligand de Cémouilly, de la Ville de Paris, en qu'it le comme nicement.

Après plusione politicambete dens la quole los descurrent comé famines de descus, la franchée fut concrte de catilise à descus dustin, par 4400 franchem divisés en septime. Concide par un complète, ces travaux pararent ne pas être aperçus de l'ennemi et n'en furent nullement inquiétés. 936 mètres de boyaux ou gabionnades furent ouverts dans la nuit à une profondeur suffisante pour qu'au point du jour les kommes fussent à couvert. Le lieutenantcolonel d'état-major Raoult était major de tranchée; les colonels Lebenf, de l'artillerie, et Trépier, du génie, étaient chargés, sous les ordres des généraux Thiry et Bizot, de la direction de leur arme.

Le lendemain, le seu de la plane commença avec une vivacité extrême. Mai dirigé d'abord, il ne tarda pas à prendre plus de précision et continua pendant la nuit. Trois points se faisaient remarquer par leur puissance : le bastion du Mát, sur la droite; le bastion de la Tour au centre, et celui de la Quarantaine qui enfilait diverses parties des ouvrages des assiégeants. Plusieurs sorties commencèrent à inquiéter les travaux. Le 11, un bêt ment autrichien, chargé de vivres pour l'administration, fut pezzié par le vent sous le feu de la place, qui l'accabla de projectiles. Il y échappa heureusement et vint s èchouer en arrière de la gauche de la 4º division. La marine le renfloua pendant la nuit sous la protection d'un basaillon du 749 de ligne. Le 14, le feu de la place, partant de tous les points ayant des vues sur les ouvrages français, fut d'une vivacité extrême. De une heure à deux de l'après midi, il y eut environ 800 coups : canons, obusiers et mortiers. Les travaux furent forcément suspendus, néanmoins ce tir excessif n'occasionna que peu de pertes et de dégats. Le 16, les basteries furent mises en état de faire feut. Le feu de la place était toujours très-vif. N'obtenant pas du tir de plein fouet et à ricochet l'effet qu'il s'en promettait, l'ennemi lui fit succéder un tir à bombes fréquent qui devint fort juste.

Le 17, à 6 heures du matin, au signal de trois hombes tirées comp sur coup par la batterie française n° 3, le feu est ouvert simultanément par toutes les batteries françaises et anglaises; 53 pièces du côté des Français et 73 du côté des Anglais; total 126 pièces. La place répondit aussitôt très-vivement de toutes les batteries ayant des vues sur les deux attaques et dont l'armement ne pouvait être évalué à moins de 250 pièces. Pendant vingt jours que les Russes avaient tiré sans qu'il fût possible de leur répondre, ils avaient tellement rectifié leur tir que dans plusieurs batteries anglaises et françaises les boulets ennemis entraient d'abord par les embrasures comme si on les jetait avec la main. Une pièce venait d'être mise en position lorsqu'un boulet l'atteint et la renverse. Elle est remplacée par une autre. Cette lois c'est dans la gueule même du canon que pénètre le projectile mossovite; mais comme il est d'un calibre trop fort, il n'y peut entrer qu'à moitié. La pièce si singulièrement enclouée est purtée semme

une curiosité dans le tente du général en chef. Dans le commencement les Russes nouszaient la témérité jusqu'à tirer à découvert : mais les nombreux tirailleurs armés de carabines Minié, organisés sous le nom de francs tiretire, devaient bientôt les faire repentir de cette audans. Pendant trois hourest le feu continua avec la même vivacité de part et d'autre, sans qu'on pût encore constater aucun résultat. lorsqu'à 9 heures 412 une hombe, tombant sur le magasin à poudre de la batterie nº 4, le crève et le fait sauter. Malheureusement cette poudrière était l'une des plus importantes, et son explosion, acqueillie par les hurrahs de l'ennemi qui redouble son feu, désorganise la batterie et tue ou blesse une centaine d'hommes. Trois quarts d'heure après, une caisse à gargodeses fait explosion dans la batterie nº 1, servie par la marine. A 10 houres 1/2, les batteries françaises, sur Jesquelles se concentre le feu de l'ennemi, ne pouvant, réduites à trois. répondre sans désavantage au canon de la place, cessent momentamément leur feu : celui des Anglais continue. Vers 3 heures de l'aprèsmidi, un magasin très-considérable de la grande batterie russe dite de Reden, en face des Anglais, fait explosion, et n'y laisse que trois pièces en état de tiren. A 4 heures pun caisson de munitions saute en arrière de la batterie de droite des Anglais. C'est la quatrième explosion de cette brûlante jourgée.

Il avait été décidé, seulement la veille au soir, que les escadres feraient diversion en attaquant les batteries de la marine les plus entérieures, principalement la formidable batterie de la Quarantaine. Afin que tous les vaisseaux pussent prendre position, on avait déterintiné une ligne courbe se dirigeant vers le nord nord-est; les bâtiments français au sud, deux vaisseaux turcs ensuite, puis les anglais. Les quinze vaisseaux français s'étaient placés sur deux lignes trèsmapprochées pour laisser un espace suffisant aux marines alliées. A midi et demi, la bombarde le Vautour, embossée dans une petite crique, commença le feu, qui fut pour les Russes le signal du leur: Als s'attachèrent à diriger leur tir vers un groupe très-compacte formé par la Ville-de-Paris, le Valmy, le Friedland et le Jupiter. Au milieu d'une grêle de boulets et d'obus qui pleuvaient sur les vaisseaux et dont beaucoup allaient tomber à cinq ou six cents mètres plus loin, le Jupiter seul fut préservé. La Ville-de-Paris reçut un grand mombre de boulets : un obus qui, après avoir traversé le pont de la dunette, éclata par dessous, détruisit toutes les chambres et enleva le tiers des planches de la dunette avec tous ceux qui se trouvaient odessus; l'amiral Hamelin, le chef d'état-major, etc. L'amiral, par sun hasard miraculeux, n'eut aucun mal; mais de ses quatre aides-dereamp, l'un, le capitaine Sommeillé, fut coupé en deux; un autre ent deux jambes emportées; un aspirant égyptien fut tué. Ce vaisseau

ant 10 hommes trés et 86 blessés; le Valina, à tués et 30 blessés; le Montébello, 10 tués et 30 blessés; la Friedhand, 14 tués et 35 blessés; ade: le Charlemagne, 2 tués et 43 blessés. Les autres vaisseaun émouvèrent moins de pertes. Parmi les vaisseaux angleis, la Retribution ent son grand mat coupé en deux. L'Albion, le Sans-Pareil, l'Agomemanon, le Bellérephon, vaisseau qui conduisit Napoléon à Sainte-Hélène, curent un assez grand nombre de morts et de blessés. Les nextes étaient bien plus considérables du côté des Russes, dont les ouvrages étaient démantelés. Le but que se proposait la flotte dans cette attaque avait été atteint par l'extinction du feu des batteries de la Quarantaine qui génait beaucoup les opérations françaises. Les hatteries de mer se trouvaient réduites en silence; une partie de la garnison avait été occupée de ce côté, et cette heureuse diversion avait posté à l'armée de terre une assistance matérielle et morale. Les Russes n'avaient pas fermé l'entrée du port de Sébastopol en v coulant cing vaisseaux et deux frégates; les vaisseaux des escadres, après. le premier seu essuyé, eussent pu donner dans les passes avec succès. venir s'échouer au fond du port et se mettre en communication avec l'armée; mais la mesure extrême prise par l'ennemi de sacrifier una partie de sa flotte eut pour résultat de retarder sa perte, et, après avoir accompli leur œuvre, les escadres retournèrent à leur mouillege.

Dans le précédent chapitre nous avons dit que ce qui empêchait la flotte alliée de communiquer avec l'armée, c'était l'obstacle formé par les cinq vaisseaux et les deux frégates que les Russes avaient coulés à l'entrée du port. La passe de Sébastopol a partout de 40 à 50 pieds de profondeur; généralement un vaisseau de ligne a en moyenne 25 pieds environ dans l'eau, et autant dehors. Les bâtiments coulés. arrivaient donc au ras de l'eau, et pour passer il eût fallu d'abord attaquer cette dique sous-marine. La masse représentée par les cinq vaisseaux et les deux frégates équivalait à 21,700 tonneaux ou 21 millions 700,000 kilogrammes. Il est aisé de comprendre qu'il n'existe. pas de machines capables de soulever un poids aussi considérable. Dans des circonstances analogues, on a donc ordinairement recours. à la mine. Des charges de 50, de 100, de 1.000 kilogrammes de poudre sont enfermées dans des cylindres en fer forgé terminés en cone. Aux extrémités, deux ouvertures sont pratiquées, l'une pour ntroduire la poudre, l'autre pour recevoir un tube renfermant le charge d'amorce. Cette charge est formée par 85 grammes environ de poudre fine à laquelle le feu est porté ou par des fusées spéciales ou par des saucissons de mines, ou enfin à l'aide de l'électricité. Au moyen d'une batterie galvanique à courant constant, on produit à 150, à 200 mètres du distance l'agnition instantanée d'un fil de platine qui enflamme la charge de pandre. L'explesion des besis de fer, que des plongeurs ont convensblement legés dans le carpe des navires, démolit quelquefois d'un seul coup cette sorte d'estacade, en du meins auvre des hordages qui sandent plus faciles les opérations ulténieures. La mer, passant par ces auvertures, ariève la vase acommulée et les autres obstudes. Puis, à l'aide de acaphandres ou cloches à plangeurs, on retire les canons et les matériaux coulés à fond.

On woit qu'on ne pouvait songer pour le moment à débarrasser le passe de ces vaisseaux, dont on n'apercevait que les sommets det mâts et dont les Russes avaient utilisé le matériel pour anmer leurs fortifications du côté de terre avec les gros canons servis par les marines. Les alliés, de leur oôté, avaient à terre des batteries de marine servies par 1,600 matelots. Aiusi le siège de Sébastopol offre cet example, peut-être unique dans l'histoire militaire, d'officiers et marins quittant leur élément naturel, la mer, pour se livrer combat sur terre avec leur artillerie napale.

Les vaisseaux échoués obstruant la passe, le fort Constantin empéchant l'investissement au nord, la difficulté d'ouvrir des tranchées dans le roe vif, la puissance des bouches à feu ennemies, tout sa réunissait pour accroître les difficultés sans cesse renaissantes devent. les assiégeants. On ne se fait pas d'idée des opérations complemes qu'exige le siège d'une place importante. Pour nos lecteurs peu versés dans l'art militaire nous croyons devoir les résumer en qualques lignes.

Lorsqu'à la suite d'une opération de guerre quelconque, on arésola. la siège d'une place forte, on commence par la resserrer, c'est-à-dire quion s'en approche en rétrécissant le terrain dans le milieu duquel. penvent se mouvoir les défenseurs, où l'ennemi tient encore la campagne, absolument comme les chasseurs resserrent le repaire d'une. bâte fauve. On rassemble ensurte le matérial de siège : les fascines. fagots de bois destinés à soutenir les terres jetées en avant des tranchées; les ambions, paniers remplis de terre qu'on place debout pour former les batteries, garantir les travailleurs, dessiner les embrassures; les sacs à terre, employés pour amortir les coups de la place. A dont on fait usage surtout sur les terrains rocailleux, quand la naune du sol empêche de faire des tranchées. On forme après cela les pares ou emplacements à l'abri du feu de l'ennemi, et dans lesquels on réunit les bouches à feu de gros calibre, les boulets, bombes, obus, poudres, grenades, artifices. Une fois ces préliminaires terminés, lorsqu'on connaît parfaitement les abords de la place, lorsqu'on a un bon plaz des ouvrages, qu'en n'ignore ni les côtés forts ni les côtés faibles, on combine le plan d'attaque. Mais quend sur toutes

ces choses on n'a que d'imparsaites notions, il faut procéder plus sentement, et envoyer des reconnaissances pour protéger les officiers du génie, de l'artillerie et d'état-major chargés de s'approcher asser pour dessiner, apprécier, en un mot reconnaître les ouvrages avancés et le corps de place. A Sébastopol, on se trouvait dans ce der nier cas: la place n'était pas connue; on ignorait si depuis quelques mois des fortifications n'avaient pas été entreprises; il fallut donc procéder avec prudence. C'est dans une de ces reconnaissances, faite le 6 octobre par un bataillon du 19° de ligne, que le capitaine du génie Schmilt perdit noblement la vic ayant eu la cuisse emportée par un boulet parti de la place, tandis qu'il dessinait le terrain.

"Nous avons supposé que rien n'entravait les travaux des assiégeants, mais il en est autrement. Une garnison nombreuse fait de fréquentes sorties de jour et de nuit, qu'il faut sans cesse combattre et ramener dans la ville. Au point où nous arrivons, les troupes de siége investissent la place, c'est-à-dire qu'elles rejettent les défenseurs, par la force s'il est nécessaire, dans l'intérieur des fortifications du corps de place ou des ouvrages avancés. L'investissement est plus ou moins complét. Lorsqu'on peut le compléter entièrement, les assiégés ne peuvent faire entrer dans leurs murs ni renforts ni munitions de guerre et de bouche. Nous avons dit que l'investissement de Sébaştopol'était incomplet. Seulement on avait pu couper l'aqueduc portant de l'eau à la ville, qui avait beaucoup à souffrir du manque de cet indispensable élément.

Après l'investissement, vient une des opérations les plus difficiles, l'ouverture de la tranchée. Lorsque la garnison d'une place est forte par le nombre et par le moral surtout, elle fait tout ce qu'elle peut pour découvrir de quel côté aura lieu l'ouverture de la tranchée et pour y mettre des obstacles, soit par le feu des pièces de ses ouvrages. avancés et du corps de place, soit par des sorties combinées. L'ouverture de la tranchée se fait la nuit et à environ 5 ou 600 mètres de la place, à moins que les difficultés du terrain ne s'y opposent; dans ce cas, on commence sur un point plus éloigné. Désignés d'avance. dans les régiments, les travailleurs sont conduits en silence; ils portent les outils nécessaires, pelles, pioches et fascines; des détachements armés sont établis à proximité des travaux pour les soutenir contre les sorties. Les officiers du génie et d'état-major désignent aux, hommes l'emplacement qu'ils doivent occuper et on procède à creuser la terre. Chaque travailleur s'enterre le plus promptement possible, plaçant devant lui, du côté de la place, sa fascine sur laquelle il jette les pelletées qu'il retire de l'excavation. Dès que la tranchée est faite de façon à garantir les travailleurs des boulets et obus, d'autres soldats viennent perfectionner les travaux.

La première parallèle achevée, on s'avance en zigzag vers la place ou les ouvrages avancés que l'on doit attaquer d'abord, en ayant soin de se défiler; c'est ce qu'on appelle cheminer. Ce cheminement se fait en garantissant les soldats du génie qui en sont chargés par un énorme gabion qu'ils poussent devant eux pour éviter les projectiles. C'est une opération très-dangereuse. De la première on passe ainsi à la seconde parallèle; puis, lorsqu'on juge être assez près de la placa pour pouvoir agir efficacement par le tir, on établit des batteries dans la situation le pius favorable : c'est l'affaire de l'artillerie. Quelquefois on construit des batteries dès la première parallèle, surtout des batteries armées de mortiers qui lancent des bombes sur les ouvrages et sur la place. C'est habituellement pendant cette première période des opérations du siège que les défenseurs essaient de sortir pour ruiner les ouvrages, combler les tranchées, s'emparer des batteries, détruire le matériel, enclouer les pièces. Dans ces sorties, d'après le rapport même du général Menschikoff, la garnison russe perdit 500 hommes. et plusieurs officiers supérieurs, notaniment l'amiral Korniloff, chef de l'état-major à bord de l'escadre qui détruisit la flotte turque à Sinope et qui depuis commandait le fort Constantin. L'amiral Nachimoff, commandant de cette escadre, fut grièvement blessé.

Les batteries établies, le feu commence. Les ouvrages avancés ruinés et rendus inhabitables pour l'ennemi ou enlevés de vive force, on chemine sur le chemin couvert en s'approchant de plus en plus de la place. Quelquefois les défenseurs essaient des travaux souterrains ayant pour but de déboucher, sans être apereus des assiégeants, au milieu de leurs travaux, mais il est rare que ces attaques réussissent. Quelquefois aussi les assiégés contre-minent dans la direction où ils entendent le bruit des travaux, et il s'engage sous terre de terribles combats. Une fois parvenu sur le glacis ou chemin couvert, l'assiégeant s'y établit fortement; c'est ce qu'on appelle couronner le chemin couvert; puis il y construit ses batteries de brèche, les arme, et, tout étant disposé, le feu de la place étant éteint soit parce que les bouches à seu en batterie sur les remparts ont été démontées, soit parce que les artilleurs ont été tués, il procède à la brèche. En quel-, ques heures, surtout quand on possède, comme à Sébastopol, des moyens aussi prodigieux, des pièces d'un calibre aussi fort, on pratique, par l'éboulement des murs et des terres, une brèche assez large pour donner passage de front à une ou deux compagnies. La brèche, reconnue par les officiers du génie, étant déclarée praticable, on somme la place de se rendre, et si les défenseurs refusent, on dispose tout pour l'assaut.

Des troupes sont désignées pour cette rude opération. Les soldats s'empressent de se faire inscrire pour y prendre part, car ce grand péril est un grand honneur. D'autres troupes sont dés gnées pour les soutenir dans les boyaux de tranchée; toute l'armée attaquante prend les armes. A un signal donné, les premières colonnes s'élancent au pas de course, opèrent la descente du fossé, gravissent la brèche et cherehent à se loger sur les remparts mêmes du corps de la place, soutenues ou remplacées par d'autres colonnes. Souvent on a encore à combattre l'ennemi qui, comme à Sébastopol, a élevé dans l'intérieur de la ville des fortifications nouvelles et s'est retranché jusque dans les maisons.

Tel est l'ensemble des opérations d'un siège régulier.. Souvent un tiège dure fort longtemps. A ceux que nous avons précédemment cités, il faut ajouter Dantzig et Saragosse qui, sous l'Empire, se so at défendus de cinq à six mois. Si l'on songe à tous les soins qu'exigent ces opérations complexes, les approvisionnements de bouche et de munitions, le service sanitaire et chirurgical, on comprendra quels soins multipliés occupent un général en chef et quelle forte tête il lui faut pour ne pas être au-dessous d'une telle tâche! Heureusement l'armée assiégeante était, comme nous l'avons dit, pleine de confiance dans son chef. C'est ici l'occasion d'esquisser en quelques traits la vie du général de l'armée d'Orient.

Né en 1809 dans le département du Lot, à quelques lieues du village qui donna le jour à Murat, François Certain-Canrobert entra en novembre 1826 à l'école de Saint-Cyr, s'y distingua parmi les plus studieux élèves, en sortit en 1828 pour être placé comme sous-lieutenant au 47º de ligne, passa lieutenant le 20 juin 1832 et s'embarqua en 1835 pour l'Afrique, où, dans la province d'Oran, depuis la triste affaire de la Macta, Abd-el-Kader tenait nos armes en échec. Il prit part à l'expédition de Mascara, suivit les mouvements dirigés par les généraux Clauzel, d'Arlanges et Létang. La prise de Tlemcen, l'expédition du Chéliff, celle d'Aarchgouv, de la Mina, le ravitaillement de Tlemcen, les combats de Sidi-Yacoub, de la Taffna, de la Sikkah ré vélèrent ses brillantes qualités militaires et lui valurent, le 26 avril 1837. le grade de capitaine. Passé la même année dans la province de Constantine, où le duc de Nemours et le général Damrément se préparaient à laver un sanglant affront, il recut, à l'assaut de cette place, un coup de feu à la jambe à côté du colonel Combes, vieux soldat de l'île d'Elbe dont il était officier d'ordonnance et qui fut lui-même mortellement blessé sur la brèche. Avant de guitter la vie, le colonel Combes recommanda le jeune capitaine au maréchal Vallée, comme un officier plein d'avenir.

Rentré en France en 1839 avec la croix, Canrobert fut chargé d'organiser pour la légion étrangère un bataillon tiré des bandes espaganles resoulées avec Cabrera sur le territoire français. Grâce à sa persévérante activité, ces débris de guerre civile formèrent promptement une troupe capable de s'associer à nos combats. Au camp de Saint-Omer, en 1840, Canrobert rédige avec succès, par ordre du duc d'Orléans, un manuel militaire. En 1841, il retourne en Afrique avec le 6º bataillon de chasseurs à pied, et se signale au combat des cols de Mouzaïa et du Gontas, ainsi que dans la lutte opiniatre contre les Beni-Menasser. Chef de bataillon au 15e léger le 22 mai 1842, il tient la campagne sur les rives du Cheliff à la tête du 5° bataillon de chasseurs, et, sous les ordres du général Gentil, prend part à l'affaire des Grottes, à celle des Shéah et à plusieurs combats sur le Riou. En 1843, tantot avec le 3e, tantot avec le 5e bataillon de chasseurs, il accompagne le colonel Cavaignac dans l'expédition de l'Ouarensis, le général Bourjolly dans sa marche contre les Flittas, et dans le pays des Kabyles de Garboussa, Depuis deux ans officier de la Légion d'honneur, il est, en 1845, employé contre Bou-Maza par le colonel de Saint-Arnaud, succédant au colonel Cavaignac dans le commandement d'Orléansville. Les affaires de Bahl, d'Oued-Metmour. d'Oued-Gri, d'Oued-Senzig, le mettent brillamment en relief. Avec 250 basonnettes, il tient tête à 4,000 hommes qui ne peuvent l'entamer. Lieutenant-colonel le 26 octobre, il se voit bloqué par des Kabyles dans la ville de Tenez, où il venait de remplacer le colonel Claparède, et se dégage par un coup hardi. En huit mois, il pacifie tout le pays soulevé, et, sur le terrain de ses conquêtes, il reçoit les épanlettes de colonel. Après avoir commandé le 2º de ligne, il passe, le 31 mars 1848, au 2º régiment de la légion étrangère et occupe Bathna. Mis par le général Herbillon à la tête d'une colonne chargée de châtier les montagnards de l'Aurès, il surprend l'ennemi au pied du Djebel-Chelia, le pousse l'épée dans les reins jusqu'à Kebech, dans l'Amar-Kraddou, et fait prisonnier le bey Ahmed. De retour à Bathna. il va prendre à Aumale le commandement du régiment de souaves. et avec ces braves soumet les Kabyles et les tribus remuantes du Jurjura. En 1849, le choléra sévit sur, les troupes qu'il conduit à Zaatcha. Il se multiplie, soigne les malades, encourage les blessés, relève le moral de tous, jette un renfort dans la ville de Bou-Sada bloquée, trompe l'ennemi qui lui barre le passage en annonçant qu'il porte avec lui la peste et qu'il la donnera à ses assaillants, attaque Zaatcha monte le premier à l'assaut, voit périr à ses côtés 16 des 20 officiers et soldats qui l'ont suivi, s'empare de la ville, et recoit en récompense sa nomination comme commandeur de la Légion d'honneur. Après le combat de Narah, il est élevé, le 13 janvier 1850, au grade de général de brigade, vient à Paris commander une brigade d'infanterie. est attaché en qualité d'ai le de camp au président de la république, et nommé, le 14 janvier 1853, général de division. Trois mois après, il

est appelé au commandement d'une division d'infanterie au camp d'Helfaut et désigné pour inspecter le 5° arrondissement de la même erme. Placé en dernier lieu à la tête de la 1° division d'infanterie de même d'Orient, il y joua, depuis le commencement de la guerre, an rôle des plus actifs, soit en préparant la difficile opération du débarquement, soit en contribuant puissamment à la victoire de l'Alma, où il reçut une nouvelle blessure. Le maréchal Saint-Arnaud qui le connaissait bien, avait dans sa bravoure et ses talents une confiance absolue, et, avant son départ, le jeune général semblait luimême pressentir, en se livrantau dépôt de la guerre à de profondes études sur le théâtre de l'expédition, qu'il lui était réservé de planter sur les murs de Sébastopol le drapeau de la France et de la civilisation.

A la suite de la chaude journée du 17 octobre, le général Canrobert adressa à l'amiral Hamelin la lettre suivante :

## a Devant Sébastopol 18 octobre 1854.

\* Mon cher amiral, en rentrant à mon bivouac, je m'empresse de rous adresser les remerciments de l'armée et le mien tout particulièrement, pour le vigoureux concours que vos vaisseaux lui ont prêté hier. Il ajoute à la dette que nous avons, d'ancienne date, contractée envers la flotte, et soyez sur que, le cas écheant, tous s'empresseraient de l'acquitter.

a J'ai appris avec de vifs regrets que vous aviez perdu deux officiers le votre état-major, et qu'entre tous les vaisseaux qui ont fait des pertes, la Ville-de-Paris est celui qui a le plus souffert. C'est un honteux qui appartenant au vaisseau amiral, et je ne crains pas d'en félieiter vos officiers et votre équipage.

\* Je ne terminerai pas cette lattre sans vous dire combien je suis satisfait de l'énergique conduite de vos marins à terre et de l'excellent esprit qui les anime.

« Recevez, etc.

· « Signé : CANROBERT. »

Pour donner une idée du bombardement de Sébastopol le 17 octobre, nous citerons ce fait que le vacarme était parfaitement entendu à Balaclava, éloignée de 56 kilomètres, et qu'un grand nombre de vitres furent brisées dans cette ville. Pendant la nuit, la pluie de boulets rouges, de fusées et d'obus, reflétée au loin dans la nier, offrait l'image de l'éruption d'un volcan. Près des remparts, la terre tremblait comme un drap qu'on secoue, et les boulets sifilaient en l'air comme des oiseaux de proie.

A la suite du bombardement, les travaux de siège continuèrent activement. Les francs tireurs commençaient à tuer avec leurs carabi-

nes Minié tous les artilleurs qui se montraient dans les batteries ennemies, en sorte que les Russes se virent obligés de faire servir leurs pièces par des soldats d'infanterie, et même plus tard par des forçats dont, à l'aide de longues vues, on apercevait les têtes rases dans les embrasures. L'immense supériorité du tir des carabines des france. tireurs tient surtout à l'emploi d'un projectile allongé, rendu possible par deux modes différents de forcement, savoir : le forcement par aplatissement, par le choc de la baguette, et le forcement par dilatis tion, par l'action de la charge enflammée dans un creux réservé à la partie postérieure du projectile. Ce système est maintenant adopté en France pour l'armement des vingt bataillons de chasseurs à pied, les trois régiments de zouaves, pour l'infanterie de marine et pour les mousquetons de l'artillerie. Abattus par ce tir d'une étonnante précision, les Russes se gardaient bien de tirer à découvert; ils avaient, au contraire, établi des sortes de portières fermant leurs embrasures après chaque coup tiré; mais cet obstacle n'arrêtait pas les francs tireurs. Calculant le temps que mettaient les artilleurs à charger, ils attendaient, l'arme au bras, que la portière s'ouvrit, et alors la tête ou le bras qui se montrait recevait immédiatement une balle. Cependant un vieux seigneur russe avait encore la témérité de faire trainer à bras. chaque jour, une pièce hors de l'enceinte, et de se donner le platsir d'y mettre le feu lui-même; les servants tombaient à tout instant, mais il les remplacait aussitot. Comme il se couvrait d'un burnous blanc, afin de mieux attirer les regards, les Français le nommaient le Singe blanc. Un autre individu, placé en vigie au sommet d'un mat très-élevé pour pouvoir, de la ville, plonger dans les tranchées, était appelé le Singe vert. Ces deux personnages servaient de point de mire aux carabines. Les Russes faisaient travailler à leurs fortifications les femmes et les enfants; on voyait les jeunes filles apporter des paniers remplis de terre : les Français avaient la galanterie de ne pas tirer sur tes travailleuses, et un motif d'humanité les portait aussi à épargner les enfants qu'on envoyait avec de petits tonnelets puiser de l'eau à un ruisseau hors de la ville. Précédemment, ils avaient accordé aux lemmes et aux enfants l'autorisation de se retirer, et un grand nombre avait profité de cette permission pour fuir les horreurs du siège. Le général avait également fait demander au commandant de la place où étaient les hôpitaux, afin de les épargner. Malgré l'attention apportée à ne pas atteindre l'asile des malades et des blessés, les bombes mirent le feu à un grand hôpital, et 2,000 malheureux qui s'y trouvaient furent dévorés par-les flammes. Il est juste de dire que, si les alliés déployaient en toute occasion ces procédés qui enlèvent à la guerre son cachet de barbarie, les officiers russes n'y étaient pas non plus complétetement étrangers. Le capitaine Duval de Dampierre, tombé,

camme an l'a vu plus hant, au pouvoir de l'ennemi, ayant demandé à être conduit près d'un officier général russe, le pria de vouloir bien faire dire aux ayant-postes français qu'il était prisonnier, mais sans blessures, afin de rassurer sa famille et ses amis. L'officier répondit avec courtoisie à M. de Dampierre qu'il avait pleine et entière confiance dans la loyauté des officiers français, et qu'il n'hésitait pas à lui achorder l'autorisation d'aller lui même donner de ses nouvelles à ses amis, à la condition qu'il s'engagerait à revenir immédiatement. M. de Dampierre accepta avec reconnaissance, et, peu d'heures après, il revenit dans les lignes des avant-postes russes dégager sa parole et reprendre sa captivité. Des deux côtés, du reste, les blessés et les prisonniers recevaient sans distinction de nation les mêmes soins et les mêmes égards.

Le 21 octobre, douzième jour de tranchée ouverte, l'assiégé fit une sortie pendant la nuit dans l'intention d'enclouer les batteries françaises; il pénétra dans les batteries 3 et 4. Déjà il avait encloué plusieurs pièces, lorsque les canonniers, sautant sur leurs armes, secondér par la garde de tranchée, et très-vigoureusement surtout par la 100 compagnie de voltigeurs du 700, repoussèrent l'enpemi, qui laissa dans la tranchée ban nombre de morts et de blessés. Dans les combites qui ensent tien le lendemain, les Anglais perdirent le lieutenant Batthven et le neutenant Grenthead, deux braves officiers de marine. Le colonel Hood, des grenadiers de la garde, fut également frappé de mort. Le capitaine lord Dankellin, des gardes de Coldstream, fut fait prisonnier, et le duc de Saxe-Weimar reçut une blessure à la jambe.

Cependant, dans le crainte d'une éminente catastrophe, la Russie dirignait vers la Crimée de nombreuses troupes pour faire diversion au siège en attaquant les armées alliées. Le 25 novembre, eut lieu une affaire importante que nous allous raconter avec quelques démis:

Les alliés occupaient entre Séhastopol et Baiaclava une ligne trés-fortement retranchée, formée par des cultiues naturelles. En has de ces retranchements, et à peu près en dreite ligne à travers la vallée, sont quatre monticules s'élevant successivement l'un plus hant que l'autre, et dont le dernier et le plus élevé, qui rejoint la chaîne de montagnes en face, est appelé mont Canrobert, parce que c'est là que le général français joignit le général anglais après la muche sur Balaclava. Chacun de ces monticules était occupé par les Turcs, parce qui m'y avait pas d'autres troupes disposibles Les Turcs ivaient élevé quelques retranchements en terre, et succhacune de ces positions étaient deux eu trais canons. Cétaient des gros canons de la flutje, que les Anglais avaient prêtés aux Turcs, en ayant soin toutefuis d'attacher à aque redonte un artificur anglais. Il était évident que Menschikoff et schakoff avaient tâté cette route depuis quelques jours, et probablement

quelques Cosaques étaient venus de militobserver la faithlesse d'anne position trop étendue pour que l'armée siliée pub la défendre, et occupio par leurs sumemis méprisés, les Turcs; car-en dépit de tous les échecs qu'ils ont épranvés our le Basuhe, les Russes continuent à avoir le plus ineffable mépris pour les champions du croissant.

Vers sept heures et demie du matin, un officier d'ordonnance arriva au quartier général prévenir qu'un fort parti de cavalerie russe, soutenu par de l'infanterie et de l'artillerie, était descendu dans la vallée, et avait déjà à neu près expulsé les Turcs de la redoute n° 1, c'est-à-diré la plus éloignée; celle du mont Canrobert, et que le seu était ouvert sur les trois autres voi doutes, qui seraient bientôt prises si les Turcs ne les défendaient pas mieux. Le général Cathcart et le duc de Canbrige reçurent l'ordre de se mettre en mouvement avec leurs divisions, et en même temps le général Canrobest: demna l'ordre au général Bosquet d'appuyer les Angluis dans la vallée aves de l'artillerie et 200 chasseurs d'Afrique. Le général Colin Campbell avait delà rangé ses Highlanders en bataille sur la route de Balaclava. La cavalerie anglaise, commundée par lord Lucan, était en mouvement; les hommes avaient à princ en le temps de se mettre en selle. Il était élair qu'il ne fallait pas compler our l'infanterie ni sur l'artillerie turques. Tout ce qu'on avait racouté sur leur bravoure derrière des remparts prouve seulement sombina. les mêmes hommes sont différents dans des circonstances différentes: Quand les Russes avancèrent, les Turcs leur virbrent quelques coups de feut prirent pour un voyant lu distance à laquelle étaient les renforts, repardèrent autour d'eux, firent quelques déchanges, quis filèrent avec une agilité tent à fait inscompatible avec les idées qu'un se forme vulgainemens sur l'attitude des Orient Cana: dans un champs de betaile. Mais les Tures sur le Danube paraissaient. des êtres très-différents des Tunes en Crimée, de même que les Russes de: Sabastopol no ressemblaient pas du tout aux Russes de Silistrie.

« Les Russes avançaient donc, précédés par une ligne régulière d'artillerie . forte d'environ vingt pièces. Deux batteries d'artitlerie l'ordre étaient encore. à un mille en avant ; puis, en arrière et précédant l'infanterie, venaient d'énormes masnes de cavalerie formant six cartés compactes, et faisant étiacelles la vallée de l'éclat de leurs sabres, de leurs lances, et de leurs brillants uniformes. Ayant enlevé la radoute nº 4, les Russes donnèrent la chasse aux Turcs dans l'intervalle qui la séparait du nº 2. Du haut de la première redoute, ils tournément contre les Angleis teurs propres canons, et le régiment. des montagnards fut obligé de se replier un peu plus loin. En même temps la cavalerie enmemie avaneait rapidement sur la seconde redoute, « A notre inexprimable dégoût, dit un des acteurs de ce drame, nous vîmes les Tuncs de la seconde reducte prendre la fuite à leur approche. Ils., courgrent en groupes épars vers la redoute nº 3 et du sôté de Bataclava, mais les Cosagues allaient ancore plus vite qu'eux, et le sabre et la lame se donnérant du jeu dans la troupe en découte. On entendait distinctement les cris des suyards et des poursuivants. Les lauciers et la cavalerie légère des Russes avançaient 'en excellent ordre, et les éclaireurs se rassemblaient et reformaient des colounes compactes. Puis arriva l'actillerie, et alors les artilleurs covabinent ·la seconde radoute abandonnée, et pientôt les canons du nº 2 anveyerent des .

voltes mentrières aux difenseurs découragés du nº 3. Nous voyons récondra denz en trois come de canon, puis teut se tait. Les Tures se sauvent en désordre du côté de la ville, tirant en se sauvant leurs eques de fusil sur l'ennemi. De neavenu, la colonne compacte de cavalerie s'ouvre, et s'élend commo un éventail, et se transforme en éclaireurs; ils tombent sur les fuyands, les salers brillent, et les pauvres Tures jonchent la plaine. Il est clair que les Resses sont allés plus vite que nous. Les Turcs aussi sont allés trop vite, car ils n'ent pas tenu assez longtemps pour que nous pussions arriver à leur secours... » Les Tures continuères t sinsi, leur marche jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à l'abra des Égossais, et alors ils se formèrent en compaguire sur leurs flanca. Les mentagnards attendarent avec calme l'approche de l'ennemi. La cavalerie russe ac raccemble et se resserre de nouveau, puis tout d'un coup fait une charge sur la ligne rouge des Écossais. A la Estance de six cent mètres, les montagnards font seu; mais c'était de trop Join et l'élan des Russes n'est pas arrêté. On attendait le choc avec anxiété. mais à la distance de cent cinquante mètres, les Éconsais renouvellent un fin a peral de leurs carabines Minié, et jettent la terrour et la déroute dans les ra les de l'ennemi. Les Russes tournent et s'enfuient au galon : et les arméso qui des hauteurs assistent à cette scène crient : Brape, Highlanders. Le monéral Campbell, pour recevoir la charge, n'avait point jugé nécessaire de changer la disposition de ses rangs, qui, solon le système anglais, n'é.... taient que de deux hommes en profondeur.

e Maintenant alluit venir la rencontre des deux cavaiuries. Les Russes, visiblement un corpe d'élite, avec leurs habits bles clair terudés en argent, et soutenus par des dragons, avançaient au petit gaiop. Bientôt ils firent habit, leur première ligne était deux fois aussi longue, trois fois aussi profonde que celle des Anglais; en arvière était une seconde ligne pareille. Bu haut des collines on pouvait, comme du haut d'un amphithéâtre, embrasser toute la scène: Lerd Raglam, son etat-major et son escorte, des groupes d'officiers, des généraux français, des zouaves et qualques corpe d'infanterie française étaient là regarder. Presque tous étaient descendus de cheval et s'étaient assis; en ne disart pas une parole. Les trompettes résonnèrent, et les Roossais gris et les dragons d'Enuiskillen chargèrent.

Tournant un peu à gauche pour désoncer la droite des Russes, les gris se précipitent en poussant un cri qui sait frissonner tous les œurs, et au même instant y répond le cri des Enniskillen. Comme la soudre traverse le nuage, ainsi ils passent à travers les masses noires des Russes. Le choc ne dura qu'on instant. Il y eut un bruit d'acier et un miroitement de lames dans l'air, puis les gris et les rouges disparaissent au milieu des colonnes désoncées. Aussitét en les voit sortir de l'autre côté, un peu dimiaués et rompus, et sondant sur la seconde ligne qui s'avance contre eux. Ce sut un moment terrible. On cria : « Dieu' les protége! ils sont perdus! » Avec un indomptable élan, les nobles œurs sondirent sur l'ennemi; c'était une bataille de héros. Le première ligne des Russes, qui s'était ralliée, revenait sur eux pour les envelopper. Déjà les chevaux gris et les habits rouges apparaissaient de l'autre côté après avoir encore traversé la seconde ligne, lorsque, avec une sorce irrésisti ble, les dragons à leur tour sondent sur la première ligne, la

travergent comme dir carlon, tombent sur la seconde likus della commune la ... mettent en pleine défoute. Une acclamation d'enthousiasme faille de toutes et les bouches : officiers et soldats ôtent leurs chapeaux et les agitent en Paix : et sur tout l'amphithéatre éclatent des salves répétées d'applaudissements. Lord Ragian envoie stir-le-champ fefficiter le brigadier général Scarletz la 38 vaillant vieil officier était radieux de joie en recevant ce message, et il dit à l'aide de camp : « Vouillez faire tous mes remercimente à Sa Séigneurie, » Il était onze heures, et le général Cathobert; avec son étal-major, vint troch " ver lord Ragian et le félicita sur la magnifique charge de sa cavalerie On ... groyait à une bataille générale dans la journée, et les deux généraux en chef 😅 tinrent conseil. Ce fut à cet instant qu'eut lieu un fatal épisode sui conta bien cher à la cavalerie légère anglaise. Les Russes, en se retirant, avaient laissé de l'infanterie dans trois des redoutes qu'ils avaient prises, en abandonnant la quatrième. Ils avaient aussi placé des canons sur les haufeurs à 🕏 leur gauche. Leur cavalerie joignalt leurs réserves en six divisions com- en pactes, derrière lesquelles étaient six bataillons d'infanterie et environ 30 canons. Les canons pris aux Turcs étaient des canons anglais, et naturelle 💥 🍈 ment on tenait à ne pas les laisser à l'ennemi. Un officier d'état-major, le 4 capitaine Nolan, apporta à ford Lucan, qui commandait la cavalerie, l'ordre un de les reprendre s'il était possible. C'est à cette occasion qu'il y ent un fatal vi malentendu. Le général ne comprit peut-être pas exactement l'ordre pai lui eb était envoyé, et crut qu'il fallait attaquer à tout hazard. Il trouve del condente insenséz mais il dévait obéir. Il donne à son tour l'ordre à lord Candigan des charger les canons. Pour arriver jusque là, il y avait à faire un mille et demis (. 2 à travers la plaine. Le brigade, forte de 600 hommes, marche en ayant cau de essurant des volées de cenes, et de monsqueterie des redoutes. « Nous pens « pestvions, sit wn tempin, en creire nos yeux. Est-ce que cette goignés un « d'hommes allait réellement charger une armée rangée en bataille? Héles Luo « ce n'était que tres vrai. » Du haut des collines, on les voyeit marchen augus devant; d'une mort certaine. A leur approche, les trente pièces d'artillerie, ab russe vomissent un flot de flammes, de fumée et de fer; les rangs sont dégimés, les horames tombent, les chevaux s'échappent. Mais les Anglais pa s'arrêtent pas, et, dans un élan irrésistible, ils arrivent jusque sur les pièces 🚕 et sabrent tous les artilleurs. Au moment où, décimés et dispersés, ils faisaient leur retraite, ils sont pris en flanc par un régiment de lanciers, puis se trouvent au milieu d'un corps d'infanterie qui tire sur eux à bout portant. A peine se sont-ils fait un passage, qu'ils sont : alués par le feu plus meurtrier encore des batteries. On ne comprend pas comment un seul homme put échapper, à cette boucherie. Sur les 600 hommes il n'en revint que 180 : a

Un officier, qui était de cette meurtrière affaire, écrivait une lettre sont voici queltjues passages:

« Avant de parfir, nous voyions clairement que c'était un coup désespéré; ce fut pire encore que nous ne pensions. En face de nous étaient de la cavalerie et 9 canon; pour y arriver, il nous fallait traverser la vallée; des deux côtés, l'ennemi avait placé de l'artillerie et de l'infanterie avec des carabines Minié. Toutefait d'hésitation; nos hommes partirent au galop, avec le seu devant eux et le seu sur leurs deux stancs qui renversait hommes et chevaux par douzaines. Pas un ne broncha. Nous allames tout droit; nous sabrames sur leurs pièces les artilleurs, qui avaient sait seu jusqu'à ce que nous sussions à sept ou huit mètres d'eux; puis nous continuames à travers une seconde ligne de cavalerie, que nous rejetames sur la troisième ligne. Mais là il nous sallut faire halte; les Russes se formèrent sur quatre en prosondeur; nos hommes et nos chevaux brisés ne purent les entamer, d'autant plus que de la cavalerie toute fraîche venait nous prendre par derrière. Il nous sallut la traverser pour retourner à nos lignes, criblés en même temps par l'artillerie et la mousqueterie. Ce su un cruel moment, quand, après avoir pris les canons et culbuté la cavalerie, je me retournai et vis que nous n'avions pour soutien que notre pauvre petite brigade presque anéautie. Et quand les Russes se sormèrent sur une quadruple ligne, je vis que c'était siui, et je criai à nos hommes de se rallier....

Telle fut cette affaire du 25 octobre, dans laquelle les Anglais ont fait des pertes cruelles, mais qui les a couverts de gloire aux veux des deux armées. Sur 600 hommes d'infanterie légère engagés, il en revint 200; il y eut 9 officiers tués, 21 blessés et 4 manquant à l'appel. Le 17e lanciers avait été presque complétement anéanti. Les pertes des Turcs furent considérables. Les Russes entonnèrent dans Sébastopol un grand Te Deum pour ce qu'ils appelaient leur victoire; mais leur joie ne fut pas de longue durée. Le lendemain, 26, ils voulurent faire une attaque sur la droite du corps de siège anglais. 7 à 8.000. hemmes, avec 8 pièces, se présentèrent du côté d'Inkermann. Sir Evans était prêt à les recevoir. Les Anglais les laissèrent approcher à trente pas de leur batterie. Ce qui eut lieu ensuite fut terrible. L'action ne dura que quelques instants. Les Russes s'enfuirent en laissant sur le terrain 900 morts ou blessés; les Anglais n'eurent que 30 morts et une centaine de blessés. Les Russes suvaient en pleine déroute vers la ville; alors une batterie anglaise, renforcée de 2 pièces. de 68, prit en flanc catte masse de fuyards et chacun de ses boulets y fit une épouvantable trouée.

Les troupes russes, sans cesse grossies par des renforts, harcetaient sur tous les points les altiés en combinant teurs attaques avec les sortics de la garnison. Plusieurs attaques furent dirigées par eux contre Eupatoria. Depuis le débarquement de l'armée française en Crimée, la ville d'Eupatoria sournissait à l'armée de terre et à la stotte de grandes ressources; il était donc d'un véritable intérêt de conserver, cette place. Eupatoria, plus connue sous le nom de Kozloff, est une ville du littoral occidental de la Crimée, et à gauche dans une baie argement échancrée qui porte le même nom. C'est, dans toute l'acception du terme, une ville turque. La plupart des rues soute étroites, salles et tortueuses; les maisons sont basses, en briques et en clayonnage, et n'ont d'ouvertures que sur des cours et des jardins.

Ses édifices se bornent à plusieurs bazars presque déserts, à quelques mosquées, une église orthodoxe, un palais du gouvernement. La ville est située sur un promontoire faisant saillie sur la mer. Elle était autrefois fortifiée, mais ses fortifications furent détruites par les Moscovites. Le voisinage d'Odessa porta un coup funeste au commerce d'Eupatoria, autrefois très-florissant; avant l'entrée des Russes dans la Crimée elle avait plus de 30,000 ames; c'était, après Kaffa, la plu puissante cité de la presqu'île, et l'une des plus riches et des plus importantes places de la mer Noire. Le recensement fait en 1851 n'accuse plus que 8,200 ames. La calle est magnifique. L'eau y est assez profonde jusqu'à un kilomètre du rivage, où le fond commence à décroître. A cette distance un homme peut gagner terre, n'ayant de l'eau que jusqu'à la ceinture. La ville était occupée par les Francais sous les ordres du commandant Osmont, du corps d'état-major, et par les Auglais commandés par le capitaine de vaisseau Brock. Il y avait aussi quelques troupes turques. Des fortifications élevées à la hate avaient fait de la ville un poste de campagne. Le 11 octobre, les Russes l'attaquèrent pour la première fois et furent repoussés. Le lendemain ils revinrent à la charge. Une division entière de cavalerie, composée d'un régiment de dragons, un régiment de lanciers et 4 régiments de cosaques réguliers, avec 4 pièces d'artillerie, vint se déployer à peu de distance de la ville, et l'artillerie, se mettant en batterie, commença une vive canonnade contre les ouvrages de défense. Ce fut contre la partie de l'enceinte défendue par les Français que fut dirigée l'attaque. Pour tenir tête à des forces aussi considérables, le commandant Osmont n'avait que deux compagnies du régiment d'infanterie de marine et la compagnie de débarquement de l'1éna, venues pour renforcer la garnison avec 2 obusiers de montagne. Mais ces intrépides soldats ne se laissèrent ébranler ni par le feu de l'artillerie, ni par le nombre des ennemis couvrant toutes les hauteurs environnantes. Répondant à l'ennemi par des coups bien dirigés, protégés ensuite par une prece anglaise qui vint jusque dans les moulins voisins de la ville pour contre-battre les pièces russes, ils arrêtèrent la marche des assaillants et les forcèrent à battre en retraite. Ainsi, par leur bonne contenance, quelques hommes résolus parvinrent à contraindre toute une division ennemie, armée d'artillerie, à renoncer à l'attaque d'une ville presque ouverte et protégée seulement par quelques ouvrages faits à la hâte.

Le 5, de grand matin, une armée russe, forte d'environ £0,000 hommes, dont 30,000 étaient des renforts arrivés la veille, sous le commandement du général Dannenberg et des grands-ducs Michel et Alexandre, profitant d'un brouillard des plus intenses, se porta à Inkermann sur les extrêmes limites anglaises et les attaqua avec vigueur.

Le général Cathcart réunit environ 8,000 hommes, qu'il opposa aux Russes, et depuis plus de deux heures cette poignée de braves luttait avec la plus héroïque intrépidité contre une armée si supérieure en nombre, lorsque des troupes françaises arrivèrent en toute hâte, et se joignant, dans un admirable élan de fraternisation, aux Anglais, opposèrent à l'ennemi un corps de 3,000 hommes environ, qui chargèrent, un contre cinq, les masses russes, et les repoussèrent avec la plus igrésistible impétuosité.

La brigade Monet arriva bientôt après, et son arrivée acheva la déroute des Russes, qui se retirèrent en désordre vers quatre heures de l'après-midi.

Pendant cet engagement, 8,000 hommes de la garnison de Sébastopol faisaient une sortie et attaquaient quelques compagnies de soutien des lignes françaises, qui ne se trouvaient plus alors qu'à 100 mètres de la place.

Le général de Lourmel se porta aussitôt, avec quelques bataillons, au secours de ces compagnies qui soutenaient avec intrépidité l'attaque, repoussa les Russes, et, les mettant en fuite, les poursuivit jusqu'à vingt pas du bastion de la Quarantaine.

Là une blessure mortelle le força à s'arrêter, et les Russes purent se réfugier dans la place.

Dans ces deux affaires, les Russes ont eu, entre tués et blessés, plus de 15,000 hommes hors de combat. Parmi les morts était le général Seymonoff. Les pertes des armées alliées s'élevèrent à environ 3,000 hommes, entre tués et blessés.

Les généraux anglais Georges Cathcart, Strangways et Goddie périrent sur le champ de bataille; les généraux Brown, Bentink, Bullan et Forens, furent blessés. Les alliés eurent 15 canons démontés, Frites des batailles de Balaclava et d'Inkormann. —Bataille d'Indjedéré, en Asic. — Tempéte du 14 novembre. — Perte de vaisseaux anglais et français. — Traité d'alliance entre l'Autriche, l'Angleterre et la France. — Hivernage des trauges alliées.

La baraille d'Inkermann et les conséquences graves qu'un succès de l'armée russe pouvait avoir pour le siège de Sébastopol méritent de sérieuses réflexions. Il ne s'agissait de rien moins pour les Russes que de faire lever de vive force le siège de Sébastopol atei était l'ordre formel du capr, et ce plan fut au moment de réussir. Les Anglais, au nombre de 8,000 seulement pendant les premières houres, se sacrifièrent béroïquement au salut de la grande opération du siège, et les bataillons français accourus bientôt sur le théatre du sarpage décidèrent par leur fougueux élan la victoire que préparail l'admirable solidité des troupes anglaises. La combinaison des qualités particulières aux soldats de l'une et de l'autre nation, la noble émulation et la parfaite fraternité d'armes qui règnent entre ceix paraissaient les avoir rendus invincibles.

Les généraux Menschikoff et Dannenberg, accompagnés des decr. jeunes grands-ducs, faisaient avancer leurs épaisses colonnes par l'étroite vallée de la Tchernaia, contre la droite des Anglais, à la petite pointe du jour et à la faveur d'un brouillard pluvieux. Le camp anglais s'appuie à une hauteur qui devenait la clef de la position. Si les Russes parvenaient à s'en emparer, ils descendaient comme un torrent sur le terrain du siège, coupaient les communications de l'armée assiégeante avec Balaclava, et prenaient à revers la ligne de circonvallation, pendant que le général Liprandi, pénétrant par la route de Balaclava, faisait sa jonction avec le reste de l'armée russe, entre cette ligne et celle des tranchées. Si cette grande et habile manœuvre réussissait, l'armée combinée, attaquée à dos, était forcée d'abandonner ses travaux de siège et de se faire jour au travers de l'armée ennemie pour regagner les deux ports de dépôt, Balaclava et la baie de Kamieh. Dès lors, chacune des deux armées alliées pouvait se trouver acculée à la mer.

Tel était le plan d'opération des Russes comme ils en sont convernus eux-mêmes depuis, plan un peu ambitieux peut-être, mais savamment concerté à Saint-Pétersbourg, et, dit-on, par l'empereur Nicolas lui-même, qui envoyait deux de ses fils en Crimée pour en assurer l'exécution par tous les moyens imaginables.

Nous disions que le plan russe fut sur le point de réussir et qu'il se serait développé rapidement avec des conséquences désastreuses pour l'armée assiégeante sans la ténacité opiniatre des troupes anglaises. Mais une faute avait été commise dans cette armée. Les ingénieurs anglais ou l'état-major avaient négligé de fortifier convenablement la hauteur qui couvre leur droite; il n'y avait là qu'une petite redoute pour deux canons seulement, et d'un relief insuffisant pour mettre une grand'garde à l'abri de l'escalade. Cette hauteur fut occupée facilement et dès le principe de l'action par les Russes.

Quelques mots sur la topographie du terrain feront comprendre comment l'occupation de cette hauteur a compromit cruellement les braves troupes anglaises et toute l'opération du siège pendant deux grandes heures, car les heures sont longues sous les belles et la mitraille. Devant la droite des Anglais s'étendait le marécage de la Tchernaïa; leur droite était dominée par la hauteur dont nous partons. A la suite de cette hauteur jusqu'auprès de Balaclava règne une ligne de monticules d'un escarpement inaccessible où étaient établies les redoutes et les autres fortifications de campagne destinées à comprir le siège du côté de l'ennemi, et où campaient les deux divisions d'observation. Sur toute cette ligne, la hauteur du camp anglais était la seule accessible et surtout la seule où l'ennemi pût amener du canon.

Or elle n'était défendue sur son plateau que par une étroite redoute, axons-nous dit, redoute inachevée, insuffisante, dépourvue même de banquettes pour faire la fusillade par-dessus le parapet, de sorte que les Russes, quand ils vinrent l'attaquer, pouvaient se tenir en dehors contre l'épaulement, sans avoir un seul coup de fusil à craindre. Une fois maîtres de cette redoute impossible à défendre, les Russes y montèrent une nombreuse artillevie qui fondroya à volonté le camp anglais situé au bas, pendant que des colonnes serrées descendaient avec impétuosité jusque sur ce même camp. C'est alors que 8,000 Anglais soutingent avec un courage désespéré, ou, pour mieux dire, avec une solidité inébranlable les assauts terribles et redoublés des masses russes que secondait une artillerie formidable. Après deux heures de cette lutte gigantesque, les Français, appelés des extrémités de la ligne, parurent à leur tour sur le flanc des Russes, et les chargèrent à la baïonnette, pendant que les Anglais les chargèrent de même avec la plus grande vigueur. La bauteur et sa redoute étaient ensuite attaquées par les allies, énergiquement défendues par les Russ prises et reprises trois fois, et reconquises enfin tout à fait.

En même temps que ces sanglants épisodes avaient lieu à l'extrême droite, la garnison exécutait contre l'extrême gauche des tranchées occupées par les Français une sortie très-vigoureuse qui fut repoussée d'une manière brillante par le brave de Lourmel, ce jeune général d'un si grand avenir, dont l'armée pleure aujourd'hui la mort. Cette sortie, combinée avec l'attaque de la droite, montre bien le plan des généraux russes. S'ils avaient pu passer sur le corps des Anglais et déborder ainsi en arrière des tranchées, il eût fallu évacuer la ligne des travaux et abandonner le matériel de siège. La gauche, voyant la droite en retraite, eût été contrainte de se retirer devant la sortie, tout en combattant. Liprandi venait alors se joindre au gros de l'armée russe sur ce terrain, comme nous l'avons dit plus haut.

Il n'y a pas lieu de penser toutefois que les Russes auraient pu accomplir leur projet de nous refouler sur la côte. L'armée combinée aurait pris position sur les grands coteaux qui s'élèvent en arrière des tranchées et où campaient les troupes françaises; là on eût disputé la bataille. Mais les travaux et le matériel de siège étaient forcément abandonnés pour le moment. Aussitôt la place faisait sortir plusieurs milliers de travailleurs tout prêts, armés de pelles et de pioches, qui auraient comblé les tranchées, démoli les batteries, et rasé en quelques heures le travail de vingt-deux jours.

Grace à l'énergie des Anglais et à l'impétuosité des Français, une bataille qui pouvait embrasser un vaste terrain a été contenue, concentrée sur les pentes et le sommet d'une hauteur où les forces russes ne pouvaient se déployer, mais où le poids et l'impulsion de leurs masses compactes pouvaient sembler irrésisfibles à des troupes moins vaillantes que les alliés. Dans les luttes corps à corps qui s'engagèrent à ce moment, il fallut en quelque sorte démolir homme par homme ces colonnes massives pour y faire brèche, les rompre et les forcer à la retraite. Les soldats russes se battirent aussi très-bien, mais, à vrai dire, passivement et sans intelligence. C'est ce dont conviennent eux-mêmes les officiers russes prisonniers. Les généraux russes et une partie des officiers entendent la guerre et la font très-bien; mais leurs soldats n'ont pas la mobilité, la rapide intelligence et l'élan des nôtres. Les généraux russes, pour suppléer à ce qui manque de ce côté à leurs soldats, font la guerre à coups d'hommes; ils les sacrifient par milliers, comme on l'a vu à Silistrie et à Inkermann. Un ordre impératif leur parvient de prendre Silistrie, de rejeter les Anglais et les Français dans la mer : dès lors les genéraux russes ne ménagent rien, car la faveur du maître est tout à leurs yeux, et il leur taut le succès à tout prix.

Mais les attaques redoublées, le courage et tous les efforts des sofdats russes à Silistrie et à Inkermann échouèrent malgré les généraux, malgré les deux princes, qui repartirent pour Odessa après avoir assisté à une sanglante défaite. Les forces déployées par les Russes dans la bataille ont été évaluées à environ 70,000 hommes, en y comprenant la division Liprandi qui menaçait la ligne de Balaclava, et la sortie exécutée par la garnison de Sébastopol sur la gauche des travaux. Il est avéré également que 18,000 hommes seulement de l'armée alliée se sont trouvés engagés contre les masses de l'ennemi, 15,000 Anglais et Français à la droite, et 3,000 Français à la gauche.

La perte des Russes a été évaluée au chiffre énorme de 15.000 hommes, ce qui paraftrait incroyable sans la preuve que l'on a pu en acquérir par les 5,000 morts comptés et enterrés sur le champ de bataille par les alliés, ce chiffre comportant au moins 10,000 blessés. Les Russes firent d'abord retraite en bon ordre et avec lenteur, emmenant toute leur artillerie, s'arrêtant souvent pour faire front et protégés par leurs batteries mobiles. Mais à partir des derniers mamelons jusqu'au pont de la Tchernaïa, qu'il fallait traverser, ils trouvèrent sur un terrain découvert, en prise à la mousqueterie de nos hommes, qui avaient gravi un mamelon à leur suite, et foudroyés par six batteries anglaises et françaises (36 pièces ou obusiers) vomissant la mort sur ces masses entassées dans un étroit espace. C'est là que les Russes perdirent le plus de monde. Leur retraite alors devint tumultueuse et désordonnée aux abords du pont. Outre le feu trèsvif de mitraille et de mousqueterie qui les décimait cruellement, les vaeues de leurs colonnes désunies furent chargées sur la fin par les chasseurs d'Afrique, sabrant les trainards. Toutes ces circonstances expliquent les pertes énormes attribuées à l'ennemi.

Aussi depuis cette bataille les généraux russes ne voulaient plus rien hasarder contre une armée qui avait si bien constaté sa supériorité militaire, malgré son infériorité numérique.

Le journal des Débats, qui a fourni ces renseignements sur l'ensemble de la bataille, d'après les journaux anglais, en a donné des détails avec leurs particularités et même tout leur pittoresque. Bien que ces narrations n'ajoutent rien aux faits principaux, le lecteur nous saura gré de lui faire connaître ces terribles scènes de fureur corps à corps, cette boucherie à la baïonnette, sinsi que les monceaux hideux de cadavres gisant parmilliers sur une terresanglante. On se sent le cœur serré à de pareils tableaux. Mais que dire? c'est la guerre.

<sup>«</sup> Il avait plu presque sans interruption pendant la nuit, et le matin ne nous prometiait pas la fin des averses qui étaient tombées pendant les vingt-

quatre heures précédentes. Au paint du jour, un brouillard épais couronnait les hauteurs et couvrait la vallée d'Inkermann. Les grand'gardes et les sentinelles avancées étaient transpercées, leurs armes étaient huntides; en dépit de toutes les précautions. Le bronillard et la pluje étaient se épais que you pouvait à peine voir à six pieds devant soi. A quatre heures du ma-lin; on entendit les choches des églises de Sébastopol qui sonnaient, mais un est sinabiliué à fes entendre, qu'en n'y fit pas attention. Pendant un represent de la digision lévère, qu'en fit pas attention. pependant, un sergent de la division légère, qui était de service aux auant-postes, avait cru entendre comme un bruit de roues dans la vallée, comme al des voltures essayaient de gravir les hauteurs sur lesquelles il était lui-même posté. Il rendit compte du fait au major Bumbury ; mais on supposa que le bruit qu'il avait entendu venait de chariots de munitions et d'arabas allant à Sébastopol par la route d'Inkermann.

« Personne n'imagina que des masses enormes de Russes essayaient à ce moment même d'escalader les hauteurs à pic qui dominent la vallée d'Inkermann, sur le flanc de la 2º division, que l'on n'avait pas encore songé à couvrir autrement. Tout était repos et sécurité. Quant aux troupes, endormies dans le camp, elles étaient bien loin de croire qu'un ennemi adroit et infatigable, aménait en ce moment sur les hauteurs une artillerle formitésble destinée à jouer sur les tentes aussitôt que les premiers rayons du jour permettraient de pointer les pièces.

- lik'll était un peu plus de cinq heures, ce matin, lorsque le brigadier-géné pal Codnington visita, selon sa coutume, les gardes avancées de sa brigade de la division légère. On lui dit que tout allait bien, et le général eut un instant de conversation avec le capitaine Preytman, du 33 régiment, qui était de service, et dans laquelle il remarqua qu'il ne serait pas fort' étônant que les Russes profitassent de l'obscurité du matin pour attaquer notre position, en calculant comme ils le devaient faire sur les effets de la pluie qui devait naturellement engourdir notre vigilance et faire rater nos fusils. Le brigadier, qui a fait toutes ses preuves en tant qu'officier brave, résolu et intelligent, tourna alors la tête de son cheval pour rentrer dans son camp. Il avait à peine fait quelques pas qu'un feu de mousqueterie assez vif éclata dans le fond de la vallée sur la gauche des grand gardes de la division légère. C'était là que se tanaient les postes avancés de la 2 division.

- « Le général se retourna aussitôt du côté du feu, et, lorsqu'il eut reconnu d'où il venait, il se lança au galop pour aller réveiller lui-même sa division. Les Russes avançaient en force. Leurs grandes capotes grises les rendaient prosque invisibles au milieu du breuiliard, même à quelques pas de distance. Les sentinelles de la deuxième division avaient à peine signalé les masses d'infanterie qui avançaient, escaladant les hauteurs escarpées sur lesquelles nous étions établis, qu'un seu violent de mousqueterie les força à se realier, mais en défendant le terrain pas à pas et en soutenant leur feu aussi longtemps qu'il leur resta une cartouche pour répondre à l'ennemi. Les postes avancés de la division légère furent ensuite attaqués et obligés à leur lour de battre en retraite ; il n'y avait plus à douter qu'une sortie très considérable était dirigée sur la droite des positions occupées par les armées alflées, dans le but de les forcer à lever le siège, et, s'il était possible, de les rejeter dans la mer.
- 🕻 « En même temps que l'attaque commençait de ce côté, une démonstration était faite dans la vallée de Balaclava par l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie réunies, afin d'attirer sur ce point l'attention des Français campés sur les hauteurs qui le dominent; mais tout se borna à quelques coups de canon et de fusil qui ne produisirent aucun effet, et l'ennemi se contenta de Jéployer sa cavalerie en bataille soutenue par l'artillerie prête à attaquer les hauteurs et à couper la retraite à nos troupes si la grande attaque réussis-
- Un télégraphe avait été placé sur les hauteurs d'Inkermann en rapport avec un autre qui occupsit la sommet de la colline, centre des positions

es dans la maltés de Balaclava : c'était par là qu'en devait annoncer re défute à la campterle; de semblables mesures avaient été prises du côté de Sébanhipoi pour encourager en temps opportus la garnison à faire une serte générale sur tous mes ouvrages. Tout ce qui pouvait enchaîner la victoire à l'eurs aigles, si toutefois ils ou ent, avait été mis en œuvre par les

phidraux ramm.

u Le trine unper de la matinée n'avait pas changé. Des ascraes de plufe tombétant de monvoire de broudlard et faissient du terrain un marécage inhouré par les houlets des Russes, qui, ayant sans doute calculé à l'avance la portée de teurs emons, timient avec la puns grande vivacité, mais aunit see une certitude functe à mos solumes. Tandis que toute l'armée as mettait en immereurat, fic dur de Cambaidge na restait pas en arrière et amenait en ligne la brigade des gardes, commandée par le brigadier Ben-tinck : tent ce qui lui restait en réalité de sa division, les Highlanders étant à Balaclava avec sir Colin Campbell. Ces magnifiques troupes s'élancèrent au front de bataille avec la plus admirable ardeur, à la droite de la 🖫 division, prenent position sur le sommet d'une élévation que de feur côté les Ausses essayaient de gravir en masse et en aussi bon ordre que le terrain le permettait. La 3º division, commandée par sir Richard England, es forma en réserve, et une partie des régiments qui la composent, le 50°, de 28º et le 4º étaient engagés avec l'ennemi avant la fin de la bataille.

« Alors commença une des plus sanglantes mélées qu'on ait vues deputs que la firsu de la guerre est d' chaîné sur le monde. Des écrivains militaires met mis en doute qu'aucune troupe sit jamais reçu une change à la basque matte; mais dans cette journée, la basonn tie a été soument la seule arme employés. Nous avons aimé à nons persueder qu'aucun ennemi ne fore face saus fléchir au soldat anglais fai-unt usage de son arme favorite, et qu'à Maîda seulement l'ennemi avait osé croiser la baiennette avec lui : mais à la battille d'Inkermann nous n'avons pas seulement fait des charges inutiles, stous n'avons pas seulement vu des chocs désespérés entre des masses d'hommes luttant avec la baionnette, nous avons encene été obligés de mésiater basonnette à basonnette à des masses d'infanterie rause qui revemaient sans cesse à la charge et qui s'élançaient sur nos bateillons avec la fureur et la ré-olution la plus incroyable. La basaille d'linkermann défie toute description. C'a été une série d'act s d'héroi me terribles, de com-Bats corps à corps, de ralliements découragés, d'attaques désespérées dans des rivins, dans des vallées, dans des broussailles, dans des trous cachés aux yeux des humains et d'où les vainqueurs, flusses eu Anglais, ne sortaient que pour se lancer de nouveau dans la mêléa, jusqu'au moment où notre ancienne supériorité si vigoureusement assaillie brilla d'un nouvel éclat par une nouvelle victoire, jusqu'au moment où les bataillons du ezar cédèrent devant notre solide courage et le chevaleresque élan des Franzais. Personne, en quelque endroit qu'il eût été placé, n'aurait pu voir même une faible partie des épisodes de cette glorieuse journée, car les vapeurs de Taimosphère, les brouillards et la pluie obsourcissaient si profondément le ciel sur le point où la lutte s'est livrée, qu'il était impossible de rien discerner à quelques pas de soi. De plus, l'aspect irrégulier du sol, la pente rapide de la montagne du côté d'Inkermann, la où le combat a été le plus terrible, auraient empêché, même dans les circonstances les plus favora-·bles, de voir plus que quelques détails insignifiants de l'horrible tragédie qui se jouait dans la vallée.

 A six heures, le quartier cénéral était éveillé par des décharges répétées de mousqueterie sur la droite et par le bruit du canon. Lord Raglan recevait presque en même temps la nouvelle que l'ennemi avançait en force. et quelques minutes après sept heures il partait pour le champ de bataille, suivi de son état-major et accompagné de sir J. Burgoyne, du brigadiergénéral Strangways et de quelques aides de camp. Comme ils approchaient du lieu de l'action, l'augmentation du volume des sons qui parvenaient susqu'à eux, le bruit incessant du canon, des carabines et de la mousqueJarie, leur annougaient que le combat éclatait dans toute an fureur. Les obns des Russes, lancés avec une grande précision, éclataient en ei grand nom-dre au smilieu de mos troupes, qu'en cêt dit de co sisselles décharges d'artillerie, et teurs éclate allacent répandant la mont de tous èts côtés. Une des premières choses que firent les finses lorsqu'une éclaireie de brouifard leur permit de veir les samp de la 2º division, se fat d'auveir sur les tentes un seu violent d'obus et de boulets, et l'an sit les tentes disparaître ées unes après les autres, emportées par les explosions, déchirées en mille phoes, 'fivrées aux vents du ciel, tandis que les houmes restés en mune et les matheureux chevaux attachés à des piquois dans une lignes étaient ou tués ou mutilés. Le colonel Gambier avait sepa dès les premiers memonts l'ordre de mettre en batterie sur une élévation du terrain deux pièces de 48 et de répondre avec elles au seu de l'ennemi que nos pièces légères un méssissaisment pas à atteindre Tandis qu'il s'arquitait ide cet esdre, ses compagnis du antique Daguilar, il fut blessé et ubligé de se soiter, du fau.

pas à atteindre. Tandis qu'il a arquittait de cet cadre, ce compagnis du tapitaine Daguilar, il fut blessé et obligé de ce zotier du feu.

« Le licutenant-colonel Dickson peit alors sa place, et la conduite de cet officier, en dirigeant le feu de ces deux pièces, qui contribuèront quissantment à décider du soit de la journée, lui a méritéit admiration de l'armée. Mais déjà, avant que ces pières fussent en position, l'ennemi et nous mous avions perdu beaucoup de monde. Les généraux ne pouvaient voir obt ils allaient, et ils ne savaient pas où était l'ennemi aid où il vocait, ni sur quel point il se dirigeait. Au milieu de l'obscurité du broutlland et de la ptuir, il leur fallait conduire les soldats à travers des broussailles, des bouquets d'arbustes épimeux qui remparent sos rangs, qui faisaient jurer les soldats, et à chaque pas tomboit un cadavre, ou un homme biessé par un ennemi dent la position m'était reconnaissable qu'exx échairs de sa mousqueterie, qu

A la direction des battes et des obus qu'il nous envoyait.

« Sir George Gatheart voyant ses hommes mis en désordre par le seu d'une colonne d'infanterie russe qui débordaft sa position, landis que des fractions des divers régiments qui composaient sa division soulennient à grand peine un combat inégal contre des forces supérieures, s'élança à cheival dans le ravin où ses seldats étaient engagés pour les rallier. Il reconnut salors que les Russes étaient les maîtres d'une hauteur située en arrière du clanc de sa division; mais son indomptable courage ne se troubla pas. Il s'élança à la tête de ses soldats, les encouras cant du geste et de la voix, et comme un cri s'élevait pour annoucer que les munifions commençaient. à manquer : « Eh bien! dit-il avec le plus grand sang-froid du monde, n'avezmous pas vos bajonnettes? » Il conduisait ainsi ses soldats lorsqu'on lui fit montanquer qu'un fort détachement avait gagné le sommet d'une hauteur stacée sur la droite et en arrière de sa division; mais il était impossible de savoir si c'étaient des amis ou des ennemis. Au même moment une décharge meurtrière vint résoudre le problème. Néanmoins il avançait toujours, enssurageant son monde de la voix, et déjà il en avait conduit une partie à l'abri d'une élévation du terrain, lorsqu'une nouvelle décharge le fit tomber de son cheval auprès de la colonne russe. Les nôtres eurent à se frayer un chemin à travers une mer d'ennemis et firent d'effroyables pertes. Ils étaient entourés, assaillis de tous les côtés à coups de baionnette; cependant ils parvinrent à s'ouvrir un chemin jusque sur la hauteur, au milieu d'un monceau de cadavres, mais en perdant eux-mêmes près de 500 hommes. Le corps de sir George Catheart a été retrouvé depuis avec une balle dans la tête et trois coups de baionnette dans le corps.

« Dans cette lutte, où les Russes se sont conduits avec la plus hideuse barbarie, où ils achevaient à coups de baïonnette les blessés fombés sur le champ de hataille, le colonel Swyney, du 63°, le li-utenant Dowling, du 20°, le major Wynne, le brigadier Goldie et uue foute d'autres braves officiers trouvèrent la mort. Sur la droite le combat était également incertain et également meurtrier. Dans la division légère, le 88° s'avança si loin, qu'il étaif entouré et mis en désordre lorsque quatre compagnies du 77°, commandées par le major Straton, chargèrent les Russes, rompirent les rangs enuemis

et dégagèrent leurs camarades. Dès le commencement de l'action fl était évident que les Russes avaient reçu l'ordre de tirer sur les officiers montés. Sir George Brown fet frappé d'une balle qui lui-traversa se bras et vint mourir sur une côte. J'ai vu avec douleur sa mâle et pâle figure qui ne von-lait trahir aucune émotion, tandis que nous le portions dans une litière, ses cheveux blancs flottant au vent; je sentais que l'armée venait de perdre, pour quesque temps au moins, les services d'un-brave soldat.

- a Plus loin sur la droîte, une mêlée, qui n'a peut-être jamais eu de pareille, s'était engagée entre les gardes et d'épaisses colonnes d'infanterie russe, cinq fois plus nombreuses peut-être que leurs adversaires. Les garde les avaient chargées et chassées devant eux lorsqu'ils s'aperçurent que le Russes les avaient débordés; pour comb'e de malheur, on manquait de mu nitions, et l'on ne savait pas alors si'les gens qu'on voyait sur les derrière étaient amis ou ennemis. Les gardes n'étaient soutenus par personne, il n'avaient pas de réserve; ils se battaient à la baionnette contre l'ennemi qu leur disputait le terrain pied à pied, lorsque tout à coup une autre colonne russe montra sa tête loin derrière eux sur leur droîte. Au même instant un feu terrible de mitraille, accompagné de décharges de monsqueterie, décime leurs rangs. Du coup ils furent mis en désordre; ils avaient perdu douze officiers tués sur le champ de bataille; ils étaient réduits de moitié; ils se retiraient en suivant le fond du ravin, mais bientôt ils forent renforcés et firent payer cher leurs perles à l'ennemi. Les Français étaient arrivés sur le terrain vers dix heures et avaient pris l'ennemi en flanc.
- « Les Russes commencerent à battre en retraite vers dix heures quarante minutes, ayant perdu environ 9,000 hommes tués ou blessés.
- Cependant la 2º division, qui occupait le centre de notre ligne de basaille, était serrée de très-près. Le 41° régiment surtout avait été exposé à un seu terrible, et le 95° avait es uyé des décharges de mitraille et de mousqueterie si violentes qu'à deux neures il ne comptait plus que 64 hommes dans les rangs. De fait, toute la division rassemblée par le major Eman après la hataille ne se composait pas de plus de 300 hommes. Les regiments n'avaient pas porté leurs drapeaux au feu, néanmoins les officiers étaient frappés partout où ils se montraient, et il n'était pas besoin des drapeaux pour indiquer à l'ennemi le lieu où l'on pouvait les rencontrer. On m'a assuré cependant qu'un régiment avait apporté son drapeau sur le champ de bataille. Dans une si sanglante mêlée il y a eu certainement quelques désordres parmi les nôtres, mais il n'en pouvait être autrement. Quelques uns ont montré un trop vil désir de s'éloigner du feu sous le prétexte de porter les blessés aux ambulances ; c'est d'ailleurs très-positivement interdit par les règlements militaires. Un officier a été tué lorsqu'il courait après un certain nombre de ses hommes pour les empêcher de quitter le lieu du combat. J'ai vu moi-même à diverses reprises six et huit hommes porter ane litière dans laquelle il n'y avait qu'un blessé. Du reste, nos ambulances furent de très-bonne heure remplies de blesses, et avant neuf heures elles évacuaient sur les camps des charges d'hommes tout couverts de sang.
- a Vers neuf heures et demie, lord Raglan et son état-major avaient pris position sur une éminence, dans le vain espoir de pouvoir juger de là la bataille qui se livrait à leurs pieds; c'est là que le général Strangways fut blessé mortellement. Un obus vint éclater au milieu du groupe, dans le ventre du cheval du capitaine Somerset; un des éclats alla tuer le cheval du capitaine Gordon et ensoite fracasser la jambe du général Strangways; elle ne tenait plus au trone que par un lambeau de chair. La figure du vieux général resta impassible, il dit seulement à voix basse et d'un ton calme « Qui est-ce qui sera assez bon pour m'aider à descendre de cheval? » On lui rendit ce triste service, et on le porta à l'ambulance mais le vieux héros n'avait pas assez de force pour supporter une opération; moins de deux heures après, il avait rendu l'âme, laissant derrière lui des souvenirs qui sercot toujours chers à l'armés.

Le combat engagé autour de la batterie dont j'ai parlé au commecement de cette lettre fut des plus sanglants. Il se trouva qu'il n'y avait pas de banquettes dans cette batterie et que les hommes qui étaient chargés de la désendre ne pouvaient pas y faire le coup de susil avec l'ennemi. Les Russes lancèrent contre elle colonnes sur colonnes. Dès que l'une était rompue et rejetée en désordre, une autre la remplaçait. Pendant trois longues heures, 8,500 Anglais out combattu contre un ennemi quatre fois supérieur en nombre. Aussi ne faut-il pas s'étonner s'ils durent quelquefois plier, mais ce ne fut que pour retourner à la charge. On ne saurait trop louer l'admirable dévouement des officiers qui savaient que les coups de l'ennemi s'adressaient spécialement à eux. A un certain moment, dans l'obscurité du matin, les Russes avancèrent jusque sur les canons des batteries commandées par les capitaines Wodehouse et Turner. Ne sachant à qui ils avaient affaire, nos canonniers hésitaient à tirer. Les Russes, les chargeant au pas de course, emportèrent tout devant eux, chassant les canonniers ou les tuant à coups de baionnette et réussissant à enclouer plusieurs pièces. De là leurs colonnes gravissaient la hauteur, et pendant quelques instants le succès de la journée était compromis; mais les brigades Adams et Pennefather, soutenues par les gardes et par la 2° division, tout réduits qu'étaient ces corps, parvinrent à reprendre la position par des charges désespérées. Les décharges de la mousqueterie, le cliquetis de l'acier, le bruit du canon étaient étour dissants: les Russes hurlaient comme des démons. Ils avançaient, faisaient halte, reprenaient leur mouvement, recevaient et rendaient un feu terrible; mais la carabine Minié est la reine des armes, Inkermann l'a prouvé. Les régiments de la 4 division et les soldats de marine, armés du vieux fusil de munition (old brown bess), ne produisaient rien sur les masses épaisses des Russes, tandis que les décharges des troupes armées de carabines couchaient les rangs par terre comme l'épée de l'ange exterminateur; ls tombaient comme les feuilles d'automne au souffle du vent du nord.

« Vers dix heures, un corps d'infanterie française se montra sur notre droite, nouvelle heureuse pour nos régiments accablés. Les zouaves arrivaient au pas de charge. L'artillerie française avait déjà ouvert un seu meurtrier sur l'alle droite des Russes. Trois bataillons des chasseurs d'Orléans accouraient, la figure animée d'un feu martial; ils étaient suivis d'un bataillon des tirailleurs algériens. Leurs clairons dominaient le tumulte de la bataille, et lorsque nous vimes leur vive attaque sur le flanc de l'ennemi, nous sûmes que la victoire était à nous. Attaqués de front par les nôtres, rompus sur plusieurs points par l'impétuosité de nos charges, pris sur leur flanc par l'infanterie française, les Russes commencèrent à battre en retraîte, et à midi ils étaient rejetés en désordre dans le fond de la vallée, où c'eût été solie de les poursuivre, car les routes étaient toutes couverter par leur artillerie. Ils laissaient des monceaux de morts derrière eux. Longtemps avant qu'ils sussent en déroute, les chasseurs à cheval d'Asrique avaient fourni contre eux plusieurs charges des plus brillantes sur le terrain le plus difficile ; l'ennemi avait perdu beaucoup de monde sous le sabre de ces intrépides cavaliers, et le résultat de cette foudroyante attaque sontenue par nos troupes avait été de nous rendre nos canons, encloues seulement avec des chevilles de bois, et qu'en très-peu de temps on avait remis en état de recommencer le feu. Notre cavalerie, le reste de la brigade légère, si maltranée au combat du 25 octobre, avait été aussi remise en position, mais elle était trop faible pour rien entreprendre, et pendant qu'on la rangeait en bataille, elle perdit encore quelques hommes et plusieurs chevaux. Un offi-cier, le cornette Cleveland, fut frappé d'un éclat d'obus dans le côté, et depuis il est mort. Avec les débris du 17° lanciers, il ne reste plus aujourd'hui que deux officiers, le capitaine Morgan et le cornette Wombwell.

« A midi, la bataille d'Inkermann paraissait être gagnée, mais le ciel, qui depuis une heure s'était éclairci, commença à s'obscurcir de nouveau; le brouillard et la pluie recommencèrent. Nous ne pouvions pas poursuivre l'ennemi, qui se retirait sous la protection de son artillerie, et nous nous

contentions d'occuper le champ de bataille si chèrement gagné, lorsque les Russes, se trompant sur motre inaction, firent un releur offensif; seviment

avec leurs canons et rouvrirent sur nous un fou terrible.

« Alers le général Canrobert, qui depuis le matin n'avait pas quitté lordi Rigian, donna l'ordre aux Français d'avancer et d'attaquer l'enne mi sur sonflanc droit. D'ans le monvement que firent les Français, le geméral Canrobert; fut admirablement servi par le général Bosquet, dent le dévoucement est audessus de tout éloge. Dans son ardeur il avait laissé toute sou-escorte bienloin derrière lui. Le général Canrobert a été légèrement blessé, mais son entourège a été très-éprouvé. Cette nouvelle attaque a été si parfaitement exécutée que les Russes se retirèrent cette fois pour ne plus revenir; maintoujours couverts par leur formidable artiblarie.

« Les Russes, vers dix heures, avaient fait une sortie sur les travaux de siège des Français et traversé deux paretlètes avant qu'en pât les avider mais ils furent ensuite ramenés avec de très graudes portes, et en se retirant ils firent santer que lques mines dans l'intérieur du bastien du Mât; craignant évidemment que les Français ne tentassent d'autrer pélo-mèles

avec eux dans la piece en les poursuivant.

Crourait-on qu'au milieu de ces combats sanglants, de ces luttes. acharnées, il y a place aussi pour des épisodes presque plaisants? Les zouaves se distinguent entre tous nos soldats par une manie étrange dont on ne connaît pas l'origine. Ils ont une espèce de ménagerie. Celui-ci a un chat, celui-là un chien, mais ce sont les chats qui deminent. Ces animaux domestiques, qui ne peuvent demeurer ordinairement que dans la maison dont ils connaissent de longue date tous les coins et recoins, passent leur vie sur le havresac des zouaves, qui montent la garde avec leurs chats, qui manœuvrent avec leurs chats et qui combattent avec eux. Familiarisés avec les soubresauts de leur maison sans cesse vacillante, ces chats exécutent aussi tranquillement leur ronron au milieu du bruit du canon et des décharges de la mous queterie que s'ils étaient couchés sur un tapis devant le foyer brulant d'un salon. L'intimité qui existe entre ces animaux et les zouaves est, à ce qu'il paraît, un grand sujet d'étonuement pour les prison. niers russes. La première pensée qui leur vient en voyant ces chats couchés sur les havresacs, c'est que les zouaves veulent se réserver des vivres frais et manger un jour ou l'autre leurs amis en gibelotte.

Parmi les relations fournies par des officiers français sur les évènements qui out précédé et suivi le 5 novembre, celles qui auivent sont également propres à résumer la situation :

- e Le 5 novembre, dès le point du jour, une vive canonnade se fit entendre du côté des positions anglaises. A la faveur de l'obscurité et du brouile lard; l'armée russe, traversant le pont d'Inkermann, a gravi les pentes du plateau qui le domine, refoulé les avant-postes des Anglais, pénétré jusqu'il leur camp, que le canon et la fusiliade opt ravagés d'une manière borrible.
- « A la première nouvelle de cette attaque, le général en chef envoie au général Bosquet l'ordre de se porter avec sa division au secours de nes aillés;

et au prince Napoléon, dont ils division famuit partie de l'armée de siège, l'ordre de diriger sam-retard-sur le shéâtre de l'axtien: le brigade de Mondère et une batterie d'artiflerie. Le général en onel prévione en même tempurlagénéral Forcy des événements qui se passent à l'armée d'observation, et qui font prévoir une sorfie de lu suce:

général Porcy des événements que se passent à l'armée d'observation, et qui font prévoir une sorfie de în place:

« En arrivant sur les positions anglaises, le général Bosqueix neurous alifés pris, mais non effrayès de la saudeineté de l'attaque. Les divisions un feu épouvantable, avec uette admirable tonacité qui fuit la gleire de l'assert de l'assert de la saudeineté de l'attaque. Les divisions un feu épouvantable, avec uette admirable tonacité qui fuit la gleire de l'assert

mée anglaise.

a Cependant le l'utte trop inégale ne pent se prolonger longtemps; la discrision Cambridge a épreuvé des pertes énormes en reprenant à le baionaethe les redoutes entevées par les Russes; le général Cathort a été tur; un moment, le résultat de la journée a été l'objet des plus sinistres appréhensions., C'est alors que les bétaillons français; accretitie par les hurrais de nos met liés, se présentent devant les Russes, la division Bosquet et 40 places de canon en première ligne, la brigade de Monet et la cavalerie Murris en me serve.

a Pendant trois heures, les généraux Caurobert et Borquet accomplissent en présence des deux armées des prodigende valeur personnelle et d'opinifetreté militaires. Les positions perdues sent reprises. Bes régiments massent entiers, chargés à la balonnette on fueiltés à bout portant, tourbillempant, et disparaissent. A midi, la marche de l'ennemi est arrêtée, et, bien qu'illitenne encore sur plusieurs points, la grandeur de ses pertes, l'élan et fiente thousisseme de nest troupes ne laissent guère de deute sur l'issus du comitatué. Cependant le général en chef envoie l'ordre amprince Napoléon de ne dirigiper avec sa deuxième brigade et une butterfe d'artiferie sur le lieu de l'assention, dans le cas où le général Forey aurait reponeré la sertie des Russen, de trendue depuis le matri, et se treaversit en mesuradis courrie la se division détachée tout entième.

a C'est à huit heures du matin que cotte sortie a cu lieru. Une colonne du 4,000 Russes, débouchant de la place, s'est jette assez impétaosité aurum ou vrage de stège et a attaqué nos hatteries de gauche. Nos lignes, détendant seulement par la garde de tranchée disséminée sur teut le long développement des parallèles, ont été envahies sus plusieurs points, maigré un comir bat corps à corps soulenu par quelques compagnie de la légion divaugéeux. C'est alors que le général Forey a porté la brigade du général de Lourmel en avant, pour dégager les batteries de gauche. Cet intrépide officier, non centent de déloger les Russes et d'en faire un grand causage dans les transchées, les a poursuivis, l'épée dans les reins, presque sous le capon de les place. Atteint d'une blessure mortelle, il n'a donné le signai de la retraite qu'après avoir vu le pont-levis de la ville se lever derrière les derniers Russes qui ont pu échapper à se poursuits. Pendant ce temps, le prince Nappeléon, avec la brigade Sol et six pièces de can n, s'était avancé dans la direction des anctennes batteries, pour inquiéter et menacer le flanc gauchei de la calcante russes.

a Le feu de la place, attiré sur les bataillons démasqués, venaît de démontrer l'efficacité de cette diversion, quand l'ordre parvenait et si la la dec montrer su brigade sur le champ de bataille de droite, et de némair la 22 divin

sinnale seconde ligne, derrière la division Bosquet.

a A une heure, ce mouvement à reçu son entière exécution. En ce ment, les flusses sont en pieine retraite, sous la protection de leur manne bouse artifierte. Les retains, composée de deux batteries de la 2º division, d'une hatterie de la 1ºº, de deux batteries de la réserve et de la batterie Laure req, de la 3º division, etrase les colonnes vases pendant qu'elles regagnent le fond de la vellée et le pont d'Inhermana. C'est là qu'au milieu d'une confusion inexprimable et sous un feu terrible, les masses russes se divisent en deux colonnes, dont l'une regagne la ville en traversant le pour, et fautais disparait dans la gorge qui conduit sur les houteurs du faut du Nucl.

Telle a été la glorieuse et sanglante journée d'Inkermann. La reconnaissance hautement exprimée par les Anglais nous permet de proclamer la grandeur des services que leur a rendus l'armée française. Lord Ragland, au nom de son pays, en a remercié avec émotion le général Canrobert.

nom de son pays, en a remercié avec émotion le général Canrobert.

« Les pertes ont été nombreuses dans les armées aliées: les Anglais ont eu 2:600 hommes hors de combat, trois généraux tués, quatre blessés. Au combat de la droite, la perte des Français s'élève à 900 hommes, supportée an totalité par la 2° division, bien que la 3° division et la cavalerie du général Morris aient cu quelquès hommes emportés par le canon. A la gauche, la sortie des Russes nous a coûté 500 hommes tués ou blessés dans les bataillons de garde de tranchée et dans la brigade de Lourmel. Quant aux Russes, leurs pertes sont énormes. Les redoutes reprises, les ravins du plateau, le fond de la vallée et les abords du pont d'Inkermann présentent le plus horrible spectacle que puisse offrir un champ de bataille. Le terrain est lit-

ralement couvert des cadavres et des blessés que les Russes ont abandons dans leur retraite. L'évaluation la moins élevée du nombre de leurs morts

porte au chiffre de 4,000.

« Malgré ce grand succès, de graves pensées se mêtent à la joie de la vicire. L'effort puissant tenté par les Russes est celui d'une armée nombrense, aguerrie, animée par la présence de ses princes et résolue à une résistance extrême. Il n'est guère possible de penser à enlever la place en présence de forces si cousidérables et avant de les avoir anéanties ou dispersées. C'est une campagne qui va s'ouvrir contre le prince Menschikoff: Sébastopol en

sera le prix.

aBans un conseil de guerre tenu le 7 novembre, les généraux en chef ont décidé que l'assaut serait ajourné; que les armées alliées resteraient dans leurs lignes et y attendraient les renforts amenés de France et d'Angleterre. Cetté-décision, commandée par la nécessité, conforme à toutes les règles de la guerre, fait entrer l'expédition de Crimée dans une nouvelle phase, qu n'ayra peut-être son aénouement qu'au printemps prochain. La France et l'Angleterre apprendront sans découragement et sans vaine appréhension, comme il convient à deux grandes nations sûres d'elles-mêmes, de leurs immanses ressources, du courage de leurs soldats, de la capacité des deux illustres chefs qu'elles ont choisis. Elles sauront attendre sans impatience un succès qui, pour avoir été retardé et diaputé, n'en sera que plus glorieux et plus complet.

« Le prince Napoléon, alité presque constamment depuis quinze jours, n'à pu résister aux fatigues de la journée du 5, pendant laquelle il est resté orme heures à cheval, à la tête de sa division. Le 7, le général en chef lui a donné une permission de quelques jours pour aller à Constantinople rétablir

une santé compromise par cette longue et pénible campagne.

On trouve aussi dans les relations anglaises quelques détails à ajouter à ce qu'on vient de lire :

Lorsque les Anglais, épuisés et décimés par leur résistance héroïque, aperçurent au loin les uniformes français, ils poussèrent de bruyantes acclamations auxquelles répondirent celles des troupes françaises. Le vieux général Brown, dans son enthousiasme, partit au galop au-devant des Français, et comme l'ordre de charger fut donné immédiatement, il se mit avec eux et chargea au premier rang.

Il paraît que dans les premiers moments de confusion les Anglais tirèrent les uns sur les autres. Ils avaient été attaqués à l'improviste et avaient encore les grandes capotes grises dans lesquelles ils avaient dormi. Les Russes, de leur côté, étaient vêtus de la même manière. Les officiers anglais seuls, à cheval et avec leur uniforme rouge, servaient de point de mire à tous les coups de fusil. Aussi furent-ils tués

en masse.

On a déja dit qu'on avait pris un officier russe qui encourageait ses hommes à achever les blessés. Après l'action, cet officier avait passé devant une cour martiale, et avait été condamné à être pendu. Mais lord Raglan, pour éviter des représailles, fit mettre cet homme en lieu de sûreté, et écrivit au général en chef russe pour lui demander si on voulait faire une guerre de sauvages et de cannibales (1). Quand le général Catheart tomba mortellement frappé, plusieurs hommes se précipitèrent sur lui et le criblèrent de coups de baionnette. Le colonel Seymour, qui était auprès de lui, était descendu de cheval pour le relever, lorsqu'il reçut une balle qui lui cassa la jambe. Il tomba et fut haché en pièces.

C'est dans la petite redoute construite par les Anglais, et dans laquelle il y avait deux embrasures pour des canons, qu'eut lieu la métée la plus senglante. Le régiment des gardes, rejeté dehors quatre fois, quatre fois reprit sa position à la baionnette. Il paraît que la carnage fait à l'Alma n'était rien en comparaison. Les cadavres étaient littéralement amoncelés les uns sur les autres. Il y eut un moment ou les Russes, environnant de toutes parts le régiment massacré des gardes, et l'écrasant sous leurs masses sans cesse renouvelées, le crurent perdu, et alors, dit-on, ils poussèrent un rugissement qui fut entendu du reste de l'armée russe, et qui se prolongea sur toutes les colonnes pendant plusieurs minutes. Les gardes tombaient sans bropcher et sans lacher pied, mais ils allaient être écrasés par le seul poids de forces immensément supérieures.

« En ce moment, dit un correspondant anglais, nos braves gens virent apparaître sur le haut de la colline les couleurs bien connues des zouaves, et avant que l'ennemi eût eu le temps de se reconnaître, ces brillants soldats étaient au milieu. Puis, marchant au pas de charge, arriva une colonne d'infanterie française, et les Russes, déjà fatigués par la mélée terrible qu'ils venaient de soutenir, reculèrent, et le feu des Français fit un formidable ravage dans leurs rangs. »

Au commencement de l'action, l'obscurité était telle, qu'on ne reconnaissait le point de l'attaque qu'à la ueur des canons. On ne savait de quel côté l'ennemi attaquerait, et pendant quelque temps les Anglais eurent à supporter le feu de l'artillerie sans bouger. Ils savaient que quand viendrait l'assaut, l'artillerie s'arrêterait et serait remplacée par la mousqueterie. Jusque-là ils restaient l'arme au bras,

<sup>(2)</sup> Metheurement c'est ce qui eut lieu. L'officier russe fut pendu et en représsilles les Russes firent srucifier un officier anglais prisonnier.

attendant le combat compe à corpa. Il vint bientôt. Aussitôt qu'ils eurent distinctement aperçu la redoute, les Rucces as prézipitèrent dessus avec fureur. Les Anglais les attendaient de pied ferme, et ne fire
fou qu'à la distance de quatre en cinq pas. Environ 206 Russes tombèrent sous cette décharge meurtrière, mais les autres ne s'arrêtèrent
pas; ils étaient 40 contre 1.

« le dois déclarer, dit un expressondant, qu'il est impossible de se battre plus brillamment que ne l'ont fait ces llusses. Ils semblaient incensibles à toute autre crainte que celle d'une charge à la basonmette. Quand ils en voyaient, venir une, ils se nompaient. »

Dans la batteria occupée par les gardes, il y a eu une affreuse mélés corps à corps. On n'avait pas le temps de necharger les fusils, et ènse battait à la baionnette et à coups de crosse. Chaque fois que les Russes étaient repoussés, ils laissaient des monceaux de morts, et c'était par-dessus des piles de cadavres qu'ils revenaient à l'assaut. La hauteur du parapet empéchait les Anglais de faire fou; les Russes s'ensapreurent et ils se masquèrent au pied même du mur. De là, mmassant les armes de leurs soldats morts et des pierses, ils les jetaient sur les défenseurs de la hatterie, qui, de leur cêté, répendaient avec les mêmes armes. Ce neuveau genre de combat dura pendant près de dix minutes. De temps en temps, les Russes livraient des assauts désespérés aux embrasures, mais là ils trouvaient un rempart de baionmettes, et les embrasures finirent par être comblées par des cadavres accumulés.

a. Le résultat, dit un correspondent, était encere douteux. L'ennemi requeillait toutes ses forces pour un assant définitif, lorsque Canrobert arriva avec des zouaves, de l'infanterie et de l'artillerie, et commenea una attaque terrible sur le flanc desit des Russes. De ca moment , la partie fut décidée. Et cependant, bien que sous le feudes Français les Russes tombassent littéralement par bataillons, ils netrahirent augun symptôme de désordre. Au contraire, ils se formèrent admirablement en ligne, changeaut leur front peur recevoir. l'attagne des Français, et étendant leur ligne pour reprendre l'assaut. contre les Anglais. Mais à ce moment, sans ordres et asns gardes de rangs, nos hommes se jetèrant sur eux avec furie en chargeunt à la basonnette. Ils les recurent aussi à la basonnette, et pendant cinq minutes, sept. ou buit régiments se battirent avec frénésie dans une. horrible mélée. A la fin, l'emnemi plia et se ratira, mais en ordre parfait. Les. Français et les Anglais les poursuivaient, et l'artillerie. vomissait sur eux des masses de fer. C'était un vrai carnage. Et poustant ils se retiraient lentement, s'arrêtaient de temps en temps et faisaient des charges furieuses à la baïonnette. Leurs pertes à ce moment ont été énermes.

Bour complétes oufin les documents seletifa à la betaille d'Inkerman; il nous reste à faire connaître les documents apports missats, advesés au missione des le guerre par les généram; Bernyak Boaquet commandant (les troupes françaises dans léglière de 5 meyembre.

Devant Sébastopol, le 7 novembre 1854.

Armée d'Ortent' - Euros de siège:

Mon général,

J'ai l'honneur de vous rendre compte que, it é novembre, à 9 heures du matin, la gauche de nos attaques courre Sébastopel a été assaillier par une colonne russe, composée des quatre hatsillons formant le nie: giment de Minsky d'un bataillon du régiment de Wolhyush, et d'ann certaine quantité d'hommes de benne velonté qui s'étaient mis à ju suite. Cette colonne, forte de plus de 51,000 hommes, sonten se man une batterie d'artifferies sortit per le bastion de la Ouarantaine, atmaivit le ravin situé à la gauche de nos lignes. Sa marche, favorisée aur un épais brouillard, n'a pu être arrêtée tout d'abord ; elle est tambée en fonce sur les hatteries nes 1 et 2, où elle est pasvanue. Les servants de ces batteries ont été contraints de se retirur vers les butaillems de 39º et du 19º de ligne et sur quatre compagnies de la légion térangère, chargées de la garde des tranchées. Ces hatailluns ou fractions de bataillon ont dû austi se reployer sous l'effort de la colonne manur mais ils ont vivement repris l'effensive lersque deux compagnies des 194 bataillon de chasseurs en réserve un Clocheton, et quatre compagnies de la légion étrangère venant de la maison des Carrières, sont arrivées sur le lieu du combat:

Le général de la Motte-Rouge, qui occupant san poste de tranclule dans le 1<sup>ne</sup> parallèle; se porta rapidement, avec quelques compagnées de 20° léger; sur les points attaqués. Lorsqu'il parmint aux hatteries n° 14 et 2, elles étaient déjà évacaées par l'emens, qui était rejeté sur le revers du ravin, à très-petite distance de la tranchée. A la voir dir général; nos soldats franchirent la 1 monocinte de défense avec andèur, poursurvirent l'ensonni et le sommisent à un fin menutrier; ils s'arrêtérent à la hauteur de la maison dire de Riusge, prenent position derrière des murs, d'où ils continuèent leur-fess.

Pendant que ces événements su passient, et au passier bruit de la fusillade, je montai à cheval et je pris les dispositions suivantes : j'ordennai au général de Leurmel de se porter directement sur la maison brélèc, et au général d'Aurelle de marches en avant de son frent sur la route de Sébaste pol qui longe la marc.

S. A. I. le prince Napoléon eut pour instructions de teniersa divissions sous les armes, et elle s'avança jusqu'à la maison du Clocheton pour appuyer ma droite pendant que l'effect de l'air à gauche.

La division Levaillant, ayant pris la place des brigades de Lourm et d'Aurelle au moment de leur départ, se porta en avant de leur front en colonnes serrées par brigade. Le général Levaillant se tenaît de sa personne à 500 mètres au delà de cette ligne, pour juger du moment où son concours serait nécessaire.

Je me mis moi-même à la tête du 5° bataillon de chasseurs et de mon artillerie, et je suivis le ravin des Carrières, perpendiculaire à la route de Sébastopol, pour couper la retraite à l'ennemi dans le cas où il se serait avancé au delà des batteries n° 1 et 2.

Telles sont les dispositions générales que je pris pour me mettre en mesure de parer à tout événement du côté du corps de siège. J'étais vivement attaqué, j'entendeis le feu dans la direction d'Inkermann, je savais que vous y étiez fortement engagé; mais, ne pouvant juger de quel côté se ferait le plus violent effort, je devais m'avancer en combat avec mes premières lignes, soutenues par toutes mes réserves.

La brigade de Lourmel, conduite avec une ardeur indicible par son chef, culbuta en avant d'elle l'ennem aussitôt qu'elle se trouva en sa présence. Deux bataillons du 26e de ligne poursuivirent avec acharnement les Russes, qui se retirèrent en désordre. Ce fut alors que le général de la Motte-Rouge, voyant arriver le général de Lourmel à la hauteur de la baie de la Quarantaine, où il était en position, le suivit dans son mouvement offensif. Nos troupes, stimulées par l'ardeur du succès, parvinrent à peu de distance des murailles de la place, poussant devant elles la masse des Russes, pendant que la section d'artillerie commandée par le lieutenant de La Hitte lançait des obus et des boulets sur eux.

J'avais pris position, avec le 5° bataillon de chasseurs, sur le stanc droit du général de la Motte-Rouge et à la hauteur de la Quarantains.

Jugeant que la poursuite faite à l'ennemi était poussée beaucoup trop loin, j'envoyai le chef d'escadron Dauvergne et le capitaine d'état-major Colson pour porter l'ordre aux généraux de se mettre immédiatement en retraite. On eut beaucoup de peine à faire prononcer ce mouvement, tant l'ardeur des chefs et des soldats était grande. Cette retraite était soutenue par la position que j'occupais, à droite, avec le 5e bataillon de chasseurs, au centre, par le reste de la brigade de Lourmel échelonnée, et, à gauche, par le général d'Aurelle. Cet officier général avait appuyé jusque sur le bord de la mer, et s'était emparé de vive force, au mila a d'une masse de projectiles lancés par les bastions de la place, des bâtiments de la Quarantaine, qu'il occupa avec le 1er bataillon du 74e de ligne. Il avait laissé en seconde ligne, dans une position dominante, le colonel Beuret avec deux bataillons prêts à toute éventualité.

L'occupation de ces bâtiments fut très-utila: elle protégea efficace-

ment la retraite de la brigade de Lourmel, et te ne saurais trop insister sur cette disposition prise par le général d'Aurelle, car elle a mis fin à la fusillade acharnée des Russes qui, s'étant reportés en avant, bordaient de nouveau le revers (nord) de la baie de la Quarantaine. Le feu du 74°, dirigé à coups sûrs, les a déterminés à battre en retraite une seconde fois, et les a forcés à rentrer dans la place. C'est sur ce revers (nord) que je voulais arrêter la pourzuite de l'ennemi, si poussé par une ardeur guerère que je déplore, le brave général de Lourmel n'eût pas entraîné ses troupes au delà. Dans cette poursuite, grièvement blessé par une balle qui lui avait traversé la poitrine, il remit le commandement au colonel Niol, qui fut obligé d'effectuer la retraite sous le feu le plus violent de toutes les batteries de la place, mouvement qui ne se termina qu'en arrière du ravin de la Quarantaine.

Nos pertes ont été très-sensibles; mais je ne crois pas être au-dessous de la vérité en portant à environ 1,200 le nombre des Russes morts ou mis hors de combat.

L'ennemi n'a obtenu aueun résultat en compensation de ses pertes; car les tranchées sont intactes, et, sur les huit pièces enclouées, six ont repris leur fou immédiatement, et les deux autres tirent aujourd'hui.

Je ne saurais donner trop d'éloges aux troupes engagées le 5 novembre: J'ai été parfaitement secondé par tout le monde, généraux, officiers et soldats. Les officiers de mon état-major, depuis le commencement du siège, et en particulier dans la journée du 5, n'ont cessé de se faire remarquer par leur bravoure et leur sang-froid.

9 M. le général d'Aurelle a fait preuve d'une haute intelligence militaire dans cette journée.

My le général de Lourmel, qui, blessé très-grièvement, n'a remis son commandement que lorsque ses forces ont été épuisées, a fait l'admiration de tous. Il vient de succomber à sa blessure. Je ne puis vous exprimer la douleur dans laquelle me plonge ce maiheur; l'armée perd en lui un général dont la bravoure chevaleresque ne connaissait aucun obstacle, et un chef auquel semblaient réservées de hautes destinées (1).

(1) On lira avec un vif et douloureux intérêt les détails qui suivent sur les der-

niers moments du général de Lourmel. Nous trouvons ces détails dans une lettre écrite par un officier qui a pris part à l'affaire du 5 novembrs:

Lourmel, qui la commandait, reçut à dix pas une balle qui, passant entre la deuxième et la treicième côte, vint sortir par l'omoplate en faisant un trou de sa dimension. Le général ne pâlit pas, il resta à cheval et continua à donner des ordres avec le sang-froid qui le caractérisait sur le champ de bataille; il sut commander à tel point à la douleur, que le commandant d'Auvergne, aide de camp du général de division Forey, qui venait à toute bride, de la part de son chef, le prévenir de faire sonner la retraite, ne s'aperçut pas qu'il fût blessé. Le général de Lourmel donna

Tous remarqueres, mon général, par le nombre des officiers mis hers de combat, qu'ils sont l'objet particulier des comps de l'ennemi. Les officiers français en sont d'autant plus fiere qu'ils ne déguisent pas feur qualité, comme ceux de l'ennemi, sous une capote de soldat.

De sais evec respect, etc.

Le général commundant le corps de siège,

Dayant Sébastopol, le 7 novembre 4856.

ANNIE D'ORIENT. -- CORPS D'OBSERVATION.

Rapport sur le combat d'Inkermann du 5 novembre 1854, adressé au général en chef de l'armée d'Orient.

Le 5 novembre, à la pointe du jour, l'ennemi s'est montré en position sur trois points de nos lignes, savoir: 1º de ce côté-ci des ponts d'Inkermann, en face de la droite des Anglais; 2º dans la plaine de la Tchornaïa, menaçant la redoute anglaise; 8º en face du télégraphe.

Il s'était rendu dans ces positions à la faveur de la nuit et d'un

Intenême les endres nécessaires pour faire exécuter ce mouvement, puis se tournant vers son aide de camp, il lui dit : « Je suis blessé. »

Il perdait beaucoup de sang; on lui disait de descendre de obevel, it refusait; mnis il fallut capendant qu'il suivit ce conseil. On le transporta à quelques pas sous me grêle de balles et de boulets partis de la place. Là on voulut le panser; il s'y apposa, et après une houre et demie de marche, pendent laquelle il continua à donner toujours ses ordres avec le plus grand calme, on parvint à la petite maison qu'il occupait dans le camp. Les chirurgiens, prévenus du malheur qui venait d'arriver, attenduient le général il se déshabèlla, se coucha, et on récounut que la blessure diait de la plus terrible gravité : le poumon était traversé. On ne comprenait pas qu'il eût pu conserver assez de force morale pour dompter la douleur physique.

«La nouvelle de la blessure mortelle du général se répandit bientôt dans l'armés, et fut reçue avec les plus douloureux regrets. De Lourmel était connu, apprécié, aimi de lunt le monde et adopé des soldats sous ses ordress on l'aveit surnomné le

« La nouvelle de la blessure mortelle du général se répandit bientôt dans l'armés, et fut reçue avec les plus douloureux regrets. De Lourmel était connu, apprécié, aimé de tout le monde et adoré des soldats sous ses ordres. On l'avait surnomné le Bryard de l'armée, à cause de sa brillante valeur. Pendant tout le temps qu'avait duré l'épidémie à Varna, on l'avait vu sans cesse encourageant, soignant les malades, remontant, par sa gaieté et son exemple, le moral des hommes; aussi avait-il perdupeu de monde dans sa brigade.

« Malgré les préoccupations résultant de la bataille sanglante qui venait d'être tivrée à lokermann, on venait à tout instant s'informer s'il restait quelque espoir de conserver des jours aussi précieux. Un instant en espéra : de Lourmel seul vit bien qu'il était perdu, il fit demander un prêtre disant à ceux qui cherchaient à le ressurer : « Il faut toujours être prévoyant. » La journée fut assez bonne, mais, la muit une crise violente se déclara.

« Le 6, cependant, vers onze heures du matin, le blessé allait mieux, on ne perdait pas tout espoir; mais vers deux heures, il se fit un épanchement de sang dans la soitrine, et chacun comprit qu'il n'y avait plus de remède. Sentant approcher sen dernier moment, le général prit la main de son aide de camp, et la lui serrant avec dernier et de l'espoir de la lui serrant avec ma mère, et pour l'Empereur et la France. » Et il expira en héros chrètien, sans lainser approcyoir sur son noble visage la plus légère trace de douleur. »

brouillard épais, et il auvrit son seu vers six heures et demie devant Inkermann et devant le télégraphe.

Je sis prendre les armes au corps d'observation tout entier, faisant appreper l'infanterie vers le télégraphe, et je me portei de ma personne au delà du moulin. Le général Bourbaki me suivait avec un bataillon du 5° de ligne, quatre compagnise de chasseurs à pied et les deux batteries à cheval.

Là, je rencontrai les daux généraux anglais sir George Brown et sir George Catheast-réunis.

Je leur offris mon concours, leur annonçant que j'étale suivi par les troupes que je viens de désigner et par d'autres que je pourrais tirer des lignes, si l'attaque sérieuse était devant les Anglais. Ils me remercièrent et m'assurèment qu'ils avaient des réserves pour le moment, mais qu'ils n'avaient personne vers leur droite en arrière de la modeute anglaise, et qu'ils me priaient de les garantir de ce côté, ce que je fis à l'instant. J'allai alors vérifier par moi-même ce que pouvaient valoir les deux attaques par la Tchornaïa et la plaine de Baladava, en face du télégraphe : c'étaient évidemment de fausses attaques.

J'étais à examiner celle du télégraphe, lorsque des officiers angleis vibrent m'avertir que le feu devenait sérieux à leur droite; le colonel Styl surtout me donna de bons renseignements, et je fis repartir à l'instant le général Bourbaki vers la droite anglaise. Je donnai en même temps des ordres pour qu'un bataillon de zouaves et un bataillon des tirailleurs algériens maschassent dans la même direction. Enfin, peu après, le général d'Autemasre recevait l'ordre de marcher sur la même attaque avec un bataillon de zouaves et les deux bataillons du 50°.

Les deux batteries de la 2º division avaient été dirigées, dès la pointe du jour, sur le télégraphe; j'en envoyai une à la droite anglaise se joindre aux deux batteries à cheval déjà en mouvement.

Je rejoignis les premières troupes menées par le général Bourbaki, comme elles allaient entrer en ligne. Tout le terrain en avant de la droite anglaise était évacué, et il n'y avant d'occupé que l'arête qui précède à vingt pas le premier rang de tentes.

Je n'hésitai pas à lancer mes deux bataillons en avant avec les quatre compagnies de chasseurs à pied, qui chargèrent l'ennemi trèsbravement et arrivèrent près de la petite redoute en avant à droite.

A l'arrivée du bataillon des zouaves (commandant Dubos) et des tirailleurs algériens, je poussai la charge de nouveau et la menai jusqu'à la crête qui domine le ravin de la route.

Je comptais que les Anglais pourraient appuyer ma gauche au delà de la route; mais ils en furent empêchés : l'ennemi le tourna par la

Route, et je fus un moment comme entouré. Les zouaves du commandant Dubos traversèrent en arrière les têtes de colonnes qui nous tournaient et les arrêtèrent net. Je dus rectifier ma ligne un instant, pour reprendre ensuite la charge, qui, cette fois encore, réussit à merveille. Mais l'ennemi, écrasé par le feu des canons anglais et français que j'avais fait réunir sur la crête en arrière de ma gauche, prit chasse définitivement pour ne plus résister qu'en fuyant.

Dans ces rencontres à la baïonnette, notre champ de bataille a été jonché de cadavres : c'était une vraie boucherie; plusieurs officiers y ont eu leurs chevaux tués.

Le 7º léger, commandé par le chef de bataillon Vaissier, a été d'une bravoure chaude et brillante qui mérite une mention particulière, de même que l'adresse et l'entrain des chasseurs à pied du 3º bataillon.

Le bataillon du 6° de ligne a chargé très-brillamment et a bien vengé la mort de son brave colonel, M. de Camas, tombé dans les rangs ennemis.

Le bataillon de zouaves du commandant Dubos a manœuvré avec cette intelligence, cette bravoure à toute épreuve qui ne s'émeut même pas quand l'ennemi vous entoure.

Les tirailleurs algériens, à travers les broussailles, sautaient agiles comme des panthères. Cette journée leur fait honneur, ainsi qu'à leur colonel de Wimpfen.

L'autre bataillon de zouaves et les deux du 50° nous ont vigoureusement appuyés sans avoir eu à charger l'ennemi.

Pendant ce combat, les deux batteries à cheval du commandant La Boussinière et la batterie de la 2º division conduites par le commandant de Barral ont eu à supporter un rude duel avec l'artillerie russe, qui se composait de pièces de position de 24 et de 30 et d'un nombre considérable de pièces de campagne. Nos batteries, aidées par une batterie anglaise de 9, ont eu l'honneur d'éteindre le feu russe et de le réduire absolument au silence. Ce combat d'artillerie a été dirigé par le brave colonel Forgeot, qui m'a rendu dans cette journée de grands services.

Enfin, au moment où s'éteignait le feu russe, j'ai fait mener jusque sur la dernière crête une batterie divisionnaire appuyée par deux bataillons, qui a pu couvrir d'obus et de boulets les ponts d'Inkermann, par lesquels s'écoulaient dans le plus grand désordre les troupes russes, que nous avons eu la joie de voir s'enfuir en pleine déroute. Mais cette déroute était protégée par les marais d'Inkermann, que nous ne pûmes malheureusement traverser, car notre cavalerie aurait eu là une belle fin de journée à conquérir.

La brigade du général Monet, arrivée en deuxième réserve, n'a pas

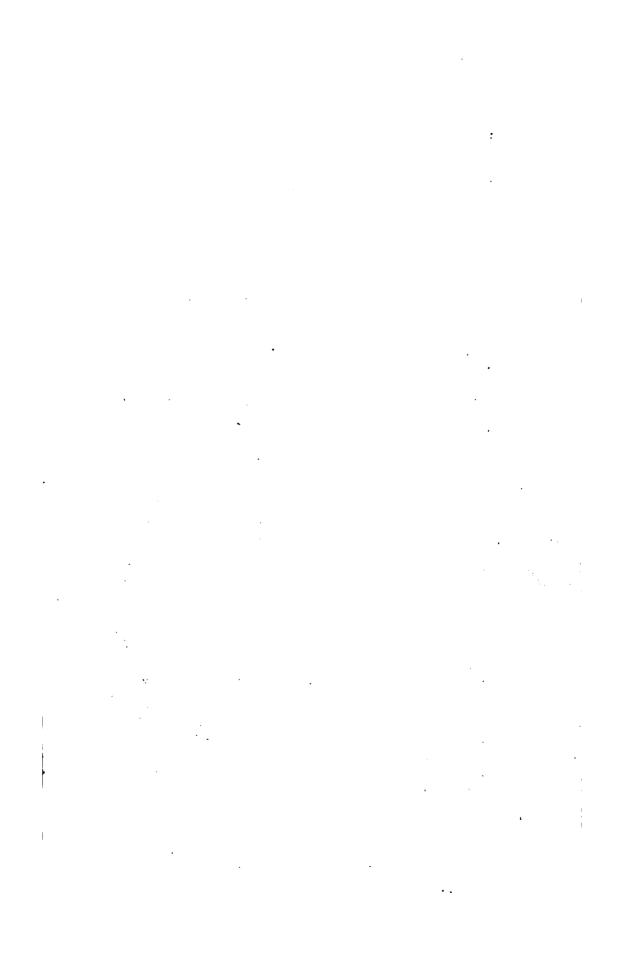



LE GÉNÉRAL BOSQUET

eu occasion de donner; elle a cependant éprouvé des pertes par les coups de canon de l'ennemi, dont les pièces avaient des portées extrêmes.

Devant le télégraphe, nous n'avons eu qu'une canonnade sans blessés; mais j'éprouve un vrai plaisir à exprimer ici à quel point le détachement de marins du capitaine de Cautenson a bien servi ses bonnes pièces de 30, qui ont tenu la ligne ennemie fort loin et lui ont fait éprouver des pertes sensibles.

J'ai remercié les généraux d'Autemarre et Bourbaki, qui ont si vaillamment mené leurs troupes, et le colonel de Cissey, mon che d'état-major, qui m'a secondé de tout cœur. Je voudrais pouvoir citer tous les braves qui ont si bien combattu à Inkermann, mais ce serait citer tout le monde.

## Le général de division commandant le corps d'observation. Bosourt.

L'Empereur Napoléon, dans une lettre adressée le 21 novembre au général Canrobert pour donner à nos soldats de justes éloges et de nobles félicitations sur leur dévouement et leur constance intrépide, dit qu'il connaissait parfaitement les difficultés renaissantes qu'ils avaient à craindre dans cette nouvelle phase du siége de Sébastopol. Mais il leur annonçait en même temps que d'importants renforts partaient pour aller partager leurs travaux, leurs périls et leur gloire.

Voici cette lettre:

## e Palais de Saint-Cloud, le 24 novembre 1854.

« Général,

« Votre rapport sur la victoire d'Inkermann m'a profondément ému. Exprimez en mon nom à l'armée toute ma satisfaction pour le courage qu'elle a déployé, pour son énergie à supporter les fatigues et les privations, pour sa chaleureuse cordialité envers nos alliés. Remerciez les généraux, les officiers, les soldats de leur vaillante conduite. Dites-leur que je sympathise vivement à leurs maux, aux pertes cruelles qu'ils ont faites, et que ma sollicitude la plus constante sera d'en adoucir l'amertume.

« Après la brillante victoire de l'Alma, j'avais espéré un moment que l'armée ennemie en déroute n'aurait pas réparé si promptement ses pertes, et que Sébastopol serait bientôt tombé sous nos coups; mais la défense opinitre de cette ville et les renforts arrivés à l'armée russe arrêtent un moment le cours de nos succès. Je vous applaudis d'avoir résisté à l'impatience des troupes demandant l'assaut dans des conditions qui auraient entraîné

des pertes trop considérables.

«Les gouvernements anglais et français veillent avec une ardente attention sur leur armée d'Orient. Déjà des bateaux à vapeur franchissent les mers pour vous porter des renforts considérables. Ce surcroît de secours va doubler vos forces et vous permettre de prendre l'offensive. Une diversion puisante va s'opérer en Bessarable, et je reçois l'assurance que de jour en jour, à l'étranger, l'opinion publique nous est de plus en plus favorable. Si l'Europe a vu sans crainte nos aigles, si longtemps bannies, se déployer avec

sant d'éctat, c'est qu'éllé estit'hien que nous conthattons aculement pour son imbépendance. Si la France a repris le rang qui lui est dû, et si la victoire est encore venue illustrer nos drapeaux, c'est, je le déclare avec fierté, au patriotisme et à l'indomptable bravoure de l'armée que je le dois.

« l'envoie le général de Montebello, l'an de mes aides de camp, peur poter à l'emmée les récompenses qu'elle a si bien méritées.

. Sur ce, général, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde

« Napoléon. »

En même temps que quatre divisions nouvelles de 11,000 hommes chacune étaient en effet réunies sur le pied de guerre et mises en marche avec leur artillerie, les troupes du génie, leur matériel d'administration, d'ambulance et de transport, on expédiait d'Angleterre une division de 8 à 9,000 hommes. On engageait des volontaires de la milice pour les former en régiments destinés à laisser disponibles pour l'armée d'Orient les régiments de ligne en garnison dans quelques villes d'Angleterre ainsi que dans les places de la Méditerranée, Sibraltar, Malte et Corfou. L'armée alliée pouvait donc être portée dans quelque temps à 90,000 hommes. Et d'ici là on pouvait croire que les excellentes troupes des deux nations, si vigoureusement aguernies par cette rude campagne, et dont le moral était exalté par la victoire, sauraient comme auparavant repousser les attaques de l'ennemi.

Sur un autre point, la marine franco-anglaise obtenait aussi des succès constatés par les nouvelles suivantes reçues de San-Francisco.

« La frégate française la Forte, la corvette l'Eurydice et le brick l'Obliado sont arrivés hier soir à San Francisco avec des nouvelles importantes de Petropolowski, qu'ils ont quitté le 7 septembre.

« Nous avons recu hier soir la visite d'un témoin oculaire du combat, officier à bord de la Forte, qui nous a donné sur ce combat de nombreux

renseignements.

« Les navires de guerre anglais et français étaient partis des île: Sandwich 1e 25 juillet, se dirigeant sur l'etropolowski, sinsique nous l'avions annoncé. La saison avancée faisait craindre de nombreux obstacles. Cette crainte s'est réalisée; la côte nord était déjà couverte de broutliards épais qui retardaient beaucoup la marche des navires et les obligeaient à naviguer avec la plus grande prudence; la brume était telle que les officiers pouvaient à peine dis tinguer les signaux à deux longueurs de navire, et que l'Eurydice ne put naviguer de conserve avec l'escadre; en ne la retrouva qu'à Petropolowski.

« Les navires arrivèrenten vue de Petropolowski dans les derniers jours du

« Les navires arrivérenten que de Petropolowski dans les derniers jours du mois d'août et après avoir essuyé d'assez maquais temps. La saison ne par mettait aucun délai et on se prépara de suite à l'action. La place présentait des obstacles auxquels on était loin de s'attendre; on comptait attaquer avec des forces superieures une place peu défendue et que soutifiée on se toonvail en présence d'une forteresse redoutsible, défendue par l'ait fonts adélachés contenant plus de 129 canons et 1,200 hommes.

« Petropolowski est situé dans le fond d'une date très-étroite et de peu de longueur. Les abords de cette baie sont dérissés de nombreuses batteries; pour arriver en vue de la ville, il laut éteindre trois de ces batteries. La partiure a encore fortifié cet e place d'une manière redoutable : au milieu de la aie au fond de laquelle se troire Petropolowski, s'étère un banc de sable

qui ne laisse aux navires qu'un espace étreit et resserré, et qui, à peu de

« Le 30 andt, les ex navires de guerre, anglais et français, dont les notes

suivent, se trouvaient en présence de Petropolowski :

« Navires français : la Forte, de 60 canons; l'Eurydice, de 28 canons, et l'Obligado, de 12 canons;

- Navires anglais : la Éique, de 40 canons; le Président, de 50 canons, et

Virago, de 6 canons.

« Au moment d'engager le combat, une triste nouvelle se répandit dans la flotte: l'amiral Price, commandant des forces anglaises, venait de tomber frappé d'une balle en chargeant ses pistolets; la balle lui avait traversé le cœur. La consternation se répandit parmi les équipaces. L'amiral Price était aimé et respecté de tous; son courage, son sang-froid, sa bienveillance et les nombreuses prauves d'intrépidité qu'il avait données en plusieurs occasions difficiles lui avaient concilié le respect universel. Cette mort funeste, à la veille d'un combat, lui enlevait l'occasion de se distinguer, et privait l'escader d'un de ses meilleurs officiers. C'est le matin même du jour fixé pour la combat que l'amiral Price expirait à son bord. Par respect pour sa mémoire, l'attaque fut ajournée au lendemain.

a Le 31 août, le combat s'engagea. La frégate russe Aurora, de 40 canons, et la Dusina étaient embossées dervière le banc de sable, en avant de Petropolowski; les navires alliés consentrèrent leurs feux sur les trois forts avancés; ils se trouvaient alors à 1,600 mètres environ de la ville, mais ils ne pouvaient s'engager'dans la passe étroite et dangereuse dont nous venons de parfer sans avoir auparavant ait taire ces batteries détachées. Deux cent cinquante pièces de canon tonnaient de partet d'autre; des boulets perdus dépassaient le banc de sable et venaient tomber sur les forts et les navires; après: une tanonnade assez vive, les trois batteries étaient éteiates, les canonniers resses étaient morts ou avaient déserté leurs pièces; on encloua les canons, et

tranquilles de ce côté, les navires se rapprochèrent de la ville.

« Le lendemain, on ouvrit un feu très-vif sur ce point et sur les navires casses; l'Aurora eut son grand mât emporté, les boulets la criblaient de toutes parts; l'ordre de débarquer fut donné, et, sous la direction d'un pilote américain qui avait représenté les environs de la ville comme d'un accès peu difficile et peu boisés, les troupes s'élancèrent vers la plage et s'avancè-

rent vers la redoute principale.

« Mais soit erreur, soit trahison, on se trouva engagé dans d'épaisses broussailles qui arrêtaient à chaque pas la marche des soldats et fournissaient aux tirailleurs russes un abri sûr et presque impénétrable. La similitade des costumes jetait la confusion dans les sangs de nos soldats, qui craignaient, en visant sur les uniformes rouges, de tirer sur leurs frères

d'armes.

Deposées à un feu auquel elles ne pouvaient répondre, les troupes le soutinrent avec la plus grande intrépidité et dirigèrent leurs attaques sur le fort le plus proche. Après un combat acharné de part et d'autre, les Russes furent défaits, les canons encloués, le fort démoli et 43 hommes faits prisonniers. Craignant d'exposer plus longtemps les troupes à un feu meurtrier, on ordonna le rembarquement. On ne pouvait, à moins de consentir à une perte considérable, tenter de s'emparer de Petropolowski; il fallait, pour réduire la place, recourir à un siège régulier; le temps pressait, la saison avancée ne permettait aucun retard. On dut abandonner un champ de bataille sur lequel on laissait comme trophées cinq batteries foudroyées, des maisons et des magasins de munitions en flammes, un fort démoli et plus de cent cadavres russes. Nous laissions aussi, nous, de vaillants soldats sur ce sol ennemn. Morts à sept mille lieues de leur patrie, aur une terre inconnue, sous un ciel étranger, ils seront pleurés de nos compatriotes comme 'its l'ont été de leurs vaillants frères d'armes.

« Mais avant de partir on devait venger leur perte. Au moment de lever l'ancre, le transport de guerre russe Sitka, de 12 canons et de 700 ton-

neaux, arrivait dans la rade, chargé de munitions de guerre et de nombreuses provisions de bouche, dont la rareté se fafsait vivement sentir dans Petropolowski. Entouré par les forces ennemies, le Silka dut se rendre et fut emmené par la division anglaise à Vancouver. Peu après, la goëlette du gouverneur tombait au pouvoir des alliés avec 30 hommes d'équipage; ne pouvant la remorquer; on la brûla en pleine mer. A bord du Silka se trouvaient plusieurs négociants russes, qui, avec l'équipage, furent emmenés prisonniers; le nombre total des prisonniers monte à 60; parmi eux se trouvent un colonel et un capitaine de navire.

Tandis que ces choses se passaient en Europe, d'autres événements avaient lieu en Asie. Au mois de février 1854, Zarif-Moustapha-Pacha, nommé muchir (général de division), reçut le commandement en chef de l'armée de Kars. Il trouva cette armée ou plutôt ses débris mourant de faim, de froid, de misère et de maladie. Le 20 novembre 1853, dans une bataille dite de Guédikler, cette armée, qui faisait campagne pour la première fois, avait éprouvé de grandes pertes et se trouvait complétement démoralisée. Dirigeant toute son attention. toutes ses ressources vers le Danube, le gouvernement oftoman avait abandonné à elle-même son armée d'Asie. L'incapacité, pour ne pas dire plus, de son chef Achmet-Pacha avait fait le reste. Les 26.000 hommes qu'après la bataille de Guédikler Achmet-Pacha confina dans le bourg en ruine de Kars eurent à souffrir toutes les misères d'un hiver long et rigoureux. Ces malheureux en haillons. presque sans bois, entassés dans des masures et mal nourris, virent périr de maladie et d'épuisement 8 à 10,000 des leurs. Dès que le pruvernement, un peu tranquille du côté du Danube, put s'occuper l'armée d'Asie, il rappela Achmet-Pacha et nomma à sa place Zarif-Moustapha. Cet habile général répara le mal. Grace à son énergie, à son activité, l'armée se trouva de nouveau, en juin 1854, forte de 30,000 hommes de troupes régulières et de quelques milliers de Bachi-Rouzouks. Le 1er août, le muchir apprit que le corps russe d'Erivan venait de battre, près de Bagazid, un corps d'observation : il se prépara à la bataille, et il pensa d'abord à se rendre mattre de Karadag et des positions au pied de cette colline. Plusieurs reconnaissances opérées vers un autre point (Perguet) par le comte de Meffray, officier français détaché à l'armée d'Asie en qualité de colonel d'état-major, premier aide de camp du muchir, firent une heureuse diversion qui permit aux Turcs d'occuper les positions convoitées, et la bataille d'Ingédéré vint déjouer les plans du général Bebutoff. Les Russes laissèrent sur le champ de bataille 4,000 morts et 8,000 blessés. Leur beau corps des dragons du Caucase, fort de 3,600 hommes qui s'étaient battus en héros, fut presque entièrement détruit. Quelques jours après cette sangiante affaire, voulant délivrer le territoire turc de la présence de l'ennemi, Zarif-Mustapha-Pacha envoya quatre

régiments de cavalerie occuper des avant-postes près du camp russe. A la vue de cette colonne, les Russes levèrent si précipitamment leur camp qu'ils abandonnèrent aux Turcs une partie de leurs tentes, leur provision de bois, chose rare et précieuse en ce pays, leur pain, leurs provisions et jusqu'aux papiers du général Bebutoff. Ils allèrent se réfugier sous le canon de la forteresse de Gumvi. C'est ainsi que cette armée, qui semblait condamnée à l'impuissance, sut conservér intactes les frontières de l'empire ottoman en Asie. La tâche qui reste à remplir, en 1855, à l'armée turque d'Asie est donc bien simple et bien facile: Profiter de la campagne de 1854.

Le 14 novembre, une affreuse tempête vint bouleverser la rade d'Eupatoria. Depuis de longues années on n'avait pas vu semblable tourmente. La toiture de l'ancien monastère de Saint-Georges fut emportée, des arbres séculaires arrachés et dispersés comme de la paille, les tentes des soldats enlevées, déchirées, réduites en pièces; les tranchées s'emplirent d'eau, tous les travaux furent considérablement endommagés. Dans la rade étaient mouillés 45 navires. Dès 9 heures du matin commencèrent les sinistres. Poussés par le vent du sud et chassant sur leurs ancres, 7 bricks du commerce vinrent successivement se jeter à la côte contre la ville; deux d'entre eux, un grec et un turc, se brisèrent en échouant, mais les équipages furent sauvés, grace aux efforts des matelots et des soldats français dirigés par le commandant de la place et des officiers du vaisseau le Henri IV. Vers onze heures, le vent tourna subitement et se mit à souffler de l'ouest avec une nouvelle violence. Ce changement fut extrêmement nuisible aux navires ;5 trois-mats anglais, de ces beaux navires servant au transport des troupes, et un steamer, le Prince. furent jetés à la côte à l'est de la ville. Heurtée par un de ces troismâts, la corvette à vapeur le Pluton ne put résister au choc et dut échouer à son tour. Après une lutte bien soutenue contre la tempète. le petit vapeur la Ville-de-Perpignan fut lancé à la côte à pleine vapeur. Enfin, à 6 heures du soir, le beau vaisseau le Henri IV, de 100 canons, après avoir eu ses quatre chaînes brisées, ne put résister à la rage de la mer et fut jeté à la côte. Dans la nuit, un vaisseau turc se perdit également. Pendant que la petite garnison d'Eupatoria assistait à ces naufrages et cherchait à sauver les équipages, une nouvelle complication vint aggraver sa position; les Russes vinrent l'attaquer avec 7 à 800 hommes et 14 pièces d'artillerie. Ayant mis leurs pièces en batterie à 600 mètres de la place, ils ouvrirent un feu des plus violents; mais, grace aux travaux exécutés depuis l'occupation française, la ville était en état de se défendre. Les batteries établies dans l'enceinte ripostèrent au feu de l'ennemi. Pendant une heure.

Pencagement fut très-vif: mais les pièces françaises, placées derrière les épaulements, eurent à la fin l'avantage et forcèrent les Russes à se retiren. De son côté, le Henri IV avait à se défendre contre des nuées de Cosaques accourus à la vue du désastre comme des nuées de corbeaux que toute ruine attire; mais l'équipage, complet à bord. Sétait, préparé à cette attaque, et de foudroyantes bordées dispersè. tent ces hommes de proje dont les cadavres sillonnèrent la plage. La mer, houjeuse jusque dans le port de Sébastopol, déplaça l'un des navires coulés dans la passe, et les Russes, craignant de voir la flotte alliée pénétrer par cette brèche, coulèrent à l'entrée du port un nouveau vaisseau. le Ratislaw. Ils avaient eu de leur côté beaucoup à souffrir de la tempête. Les Anglais eurent encore à déplorer la perte d'un bateau à vapeur dans la baie de Chersonèse et de huit transports. vides pour la plupart, à l'embouchure de la Katcha. Tous les navires échanés furent brûlés, de crainte qu'ils ne tombassent entre les mains de l'ennemi. Une belle frégate égyptienne, amenant à Constantinople destroupes envoyées par le pacha gouverneur, fit naufrage et se perdit malheureusement corps et biens.

Les désastres, en partie réparés et considérablement atténués par le dévouement des officiers, des soldats et des marins, et par les prévoyantes, mesures du gouvernement, furent largement compensés par un événement de la plus haute importance, l'accession franche et complète de, l'Autriche à la politique des puissances affiées. Le 2 décembre, fut conclu entre l'Autriche d'une part, la France et l'Angleterre de l'autre, un traité d'alliance dont voici les principales dispositions :

- Asr. 18r. Les parties contractantes s'engagent à ne pas entrer en arrangement avec la Russie, sans en avoir préalablement délibéré en campun.
- Ant. 2. L'Autriche s'oblige à défendre les principautés danubiennes contre tout retour des Russes. Les armées anglaise et française seront libres d'entrer dans les principautés, si elles le jugent contrénable.
- ART. 3. En cas de guerre entre l'Autriche et la Russie, la France et l'Angleterre promettent de conclure un traité offensif et défensif avec l'Autriche.
- ART. 4. Dans ce dernier cas, aucune proposition de paix émanant de la Russie ne serait accueillie sans que les puissances alliées fussent arrivées à une entente commune.
- Asr. 5. Si la paix n'est pas rétablie d'îci au 1<sup>er</sup> janvier 1855, les trois puissances alliées délibéreront sur les moyens les plus efficaces pour atteindre le but qu'elles se proposent en contractant eur alliance.

ART. 6. Le présent traité sera communiqué à la Prinse, sa conpération étant désirable.

Par cette alfiance se trouvaient déjoués tous les plans, toutes les profondes machinations de la Russie qui, suivant la maxime : Déviser pour rémer, comptait sur l'hostilité des pemples de l'Europe entre eux, sur les complications qu'elle avait toujours pris à tache de susciter dans leurs relations internationales pour graviter vers la monarchie universelle et cosaquer à son aisa l'Europe et l'Asie. Aussi le désappointement fut-il grandi à Saint-Pétersbourg; tandis qu'en Prance et en Angletorre, la confiance augmentait. Le parlement, ouvert le 12 décembre par la reine d'Angleterre, vota toutes les mesures demandées pour pousser la guerre avec vigueur, et notamment un Bill'pour la formation de régiments étrangers à la solite de l'Angles terre, bill qu'avait vivement combattu l'opposition. Dans, son discours d'ouverture de la session du sénat et du corps législatif, le 26 décembre, trais mois avant l'époque habituelle, l'empéreur No. poléon HP put constater ce résultat, déjà établi par le tableau des importatione, des exportations et du produit des contributions indirectes publié par le Moniteur que, malgré la guerre, le menvemens industriel et commercial no s'était pas mienti en France, et que les nations so préparaient avec ardeur au grand concours pacifique de l'Exposition de 1855. Les chambres françaises s'empressèrent de répondre à l'appel qui leur était fait et de voten une levée de 150,000 frommes et un nouvel emprunt de 500: millions pour faire face aux uécessités de la situation.

Par un sentiment de dignité nationale, le gouvernement auxit: refusé des sommes considérables qui lui étaient offertes pour les blessés; mais il avait accepté les nombreux dons en nature destinée à
l'armée, et des souscriptions patriotiques avaient eu pour résultat.
l'énvoi de confortables et grazieus sétremes, pour le 1<sup>ar</sup> janvier 1855;
unx breves enfants de la patrie, combattant avec tant de conraguert
de gloire à 600/lieues de leurs foyers. Complétée par des rentermsuccessifé, poursus pour l'hiver de tous les objets d'habitlement en
de baraquement désirables, amplement fournie de vivres sains, fourliffée par des ligues de cinzangalitation (f) inaberdables, l'armée

<sup>(1)</sup> On empelle lignes de cinconvallation des retranchements faits par les assisceants d'une place dans le but d'empêcher les armées ennemies qui tiennent la campagne de se jeter sur leurs travaux pour opérer une diversion en faveur des assiégés, et tignes de contravallation les ouvrages exécutés pour mettre les travaux du corps de place à l'abri des sorties de la garnison. Les lignes des alliés ont un développement de plusieurs kilomètres; mais c'est surtout vers les deox extrémités, du côté de la rampe d'inkermann, à leur gauche, et du côté de Balacteva, à leur droite, que les alliés ont accumulé le plus d'obstacles artificiels. Une grande partis des ouvrages sont fermés à la gorge, et lon a su soin demênager des passages couverts

pleina du souvenir de tes victoires, attendait arec impatience les grandes opérations agressives fixées au mois de mans prochain.

Il en coûte plus des soldats français de différer le combat que d'affronter des périls trop grands. La petriotique décision par laquelle le conseil de guerre a ajourné l'assant de Sébastopol, a dû paraître à ses auteurs un pénible devoir.

L'attention du gouvernement ottomen fut en ce moment fortement attirée par la situation de son armée d'Asie. Ces troupes, ou plutôt leurs débris, périsseient de faim, de froid, de misère et de maladie. Les nouvelles recrues, faisant campagne pour la première fois, avaient éprouvé de grandes portes dans une bataille dite de Guédikler, et se trouvaient dans la plus grande démoralisation. Alors qu'elle dirigeait sur le Danabe toute sa sollicitude, la Porte avait en quelque sorte abandonné à elle-même cette armée lointaine. L'incapaoité, pour ne pas dire plus, du général Achmet-Pacha avait fait le reste. 10.000 hommes sans pain, sans vêtements, étaient morts d'épuisement et de maladie. A la fin on s'occupa de ces malheureux. Achmet-Pacha fut rappelé, et Zarif-Pacha nommé à sa place. Le nouveau général sut remédier à tont, gagna la bataille d'Iniédéré, où les Russes eurent 4.000 hommes tués et 8.000 blessés, et sut maintenir l'intégrité du territoire ottoman. Dans le courant de décembre 1854, les Russes, forts de 2,000 hommes d'infanterie et de 300 cavaliers, firent une tentative sur Redout-Kalé. Cette tentative fut vigoureusement repoussée, après guelques coups de canon, par la garnison de la place, appuyée de 650 hommes que le Mangour, corvette à vapeur tunisienne arrivée le matin même sur la rade, avait immédiatement débarqués. La division russe qui occupait les environs de Bajazid évacua complétement le territoire turc et se retira à Erivan. Par suite de cette retraite, le chemin de la Perse se trouva entièrement dégagé, et le commerce d'Erzeroum commença à reprendre. La concentration des troupes turques à Toprak-Kalé était la cause de ce mouvement des Russes. Avant de se retirer, ils avaient ruiné le pays qu'ils occupaient et brûlé les villages.

Par suite de l'évacuation de la Moldavie et de la Valachie par les Russes, l'armée turque du Danube et son habile général en chef, Omer-Pacha, se trouvaient disponibles. Il était d'abord question de

par des traverses, par lesque)s il eat possible à destroupes formées en colonne d'opérer un mouvement offensif) sur un ennemi désorganisé à la suite d'une attaque infructueuse. Renonçant à attaquer ces formidables retranchements, craignant d'être coupés de Pérékop par l'armée d'Omer-Pacha, qui vient d'y être envoyé, manquant d'ailleurs, selon toute probabilité, de vivres et de munitions, les Russes ont opéré un mouvement rétrograde en faisant sauter le pont d'Inkermann.

les employer à des opérations en Bessarable, et l'on s'attendait à des événements importants de ce côté. Un changement apporté dans les plans sembla soulever quelque dissentiment, et le bruit courut un moment qu'Omer-Pacha ne consentait pas à se rendre à l'opinion des autres généraux. Cependant son patriotisme éclairé l'emporta sur toute autre considération, et le héros de la Turquie, investi par un firman spécial du Sultan du commandement en chef des troupes turques destinées à opérer en Crimée, s'embarqua dans les derniers jours de décembre, et, après avoir rejoint l'armée alliée, établit son quartier général à Eupatoria.

La Porte, du reste, avait un nouveau motif de sécurité. Un traité ayant pour but principal de sauvegarder son territoire venait d'être conclu, à la date du 2 décembre, entre l'Autriche d'une part, la France et l'Angleterre de l'autre. Les parties contractantes s'engageaient à n'entrer dans aucun arrangement avec la Russie avant d'en avoir délibéré en commun. L'Autriche s'obligeait à défendre contre tout retour des Russes, les principautés danubiennes dont l'accès devait rester libre aux armées françaises et anglaises. La France' et l'Angleterre promettaient de conclure un traité offensif et désensif avec l'Autriche dans le cas où cette dernière puissance serait en guerre avec la Russie. Dans ce dernier cas, aucune proposition de paix émanant de la Russie ne devait être accueillie sans que les puissances alliées fussent arrivées à une entente communé. Enfin. si au 4er janvier 1855 la paix n'était pas rétablie, les trois puissances devaient délibérer sur les movens les plus efficaces pour atteindre le but qu'elles se proposaient en contractant leur alliance.

L'arrivée d'Omer-Pacha en Crimée, avec une troupe d'élite de 45,000 Turcs, était d'un puissant secours pour l'armée alliée qui, du reste, recevait de nombreux renforts. En France, on avait fait ' une nouvelle levée de 150,000 hommes et un emprunt national de 500 millions. Des mesures analogues étaient prises en Angleterre. Les travaux de siège continuaient avec activité, incidentés dans la nuit du 28 décembre par une attaque des Russes faite sur les lignes françaises et dans laquelle l'ennemi fut repoussé avec de grandes pertes, et, le 29, par une brillante reconnaissance que fit le général Bosquet avec 25,000 hommes dans la vallée de la Tchernaïa. Le froid commencait à se faire rigoureusement sentir : mais. dès le commencement de janvier 1855, les cargaisons de vivres, de vêtements et d'objets de campement, étrennes patriotiques de la France à ses enfants combattant loin d'elle, arrivaient au camp devant Sébastopol. Les sympathies dont cette brave armée se trouvait l'objet étalent pour elle un puissant encouragement au milieu de ses travaux et de ses souffrances, héroïquement supportées. Tout

le monde avait les yeux sur la Crimée; chacun dévorait avec avidité. les récits de l'expédition, les moindres détails se rattachant aux opérations militaires ou à la vie du soldat. Dans les plus humbles villages de France, on voyait souvent la population rassemblée autour d'un homme à cheval, muni d'un gros livre d'images coloriées à l'aide duquel il expliquait aux paysans, dans leur naîf langage, tout ce qui se passait là-bas, là-bas où chaque famille avait un fils, un parent, un ami. Sachant qu'il excitait ainsi l'intérêt, le soldat combattait et travaillait avec le même courage. A la fin de janvier, les parallèles étaient poussées jusque sous les murs de la place; les batteries nouvellement construites étaient armées et prêtes à faire feu.

La France fut alors douloureusement émue par une sinistre nouvelle. Dans la nuit du 26 février, au milieu d'une épouvantable tempête, l'une de ses plus belles frégates, la Sémillante, commandée par le capitaine Jugan et portant 694 matelats ou passagers, dont 393 soldais, s'était brisée contre un écueil sur les côtes de Sardaigne. et avait été engloutie sans qu'un seul homme eût pu échapper à cette affreuse catastrophe.

Tous les esprits, tous les cœurs en France étaient encore sous la douloureuse impression de la perte cruelle faite par la patrie, quand une autre nouvelle imprévue vint retentir ainsi qu'un glas funèbre au sein de l'Europe étonnée. Ces mots: « l'empereur Nicolas est.. mort » produisirent plus d'émotion que n'en avaient autrefois causé les grandes paroles de Bossuet.

Depuis quelque temps, l'empereur de Russie était atteint d'une forte grippe qu'il avait gagnée en s'exposant aux intempéries. D'une. incomparable activité, il était toujours à cheval, s'occupant de, l'ensemble et des détails de la guerre, dressant le plan des opérations, inspectant les moindres corps de troupes, surveillant les anprovisionnements, réchauffant le zèle de tout le monde. Malgré Les instances de sa famille, il refusait de prendre les plus vulgaires. précautions et de se soigner. Sa maladie acquit bientôt un caractère. de gravité. Vers le 18 février, son médecin, le docteur Mandt, demanda la permission d'appeler d'autres médecins. L'Empereur prit la chose en plaisantant et consentit à ce qu'il fit venir le docteur Karrell. Peu à peu l'état du malade empira au point que le 22 les. médecins le conjurèrent de garder la chambre. Il ne voulut pas entendre parler de cette réclusion nécessaire. Le mal empira rapidement, et, le 2 mars, à midi, le czar Nicolas, qui, jusqu'à ce moment. avait conservé le plus grand calme et la plus grande lucidité d'esprit, rendit gaisiblement le dernier soupir.

Né le 6 juillet 1796, l'empereur Nicolas I. Paulowitch, était le

troisième fils de Paul I<sup>ee</sup> et le huitième souverain de la dynastie des Holstein-Gotorps, qui sont de race allemande, ce qui explique les nombreuses alliances de la famille impériale de Russie avec l'Alfemagne et les hésitations de la Prusse et de l'Autriche à se prononcer d'une manière hostile contre le tzar. Il avait épousé, le 18 juillet 1817, la fille aînée du roi de Prusse, la princesse Marie, aujour-d'hui l'impératrice Alexandra Fœdorowna, dont il eut sept enfants; sur lesquels six sont encore vivants. Il avait succédé à Alexandre, son frère, le 1<sup>ee</sup> décembre 1825, avait été couronné à Moscou le 3 septembre 1826, et à Varsovie, comme roi de Pologne, le 24 mai 1829.

Le sceptre des autocrates passa sans opposition aux mains du fils aîné de l'Empereur, le grand-duc Alexandre, agé de 37 ans, prince recommandable par ses excellentes qualités et la douceur de son caractère n'excluant pas cependant une grande fermeté. On avait fondé sur ce changement de souverain des espérances de paîx; mais elles furent bientôt dissipées, et les proclamations, puis les actes du nouveau tzar, prouvèrent qu'il s'attachait à continuer la politique de son père. Il confirma néanmoins les pouvoirs du plénipotentiaire envoyé par l'empereur Nicolas au congrès à Vienne pour discuter les bases d'un traité; mais, malgré ces conférences, qui ne devaient pas aboutir, les opérations militaires se continuaient en Crimée avec une activité nouvelle.

La manière dont les Turcs fortifiaient Eupatoria inspirait aux Russes de vives inquiétudes. Ils résolurent de faire une tentative pour reprendre cette ville. Dans la nuit du 16 au 17 février, à la faveur de l'obscurité, ils établirent autour de la place, dont les travaux d'enceinte n'étaient pas achevés, une sorte de parallèle non continue formée de levées de terre destinées à couvrir leur artillerie et leurs tirailleurs. Le 17, à cinq heures du matin, 80 pièces ouvraient leur feu. Derrière cette artillerie étaient massés 23,000 hommes d'infanterie commandés par 13 général Krouless. Les Russes avaient aussi 400 chevaux.

Ce feu terrible sit sauter cinq sourgons turcs de munitions, démonta plusieurs canons et causa de grandes pertes parmi les troupes resserrées dans des rues étroites et exposées à la grêle des projectiles qui, battaient d'ensilade la ville entière. Après cette zanonnade d'environ deux heures, les Russes prirent leurs dispositions pour donner l'assaut vers le nord-est où l'armement de la place en artillerie était le plus faible. Cinq bataillons d'infanterie, munis des matériaux nécessaires pour le franchissement des sosés et l'escalade, s'avancèrent jusqu'à 400 mètres, protégés par les pans de murs d'un ancien cimetière, puis deux de ces bataillons surent

lancés en avant. Cette colonne arriva jusqu'à 20 metres du fossé; mais, reçue par une vive fusillade, elle battit en retraite. Ramenée une seconde fois à l'attaque, elle fut vigoureusement repoussée par un bataillon turc qui, sortant de la place, l'aborda franchement à la baionnette et la mit en déroute pendant que la petite cavalerie ottomane la chargeait en flanc. Cette colonne laissa 150 morts au milieu du cimetière.

Dans l'intervalle, la canonnade avait continué sur toute la ligne. Le seu de l'ennemi se concentrait particulièrement sur la couronne dite des Moulins, où furent tués, en faisant brillamment leur devoir, le général égyptien Sélim-Pacha et le colonel égyptien Rusten-Bey. A dix heures la retraite des Russes se prononça et devint définitive. Les pertes de l'armée moscovite furent évaluées à 5 ou 600 hommes tués et 2.000 blessés. La petite garnison française d'environ 200 hommes appartenant au 3° régiment d'infanterie de marine et à la flotte (équipage du Henri IV) figura honorablement dans cette belle défense, sous les ordres de son commandant, le chef d'escadron Osmont. Les Français eurent 4 hommes tués et '8' blessés parmi lesquels le lieutenant de vaisseau de Las-Cases, qui dirigeait le seu des batteries de marine. Les vapeurs en rade et notamment la corvette le Véloce, commandée par le capitaine Dufour de Mont-Luis, concoururent puissamment, par un tir bien dirigé, au succès de cette brillante affaire.

En même temps que l'armée ottomans inaugurait ainsi d'une manière remarquable ses opérations en Crimée, les Français avançaient non sans difficultés les travaux du siège. Les batteries établies en avant de la tour Malakoff par les Russes, profitant habilement de la faute qu'on avait faite de ne pas s'emparer dès le principe des positions intermédiaires, incommodaient vivement les travailleurs. Dans le mois de février et au commencement de mars, presque toues les nuits, il y eut des combats acharnés dans lesquels furen prises et reprises les embuscades élevées par les Russes.

Dans la nuit du 22 au 23 mars, ils attaquèrent avec des force proportionnellement considérables la tranchée de droite devant le mamelon qui précède la tour Malakoff, dont ils avaient décidé de s'emparer à tout prix, voulant s'en servir contre les assiégeants. Deux fortes colonnes russes, faisant ensemble une dizaine de mille hommes, se portèrent en avant pour attaquer la parallèle et la tête de sape. Une lutte acharnée, qui dura plusieurs heures, commença lutte dans laquelle on se battit à coups de feu, à coups de baïonnette, à coups de crosse et même à coups de pierre. Trois fois l'ennemi lâcha pied, trois fois il revint à la charge. Enfin il paraissait disposé à la reraite, lorsque tout à coup il se précipita vers sa droite, avec des cris

sauvages, pour franchir le ravin de Karabelnia. Il vennit sans donts d'être informé que la portion de droite de la parallèle anglaise, qui se relie avec celle des Français, n'était pas suffisamment occupée. Il put en effet y pénétrer; mais il ne tarda pas à en être chassé par les Anglais, qui accoururent et l'attaquèrent avec leur bravoure ordinaire.

Les Russes se retirèrent définitivement, laissant le terrain en avant des tranchées couvert de leurs morts. On en comptait environ 600, auxquels îl faut joindre tous coux qu'ils avaient emportés suivant leur habitude. On peut estimer à 1,200 ou 1,500, au moins. le nombre d'hommes mis de leur côté hors de combat. Les alliés eurent environ 400 hommes tués ou blessés; on eut à regretter la perte du chef de bataillon du génie Dumas, frappé en pleine poitrine d'un coup de baionnette, à la tête de la sape, et celle de quatre officiers d'infanterie morts bravement. Le colonel Jannin, du 1er de zouaves, eut la joue traversée d'une balle et deux fortes contusions 'à la tête, résultat de coups de pierre. Les corps qui prirent la part la plus active à ce combat sont le 3° de zonaves, bien digne de la réputation de ces braves troupes, et le 82º de ligne. L'affaire de la muit du 22 au 23 a. sous plusieurs rapports, de l'analogie avec la bataille d'Inkermann, bien qu'elle n'ait pas eu les mêmes proportions, Les colonnes russes renfermaient plusieurs bataillons composés d'hommes de bonne volonté, a qui l'on avait fait accroire qu'ils allaient porter le coup décisif. Il y avait aussi des marins et des Grecs : ce ne furent pas ceux qui eurent le moins à souffrir.

La nuit suivante ce fut au tour des Français d'attaquer. Dans ce but les dispositions suivantes avaient été prises: un détachement du génie et un détachement d'artillerie, deux bataillons du 2º de zonaves, colonel Cler, et un bataillon du 4º régiment de marine, commandant Mermier, ayant à leur tête le général de brigade de Monet, devaient envahir l'ouvrage élevé par les Russes en avant de la droite des lignes françaises. Deux bataillons des 6º et 10º de ligne (lieutenant-colonel Dubos) formaient la réserve. L'ensemble était commandé par le général de division Mayran et enfin l'opération était surveillée et dirigée par le général Bosquet, commandant du 2º corps.

L'ouvrage russe était précédé de plusieurs embuscades présentant au milieu de l'obscurité de la nuit des obstacles dont il était difficile d'apprécier la disposition et la force. Les troupes chargées de l'attaque les abordèrent avec vigueur et les culbutèrent, et, pendant que les bataillons qui marchaient à gauche et au centre franchisaient ces obstacles, les zouaves, conduits par le colonel Cler, et ayant à leur tête le général de Monet, déjà blessé quatre fois, péné-

traient dans l'ouvrage sous un feu très-vif de mousqueterie, et sejetaient sur l'infanterie russe qui s'y trouvait massée. Cette infanterie céda le terrain après une lutte courte, mais violente, à laquelle mirent une brillante part le détachement du génie commandé par le rapitaine Valesque et celui de l'artiflerie commandé par le lieutepant Delafosse. Les zouaves 'se' montrèrent de la plus grande intrépidité; matheureusement une colonne d'infanterie de marine se rompa de route et s'égara. Les zouaves crovant se diriger vers cette plonne se trouvèrent à l'improviste devant une masse compacte de 1.000 Russes qu'ils percèrent d'outre en outre, mais au prix de pertes regrettables. De son côté l'ennemi eut une quantité énorme de morts et de blessés, ce qui s'explique par cette circonstance que sa flotte lançait une pluie de projectiles sur la mélée, éclairée par des pots-à-feu, et que ces projectiles atteignaient principalement les Russes qui se trouvaient dans leur direction. Ne pouvant songer à s'établir sur un point menacé de tous côtés par l'artillerie ememie. les Français se retirèrent après avoir une fois de plus prouvé leur supériorité dans l'action.

Outre la mort du chef de bataillon du génie Dumas, officier supérieur plein de mérite et d'avenir, tué, comme nous l'avons dit, à coups de baïonnette après avoir été déjà blessé en tête des travaux d'attaque, on signala l'absence du chef de bataillon Banor, du 3 de

zouaves, qui disparut et qu'on suppose avoir été tué.

Voici le résumé des pertes éprouvées par les 1,000 zonaves formant la partie principale de cette colonne redoutable qui culbuta si rudement des forces d'une grande supériorité namérique : MM. Daquirot, Doux, capitaines; Bartel, lieutenant, et Sevestre, sous-lieutenant, tués; Sagre, capitaine, mort des suites de ses blessures; Pierre, capitaine adjudant-major, tombé vivant au pouvoir des Russes; 13 officiers blessés, rapportés au bivouac; 62 sous-officiers et soldats tués, et 13 blessés laissés sur le champ de bataille; 124 blessés, rentrés ou rapportés au bivouac. La perte des Russes s'élevait à 12 ou 1,500 hommes.

Dans le cours de cette nuit eut lieu un regrettable événement. Le médecin français Leblanc, attaché au service médical du Trégiment d'infanterie anglaise, occupait une tente près des huttes d'hôpital de ce régiment. Il se livrait à la lecture lorsque tout à coup, entendant le bruit du combat, îl se leva, laissant sa chandelle allumée, son livre ouvert, et sortit. Le docteur Leblanc avait la vue courte. Dans l'obscurité il se trompa de chemin et se présenta devant la ligne du 18 régiment français établie près de la tour d'observation vers l'attaque de gauche. Bien qu'on lui cût crié trois lois qui vive? Il ne répondit pas. La sentinelle fit feu, et il fut tué sur le coup.

Stat des défenses de Sébastopol en avril 1855. — Second bombardement. — Remplacement du général Canrobert par le général Pélissier. — Affaire des 22 et 23 mai. — Expédition de la mer d'Azof. — Débarquement à Balaclava d'un corps Tarmée fourni par le gouvernement piémontais. — Particularités sar ce qui se passe aujourd'aui en Russie. — Prodamation du général Pélissier. — Effectif des armées et des flottes des divers Etats de l'Europe. — Armée tarque d'Asie.

Depuis quelque temps les alliés faisaient de grands préparatifs pour un nouveau bembardement et les Russes, de leur côté, complétaient leurs moyens de défense. Nous avons déjà fait conneître les points principaux des fortifications. À la description que nous en avons donnée nous croyons devoir ajouter quelques mots qui aideront à l'intelligence des nouvelles opérations.

L'extrémité da bastion du Mat aboutit à un mur crénelé de 200 mètres de long, qui conduit à l'endroit où le ravin du Port rejoint le ravin du village des marins de Sébastopol. Derrière ce village, situé à l'extrémité du Port des vaisseaux, se trouve une batterie importante appelée batterie des Casernes, qui fait un feu très nourri et qui soutient puissamment cette zone de la désense. La batterie des Casernes est en arrière du village, mais en avant du fanbourg de la Marine. En dehors du bastion du Mât et du bastion Central et du côté de l'attaque, s'étend une ligne de désenses accessoires qui, avec les contours qu'elle décrit, peut avoir 6 ou 700 mètres de développement. Sa largeur est difficile à apprecier, mais elle part de l'escarpe et semble avoir environ de 50 à 75 mètres. Elle se compose d'abattis, de chevaux de frise, de petits piquets ou piquets allemands, de trous de loup, de chausse-trapes, de palanques et de fraises. Les obstacles que présentent ces défenses accessoires n'ont pas la même importance qu'autrefois; on ne doit pas les négliger, et toutes les mesures sont prises pour les enlever lorsrue le moment sera venu. En dedans du bastion du Mât, à 380 mètres de l'angle du saillant et à 460 mètres de son côté gauche, se trouve la seconde ligne de défense des Russes, qui, en cet endroit, se compose d'une série de batteries dites batteries hautes du boulevard et batteries de la berge droite du ravin central. Cet ouvrage présente, en raccourci, la forme du bastion du Mât. On ne connaît pas encore son armement; mais, d'après ses dispositions, il doit être important. Il est dans la direction de la partie principale et

bâtie de la ville, qu'il domine. Dans l'espace compris entre la première et la seconde enceinte, on a démasqué récemment des batteries destinées à lancer des feux courbes. C'est aussi à la partie gauche du bastion du Mât que se trouve le quartier des Casernes, particulièrement affecté aux troupes et à la garnison de la ville. Plusieurs de ces casernes, construites sur le plan le plus avancé, ont été détruites par les projectiles.

Les défenses, de même que les attaques de la droite, commencent au ravin du Port et arrivent jusqu'à la rive gauche de la Tchernaïa. Le point capital de ces défenses est la célèbre tour Malakoff, dont l'armement est évalué à 100 pièces. Jusqu'à la rive gauche de la Tchernaïa et jusqu'à Inkermann, il existe d'autres travaux portant à 550 pièces environ l'armement des ouvrages du côté de la terre.

Le 9 avril, lundi de Pâques, à cinq heures précises du matin, le feu s'ouvrit sur toute la ligne des alliés contre Sébastopol. Il faisait une tempête épouvantable, et les éclats de la foudre se mêlaient au bruit de l'artillerie. A l'attaque de gauche, de la Quarantaine au bastion du Mât, 300 canons et mortiers français foudroyaient la place, et, vu l'extrême proximité des ouvrages, y causaient d'affreux dégâts. C'était au bastion du Mât et au bastion Central que se concentraient tous les efforts. A l'attaque de gauche, du ravin dit des Anglais à celui de la Carabemaïa, les Anglais faisaient un feu d'enfer. Les Russes répondaient, mais sans causer un grand dommage. Seulement la batterie n° 28 eut beaucoup à souffrir et le lieutenant Brillant y fut coupé en deux par un boulet. Dans un combat de nuit, qui précéda le bombardement, le commandant du génie Saint-Laurent avait été tué d'une balle reçue au front. Le 10, les batteries continuent leur feu avec les mêmes avantages. Les dégâts produits au bastion Central, aux batteries de seconde ligne qui s'y relient, et au bastion du Mât, sont de plus en plus apparents. Le 11 avril, dans la soirée, trois embuscades russes qui eussent gêné les travaux que devait faire exécuter le génie sont enlevées. Les Russes s'avancent en nombre pour les reprendre; ils sont forcés de se retirer devant un feu nourri de mousqueterie. Dès le point du jour, les batteries du Carénage avaient repris leur feu avec activité. Après trois heures de lutte, les ouvrages Valhynie et Sélinghinsk sont réduits au silence.

Le feu de la première enceinte est sensiblement moins vif que la veille; les Russes tirent, au contraire, davantage des batteries intérieures de la ville. Une bombe, tombée en arrière du bastion de la Quarantaine, y produit l'explosion d'un amas considérable de projectiles creux. A la suite de cette explosion, le feu de la place est très-vif pendant deux heures. Le tir des batteries françaises, régu-

lièrement dirigé, est très-bon; les embrasures des ouvrages ennemis sont fortement dégradées; la passerelle du fort Paul, dont quatre bateaux ont été coulés, est touchée plusieurs fois, et les assiégés ne peuvent rétablir cette communication, à l'aide de planches et de cordes, que pour des hommes isolés seulement. Deux divisions turques de l'armée d'Omer-Pacha, transportées d'Eupatoria à Kamiesch, viennent dans cette journée s'installer au col de Balaclava, sur les positions françaises. Le généralissime Omer-

Pacha s'v établit en personne.

L'ennemi ayant rétabli ses embuscades, il fallut l'en déloger. Il fit une sortie et tomba à l'improviste sur un bataillon du 46° de ligne qui gardait les travailleurs. La compagnie de voltigeurs, qui chargea l'ennemi à la baïonnette avec un entrain admirable et sans tirer un seul coup de fusil, eut beaucoup à souffrir. En faisant une reconnaissance, le général de division du génie Bizot fut mortellement blessé, et le 45 il rendait le dernier soupir. Ce brave officier, dont la carrière militaire remonte à 1813, s'était distingué en mille circonstances et avait conquis tous ses grades à la pointe de son épée. Général de brigade le 10 mai 1852, il fut investi, le 1er août suivant, du commandement supérieur du génie en Algérie, fonctions qu'il exerça jusqu'au 23 octobre de la même année, époque à laquelle il fut placé à la tête de l'Ecole polytechnique. Appelé à commander le génie à l'armée d'Orient, le 15 avril 1854, le général Bizot s'embarqua pour Gallipoli le 1er mai. Dès le commencement du siège de Sébastopol, chargé de la direction des nombreux et pénibles travaux de son arme, il sut, dans ces importantes fonctions, déployer les plus brillantes qualités; son calme, sa fermeté d'esprit, son habileté, son courage, souvent téméraire, l'avaient haut placé dans l'estime de l'armée. L'Empereur lui avait décerné, le 24 janvier dernier, la croix de commandeur de la Légion d'honneur, et venait de l'élever au grade de général de division, le 12 avril ; le général ne put jouir de la récompense qu'il avait si justement acquise, mais qui devint pour sa famille un titre de gloire et une consolation. Les obsèques du général Bizot furent célébrées le 16; tous les généraux français, anglais et turcs, y assistaient. L'amiral Bruat s'y était rendu avec tout son état-major. Lord Raglan, le général Canrobert et Omer-Pacha marchaient derrière le cercueil. Venaient ensuite les généraux Bosquet, Pélissier, Mayran, Dulac, etc., etc. Les coins du poêle étaient tenus par les généraux de Martimprey, Lafont de Villiers, le général de division Niel et un général d'artillerie. Les généraux Niel, Pélissier et Canrobert prirent successivement la parole et retracèrent avec chaleur les titres de leur compagnon d'armes à l'estime et aux regrets de

Le général Bizot n'était âgé que de cinquante-neuf ans; doué d'une grande énergie et d'une santé robuste, il pouvait encore fournir une longue carrière. L'arme du génie perd en lui une de ses jumières, la France un de ses hérosques enfants.

Dans la nuit du 12 au 13 il y eut de très-vifs engagements. Les Russes, qui avaient encore rétabli leurs embuscades, ne cessaient d'inonder les travailleurs de projectiles creux. Trois fois la garde de tranchée s'élance en avant, enlève les embuscades et les détruit. trois fois les Russes viennent les rétablir et s'v loger de nouveau. Les Français eurent 54 hommes tués et 87 blessés. La perte de l'ennemi fut beaucoup plus considérable, et l'on resta maître du terrain, ce qui permit d'achever la 4º parallèle. Dans la soirée du 45, on fit jouer une mine renfermant une quantité prodigieuse de poudre (25,000 kil.). L'explosion produisit dans la place une espèce de terreur panique. Une vive canonnade s'engagea sur toute la ligne. La mousqueterie se faisait entendre bien fournie du côté des Russes. Tout le monde dut prendre les armes et sortir des abris. cicar on croyait évidemment à un assaut. Au milieu de tout ce va et vient, le feu des Français, bien dirigé à la faveur de la lumière des détonations, occasionna de véritables ravages. Quant à l'ennemi, il dirigeait son feu en arrière, dans la pensée sans doute que des co-· lounes d'assaut g'y trouvaient formées. Les pertes furent minimes. L'explosion de la mine produisit un vaste entonnoir dont on couronna le bord du côté du bastion du Mât. L'attaque n'était plus qu'à 60 mètres de ce bastion. L'établissement n'étant pas assez solide la Poremière nuit, et l'entonnoir n'ayant point de communication ouverte avec la 3º parallèle, on ne l'occupa pas immédiatement. La nuit suivante, on perfectionna le logement, et bien que la communication avec la 3º parallèle ne fut pas complétement terminée encore, on put laisser en avant un certain nombre d'hommes. Dans cette même nuit, une bombe éclata sur un magasin de poudre anglais qui fit explosion, tua un homme, en blessa deux d'une facon très-grave et sept moins grièvement.

Le 47, les Russes firent une reconnaissance, avec quatre escadrons, en arrière des murs de Balaclava. Le régiment de cavalerie anglais, attendu des Indes, arriva le même jour au camp britannique. Ce régiment compte près de 700 chevaux arabes excellents, et les cavaliers sont tous de vieux soldats aguerris. Trois régiments d'infanterie venant du même pays étaient également attendus.

Le 19, une reconnaissance fut poussée du côté de Tchegoun, avec deuze bataillons turcs d'Omer-Pacha, qui y était en personne, 1,500 chevaux français, anglais et turcs et de l'artillerie. Elle ne rencontra que des Cosaques qui se rallièrent en arrière sur un ma-

rmelon, d'où quelques coups de fasil sufficent à les séloger. Hanepassèrent bien vite la Tehermaia. Le passage de ce cours d'eau pe présenterait pas de difficultés quand on voudrait le franchir. Les Russes y avaient bien l'ait des ouvrages délensies, mais ce n'étaient pas des obstacles sérieux. Leur ligne de délense réchte se trouvait sur les hauteurs de Mackensie, qu'ils avaient fortifiées, ainsi que les gorges qu' mênent sur ces hauteurs.

Sur toute la figne d'attaque, aussi bien au centre qu'à la gauche et à la droite, on s'efforçait, par des cheminements, de s'approcher de plus en plus des fortifications de la place. En grant des bastions des casernes et de l'arsonal, les Amglais avaient commencé des invaux considérables. Les embuscades russes en face de l'approche " séparée des tranchées avancées, à l'extrême droite, furent emportées " avec une grande bravoure par un détachement angleis, sous les ordres du colonel Egerton. L'impétuosité de ces treupes triompha d'une opiniêtre résistance. L'embuscade, qu'il importait de conservor, fut, sans perdre un instant, reliée à l'approche britannique. Au bout de trois heures environ. l'ennemi fit une très-forte canonnade et un'feu très vif de mousquerie sur l'avant-poste de l'embuscade. Le détachement s'v activa; il la défendit et s'v maintint avec succès. "Mais ce brillant exploit ne put s'accomplir sans une grande perte d'hommes : le colonel Egerton fut tué ainsi que le capitaine Lemprière. Cinq officiers furent blessés, dont trois dangereusement.

La nuit suivante, l'ennemi voyant que mi la fusillade de ses embuscades ni la grèle de projectiles creux dont il inonde les intrépides travailleurs ne pouvaient les arrêter dans leur cheminement tente de détruire, dans une vigourense sortie, les ouvrages commencés. Une forte colonne, partie du bastion le plus voisin du ravin du Carénage, s'avance silencieusement dans l'obscurité pout venir surprendre les Anglais; mais ils étaient sur leurs gardes: tapis immobiles contre l'épaulement de la tranchée, ils attendaien l'ennemi. Avec un sang-froid tout britannique, ils le laissent s'approcher jusqu'au pied du revêtement. Les Russes, parvenus si près et croyant ne pas avoir été apercus, annoncent alors leur présence par une décharge générale, et se précipitent sur la tranchée en poussant leurs cris ou plutôt leurs hurlements habituels. Un feu de peloton à bout portant et bien nourri, suivi de hurras retentissants, est la réponse des Anglais. Étonnés d'être ainsi reçus, les Russes ne peuvent pénétrer dans les ouvrages. Quiconque parvient à gravir le parapet est immédiatement rejeté à coups de baionnette. Forcé de reculer, l'emmemi cependant ne se retire pas encore et commence une vive fusiliade qui dure plus d'une heure. Entin les Russes battent en retraite. It est vrei, sans être poersuite. Quitter

es retranchements eût été une haute imprudence de la part des Anglais, tant la disparité du nombre était grande. D'ailleurs, l'essentiel était de rester en possession des ouvrages commencés et d'empêcher les Russes de les détruire. Tet fut précisément le résultat de ce chaud et brillant engagement. Mais ce ne fut pas sans pertes sensibles pour les Anglais, qui eurent 70 hommes tués et un nombre bien plus considérable de blessés. Quant aux pertes de l'ennemi, elles furent énormes, et le matin suivant le ravin était encore rempli de cadavres moscovites.

A l'attaque de droite, s'effectuent aussi divers engagements pour déloger l'ennemi des embuscades qu'il a rétablies partout. Comme toujours, elles sont enlevées à la baionnette avec un admirable élan: mais quelques instants après elles sont refaites. Malgré une fusillade meurtrière, on continue toujours à s'avancer vers le mamelon Vert et même vers la tour Malakoff, dont le feu, ainsi que celui du Phare et des ouvrages Blancs, paraît augmenter à mesure que celui des Français diminue par suite du nombre restreint de coups à tirer par 24 heures, auquel on a limité les batteries. Au centre et à la gauche le feu des alliés s'est considérablement ralenti, toujours pour la même raison. On craint d'épuiser trop vite les munitions, qu'il a fallu plusieurs mois pour accumuler. Mais l'ennemi profite de cette quasi-cessation du feu pour réparer les ravages faits dans ses fortifications et réarmer ses batteries. Dans l'après-midi, un lieutenant de vaisseau, commandant à l'attaque de droite une des · batteries de la marine, est atteint au ventre par une balle qui lui traverse les intestins. Son état est désespéré. C'est un des plus jeunes. et des plus brillants officiers de la marine française.

Pendant toute la nuit du 21 au 22, la fusillade est très-vive à l'attaque de gauche et les coups de canon se succèdent rapidement. On fait jouer plusieurs mines dans le Cimetière, entre le bastion Central et celui de la Quarantaine, afin de rapprocher encore de la muraille crénelée les nouveaux ouvrages. Malheureusement ces mines ne produisent pas leur effet du côté où elles devaient agir : l'explosion se fait plus vers les troupes françaises que contre l'ennemi, et les -décombres projetés tuent et blessent plusieurs soldats. On se met immédiatement à travailler dans les déblais, malgré la fusillade et la mitraille. Les ouvrages avancent beaucoup. Là aussi on aura bientôt une 4º parallèle complète, à moins de 150 mètres de la mugaille crénelée. A l'angle de cette muraille et du flanc gauche du bastion Central, il y a maintenant une brèche ouverte qu'on estime avoir une étendue d'environ 150 mètres. Toutes les maisons voisines sont démantelées et percées à jour. Comme toutes les nuits, six vaisseaux et frégates à vapeur anglais et français vont successivement lancer quelques berdées contre les forts à l'entrée du port. La frégate française le Mogader, après avoir envoyé à cinq encâblures (1,000 mètres) 24 coups de canon au fort de la Quarantaine, reçoideux boulets russes en plein bois; un autre boulet perce de part en part un des tuyaux de dégagement de la vapeur. Deux hommes sont tués; trois sont blessés. Le Berthollet et le Cacique reçoivent chacun un boulet dans la coque.

Antérieurement, à 9 heures du soir, il s'est fait un grand mouvement à Kamiesch. Omer-Pacha y est arrivé, escorté d'un piquet de lanciers. De longues files de chevaux de bât chargés de tentes, de bagages, et conduits par des soldats le sac sur le dos, le fusil en bandoulière, descendent lentement la route qui conduit au port. On dit que le général en chef turc s'embarque pour Eupatoria; mais ce train d'équipage qui le suit n'est pas pour un seul état-major, que que nombreux qu'il puisse être. A dix heures les chevaux de bât et les charrettes, chargés de bagages, ne cessent d'arriver. Ils encombrent toute la plage. Évidemment c'est le bagage tout au moins d'une grande partie de l'armée turque. On commence à entrevoir les masses sombres des bataillons qui suivent silencieusement en colonne les dernières voitures. A onze heures, Omer-Pacha s'em. barque avec son état-major. Des chalands à tous les débarcadères se remplissent de troupes ottomanes et les portent à bord des vapeurs français, anglais et turcs qui chauffent prêts à partir. On prétend que la nouvelle est arrivée dans la soirée qu'Eupatoria est sé--rieusement menacée. De là le mouvement de l'armée turque, ou au moins d'une grande partie, quittant subitement son camp près de Balaclava pour venir s'embarquer de nuit à Kamiesch.

Depuis ce moment les embarquements de troupes turques ne cessent pas. Le matin du lundi 23 avril, il y a encore 2 à 3 mille hommes qui attendent leur tour et aussi quelques bagages : mais l'opération est à peu près terminée. Ismaïl-Pacha surveille tout et donne des ordres pour tout activer. Il se tient près du débarcadère en face de la maison du commandant de place. C'est un homme d'une taille peu élevée, mais vigoureusement constitué. Ses traits bronzés ont une grande expression d'énergie et d'audace. A midi, l'embarquement des Turcs est terminé, Ismaïl-Pacha vient lui-même de se rendre à bord. Comme le temps est calme, on pense que toute la flottille sera arrivée avant le soir à Eupatoria. Il paraît qu'Omer-Pacha restera définitivement à Eupatoria avec la majeure partie de l'armée ottomane. Pourquoi alors avoir fait venir, il y a dix jours à peine, toutes ces mêmes troupes pour les rembarquer et les reconduire d'où ettes venaient? Est-ce un mouvement stratégique se rattachant à quelque grand plan ultérieur? C'est ce que nous saurons d'ici à peu

de temps. Les troupes embarquées se montent à 6,000 hommes. Le reste de la division ottomane n'a pas quitté son camp de Belaclava. Ménékli-Pacha en a pris le commandement.

Au siège, la nuit se passe dans le plus grand calme. Le canon ne se fait entendre que de loin en loin. Le matin il en est de même. L'ennemi ne semble pas plus désireux que les alliés de continuer le feu. On dirait que des deux côtés on est dans une sorte d'attente. Cependant personne ne compte sur la paix. Mais si les Russes ne tirent pas beaucoup, ils travaillent énormément. En parcourant l'attaque de gauche et celle des Anglais, on est étonné de la rapidité avec laquelle l'ennemi a réparélles grands ravages faits dans ses ouvrages de défense. Ainsi l'énorme brèche visible à l'angle de la muraille crénelée, près du hastion Central, n'existe presque plus; des sacs à terre empilés s'élèvent comme des moellons jusqu'aux deux fiers de la hauteur du reste de la muraille sur toute l'étendue de cette brèche. Les fortifications en terre qui terminent les défenses de la place du côté de la Quarantaine, le bastion de la Quarantaine luimême, le bastion Central et celui du Mât, dont les faces, les parapets, les embrasures, ne paraissent plus qu'un amas de ruines et dont les batteries étaient en partie éteintes, sont maintenant en état de recommencer le feu. Au premier aspect, leur exterieur semble dans le même état que les jours précédents; seulement, en examinant attentivement avec la lunette, on reconnaît qu'au milieu des terrassements éboulés ou démantelés, l'ennemi a pratiqué des ouvertures qui lui tiennent lieu d'embrasures; il en est de même des batteries des Casernes et de l'Arsenal, opposées à l'affaque anglaise Chaque jour de nouveaux renfoits arrivent aux Russes. On aperceit sur les hauteurs du nord de la ville des tentes formant de vastes carrés. Dans la forêt d'Inkermann et à l'entrée des gerges des montagnes de Vofouska, près de Balaclava, on découvre avec la lunette des campements considérables qui n'existaient pas il y a quinze jours. Évidemment l'ennemi agglomère ses forces pour tâcher de tenir les alliés enfermés dans le triangle de sept à buit lieues carrées qu'ils occupent en Crimée: Peut-être est-ce dans le but de l'inquiéter sur ses derrières et de l'obliger à distraire une partie de ses forces, qu'on vient de faire retourner Omer-Pacha à Eupatoria? Cala paraît plus probable que la nécessité d'un retour subit pour la désense de cette petite place, occupée encore par près de 25 mille hommes, et maintenant suffisamment fortifiée pour être à l'abri de toute espèce de coup de main. Dans l'après-midi, entre 3 et: 4 heures. l'ennemi a hissé un drapeau blanc sur le fort Constantin, à l'entrée du port. Ce drapeau y reste près de vingt minutes. Pendant ce temps, les batteries de la place ne cessent pas de tirer, et, bien

entandu, calles des alliés leur répondent. On pe sait ce que cela veut dire, d'autent plus que le mât placé un peu à gauche du bastion de la Querantaine et où l'on met ordinairement le pavillon parlementaire, n'en porte aucun.

Pendant toute la muit du 23 au 24 avril, on entend une fusifiade des plus vives et une violente canonnade, principalement à l'attaque de ganche. A care heures du soir, les Russes font jouer en avant du hastion du Mât une mine pour pénétrer dans les entonmoirs de la place d'armes, obtenue huit jours auparavant au moven de la mine, etoù l'on construit une formidable batterie de brèche à 60 mètres du bastion. A une telle distance, si les fortifications de l'ennemi étaient en maconnerie, le résultat serait inmanquable, mais 🤊 battre en brèche dans des terrassements, qu'en adviendra-t-il? La mine des Russes ne produit aucun effet. Une seconde, qui fait explosion à minuit, a un peu plus de succès, sans causer de pertes sensibles en hommes; mais la troisième que l'ennemi fait jouer à trois houres du matin, fait beaucoup souffrir les assiégeants. Cependant les Russes ne penyent pénétrer dans les ouvrages français. Ils trouvent dans les haconnettes des intrépides soldats une infranchissable barrière.

Dans la nuit du 24 le seu se concentre vers la tour Malakoff; on d'attaque les embuscades élevées contre la quatrième parallèle. Lés l'attaque les embuscades élevées contre la quatrième parallèle. Lés l'attaque en restent maîtres, après une lutte acharnée. On établit deux batteries sur la quatrième, parallèle, Presque toute l'aile gauche de l'armée reste silencieuse.

Le matin du 25, une très-forte reconnaissance française et anglaise descend dans la vallée de la Tchernaia. Les troupes embarquées la veille avaient emporté quatre jours de vivres. On apprend
qu'Omer-Pacha, aussitôt après son retour à Eupatoria, a fait faire
une reconnaissance qui a été poussée jusqu'au village de Sack, defendu par de nombreuses troupes d'infanterie et de cavalerie, et que
les Russes se sont refusés à tout engagement.

Le 26, le gépéral en chef passe la revue des quatre divisions françaises du denxième corps d'armée. Le 27, le premier corps à son tour est passé en revue par le général Canrobert. Dans la nuit du 27 au 28, la canonnade et la fusillade reprennent avec une grande vivacité. Le 29, les Russes envoient un parlementaire à Omer-Pacha pour le prier de laisser sertir d'Eupatoria plusieurs familles; cette permission est accordée à quelques personnes seulement. Depuis le combat du 17, si glorieux pour les armes alliées, une animation extraordinaire règne dans la ville d'Eupatoria; chaque jour de nouveaux régiments de l'armée ottomane débarquent, amenés de Varna pandes navires de guerre français, apglais et turcs, et bientôt l'ef-

\_\_\_\_\_ THE THE MEDICAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE The second second second second THE STREET THE MEDICAL COMPANIES AND AD-The Company of the Co 1928 . See L. Design The second of th 2. 金色性 T.L.1000、医可以加速中心性 1 11 \_\_\_ .75 \_\_\_\_ the second second second THE REPORT OF THE PERSON OF TH THE . 4 INDIA . :--THE PERSON OF THE PERSON OF TH <del>. . . . .</del> ; 7 ----1995年 - 1985年 - 1985年

THE LIBERT LIBERTS & PERSON THE THE RESIDENCE OF THE SECOND SE the same of the sa A THE REAL PROPERTY AND A SECOND PROPERTY AN THE PRINT HE SHEETS. ME THE RESERVE AND SHOULD BE THE THE THE THE T . . . . . CL . He well Beitremies 188 - the transfer of the state of The second of the second of the second of the second or were the control of the control o THE THE THE THE THE PRINTERS APPRIES --- mes reservates : raprinde de la guerre. water ou s. regat . sasting de la vie militaire. Les There is the control objects and additions de tirailleurs armoud minimo a re- minere ur it dinnee : ils s'en servent avec vousses : Larence. Severent une tunique semblable à celle des standard, au There is tout your coulding one toque verte trèsspecies, comme in the comme les bounets

tartares. Cette coiffurm constitue un estai nouveau ; il est question de l'adopter pour toute l'armée ottomane, en remplacement de la calotte rouge ou fez, incapable de préserver la tête des soldats contre les cours de sabre en de bajonnette. Les Egyptiens sont repardés comme les meilleurs soldats de l'armée d'Eamatoria. Els avaient la même réputation pendant la campagne du Danube! et on a vu guille: ont soutenu, presque en entier, le poids de la célèbre défense de Silistrie, Ils ont la figure beaucoup plus foncée que les soldats turos leur costume est le même pendant l'hiver, mais l'été ils portent la veste blanche, au lieu de la veste bleue. Comme ils partent arabe et . qu'ils n'ont pas la même langue que-les (Bures, ils ont peu de ranports avec ces demiers et vivent entre eux. On ne les appelle dans le pays et dans l'armée que les Arabes: Leur mazière de combature se rapproche beaucoup de celle de ces peuples guerriers, au courage, et, à l'énergie: desquels ils joignent l'intelligence de la discipling. Les soldats français leur inspirent une estime toute particulière, et ils cherchent sans cesse à les imiter. Les Egyptiens étaient ! commandés par un homme qui possédait leur conflance absolue. et l' qui desse d'unanimes negrets : Sélim-Pacha, mort braventent [1] comme nous l'avensiditudans la journée du 47 février. Facili sel 1919

Le général Caprobert avait résolu d'enlever de vive force un ouuvrage de contre-approche que l'ennemi avait enlevé en avant des attaques de gauche. Cet ouvrage avait des proportions considérables. Il se composait de deux lignes brisées, séparées par un vintervalle. de 40, mètres, et dont les extrémités s'appuyaient à des obstacles naturels du terrain ; il était en communication avec la lumette du :: bastion Central par une tranchée profonde, et déjà il avuit reçu un! armement particulier de neuf mortiers à bras, dont le tir incommodait sérieusement les travaux du siège. Cette position avancée était pour l'ennemi d'une très-grande importance; de là, il aurait. peut-être ruiné par son artillerie l'une des batteries récomment. achevée, ainsi, que, les travaux, qui, l'entouraient, et il aurait battu. d'enfilade les attagnes, françaises sur le bastion du Mât. Il fallait donc empêcher les Russes de s'établir définitivement dans cette place. d'armes, et l'attaque en fut résolue dès que les travaux eurent pris. assez de relief pour convrir les soldats des feun de la place, du moins. en partie. D'après les ordres du général en chef, le général Pélissier prépara les dispositions générales de l'attaque, dont l'exécution fut confiée au général de division de Salles, secondé par les général raux Bazaine, de la Motterouge, Rivet, et le major de tranchée lieutenant-colonel Raoult. Le 1er mai, à dix heures du soir, et au moment où la lune, éclairant, très-vivement, permettait d'opérer avec ordre, les troupes, disposées en trois golonnes, quittaient les par ralibles. La colonne de gauche, composée de six compagnies de la légion étrangère (1 régiment; colone). Viénot), de buit compagnies. du 43°, commandant Beoquet de Sonnay, et. de dix compagnies du 79° de ligne; colonel Grenier, avait mission de tourner par sa droite: l'ouvrage, qui était défenda par plusieurs bataillons. Conduites avec beaucoup d'habileté et de vigueur par le général Bazaine, cestroupes aberdèrent l'euneum avec un irrésistible élan. Le colonel Viênot enleva la légion étrangère avec une remarquable énergie. Une balle atteignit ce boare officiar qui périt, l'épée à la main, en avant de ses soldais.

La colonne du centre, aux ordres du général de la Metterouge, se composait de deux bataillons du 46° de ligne, commandés par le colonel Gault. L'un de ces bataillons, dirigé par le colonel lui-même, se porta sans tirer un coup de fusil sur l'ouvrage, qu'il aborda de front, et se précipita résolument à la baïonnette sur l'emnemi. L'autre bataillon, le suivant de près, franchit immédiatement la première enceinte, et énfin le régiment teut entiev se porta sur la seconde, qu'il enteva également avec une vaillance dont son colonel donnait le premier l'exemple. Le 98° de ligne, marchant à l'appui du 46°, se lança à son tour sur l'emnemi et fit de brillantes preuves sous les ordres du colonel de Brégeet. Lefin, la colonne de droite, formée d'une compagnie du 9° bataillen de chasseurs à pied, capitaine de Villermain, officier d'une grande braveure, et de deux compagnies du 42°, capitaine Ragon, enleva l'ouvrage par sa gauche.

Chassé de partout et poursuivi à la basennette, l'ennemi abandonna l'ouvrage et se retira en déserdre dans la place, semant de cadavres le terrain qu'il parcourait, et laissant entre les mains du vainqueur des prisonniers et des armes: ses pertes furent très-conconsidérables, et l'on s'empara de neuf mortiers portatifs trouvés en batterie. Des que l'ouvrage fut occupé, l'œuvre du génie commença pour retourner les parapets, dérober la position aux vues de la place. et enfin la relier par une communication avec la parallèle en arrière. Ces travaux furent exécutés ainsi qu'il avait été convenu d'avance, mais sous un feu d'artillerie comme aucune place n'en a certainement jamais fourni. Les officiers du génie, et surtout le lieutenant-colonel Guérin qui les dirigeait, montrèrent un calme, une énergie et une trabileté qui furent admirés de tous. Ils furent secondés avec le plus grand dévouement par les sons-offeiers, les sapeurs et les travailleurs des divers corps, parmi lesquels ceux du 14º régiment d'infanterie méritent d'être signales.

A perne les Russes étaient-fis rentrés dans la place, qu'une vie-

travailleurs à l'œuvre, les troupes, les translètes en assière, funéss converts de projectifies de toute sorte; mais l'artillerie imaçaise. dirigée très-halifiement par le général Lobant, ouvrit leden de celles des batteries our avaient des vaer sur les attacnes. Le travail aut ainsi continuer jasqu'au jour, et la possession de l'ouvrage sut dé-Amitivement acquise aux assiégeauts. Le lendemain, 2 mai, à trois lieures de l'après-midi, une colonne russe d'environ 3,000 hommes At brusquement une sortie sur l'outrage que l'on venait de conquérir, et dont les défenses étaient encore fort imparfaites. Il était alors gardé par deux compagnies d'élite du 2º régiment de la légion. étrangère, par une compagnie d'édite du 4814 par un faible bataillon du 48°, et un bataillon plus faible encore du 98°; ces deux bataillons, restés de service de jour; avaient fain des pertes sensibles dans le combat de la nuit précédents. Les assaillants commencèrent par fen de monsqueterie très-vifoetiles plus handis, escaladant le papapet, se jetèrent dans l'envrage, où ils funent tués ou faits prisonniers. Pendant que la légion étrapgère, le 98º et le 46°, énergique. rwerst conduits var le lieutenant colonel Martineau-Deschesnez. zer noussujent l'emmenai, deux compagnies du per négiment de voltigents de la garde samériale, en réserve dans la denzième parallèle, en franchirent résolument le parapet, entraînés, par leur chef. le capitaine Genty, et se jetènent à travers champs, sur l'ennemi, memagant son flanc droit. Une compagnie du 40° hataillem de chasseurs à pied et deux compagnies du 861 d'infanterie de ligne, aux duttes du chef de bataillon de Courson, se joignirent à ce mouveaneut plein dimitiative: Un bataillen du 42 de ligne, commandant Jean ningros, acrêta une antre colonne russe, qui tentait, de descendre du bastion du Mât. L'artillerie de la place ne cessa de protégge par un feur très-vis les efforts des assaillants; mais celui des batteries d'attaque s'ouvrit à son tour, et, errès une lutte persistante, domina le feu de l'ennemi. Enfin, à la suite de plusiques tentatives Passaut restées impuissantes, les Busces so décidérent à la retraite. allandon aunt sur le terrain un grand nombre de morts.

Cette brillante affaire consacra l'établissement des troupes franpaises dans l'eurrage conquis. Leurs partes des vingt-quatre heures s'élevèrend à et officiers tués, parmi lesquals figurent le regrettable colonel Viénet et le communiant Jullien, du 46°, officier supérieur que sa braveure avait fait distinguer dans l'armée, On compta en fout 92 officiers blessés, 158 hommes des troupe tués et 600 blessés. Une courte suspension d'armes, deut les conditions avaient été préalablement réglées enfre le genrement de Sébastopol, général courte Orien-Socken, et le général Considert, out lieu, le 3 mai, pour remire les derniers devoirs aux postets. Ce apoès fit avancer d'un seul bond de 150 métres les assiégeants vers le hostion Central, et exerça une grande influence sur le moral des deux armées.

A la suite de cette clorieuse affaire, le general Camebert, dont la santé était gravement compromise, qui avait reçu plusieurs blessures, et qui sonifrait surtout d'une ophinimie, dut quitter le commandement en chef, remis avec l'agrement de l'Empereur au général Pellesier. Le general Caurollert avant demandé à rester au sièze à la teted une simple division. D'appesi or ire de l'appenent il prit la place du riveral Polissier comme communique in occurier corns d'armée. Le general Polissier, nouveux ciud de l'arante d'Orient, est né à Maronne, reveniment le Bount Saint-Inférieure, le 6 novembre 1794. Se carrière millimire remante au 22 juin 1814. En 1815 il fut attache vec cang de son-lientement, a l'artillerie de la maison du roi. Il se listingue en mande occasion, et chaque de ses grades fut la récommense l'une action d'action. Chaf d'aint-maior, le 31 décembre 1839, ie a 3º iiv son ius troums a Aigur, sous le commandement in general le Suraman. A a 24 mpendre 1840, de la division l'inter: monne de l'armée de saux-chef d'état-major de l'armée d'tibrere e i juillet well manualiser de la Legion d'Honneur le ● west いだ: marcena - a-camp a 登 avril はは; commandent de Prire le Lepour e 30 janvier 1847, commandant de la division d'Oran e 7 maine 1948; maneri du division le 15 avril 1850, le general Pultiquer rempit six des les finacions d'inspecteur-général des - to 30 aromissements d'infiniterie pour 1848. 1849. 1854, 1852, 1865 H. 1854, H. Hunger trais fais, en 1850, 1851 et 1854, les renewers ne sementair remend de l'Algèrie par intérim. Il announce i a gregor il leur, leurge il fut nommé, le 10 janview 1865, remainment in the course a l'armire d'Orient. Pendant tes primer manes pa i masse sus autorrupcion, depuis 1840, en higune e common decision and part a presigne buttes les opérations milita - moranes en s'y accompliment. Il est peu de généraux tut never serve a manufer muse active que lui, et montré plus d'harries state à somitair instroupes. Cite maintes fois à l'ordre in house war son mirepedite, son even d'aril, son élan, sa réso-Materia. Access l'une baile a l'apartir au bais des Oliviers le 15 juin seus se s'une suite su bres érest, dans la campagne de Mascara un 1885 à rennement avec distinction des colonnes devant Concerns. Dans de communicament de la subdivision de Mostaganem mountains treet and dent color de la division d'Oran pendant six annes, somme dans it gouvernment gineral intérimaire de l'Alpure : sarant d'après le temperate unanime des gouverneurs to material state internet residentante il a set trouvé, il a donné des preuves 

mérite supérieur et à une rare énergie. La prise de Laghouat a dignement couronné, par un des plus brillants faits, d'armes, sa carrière militaire en Afrique. Le général Pélissier a été nommé grand-officier de la Légion-d'Honneur le 10 décembre 1851, et grand'eroix le 24 décembre 1853 : il a été décoré de la médaille le 15 août 1852.

Depuis les journées des 1 et 2 mai, le feu de l'attaque et celui de la défense furent plus calmes. Gependant, dans la nuit du 12 au 13, les Russes firent une sortie sur les batteries de siège du côté du fort de la Quarantaine. Les soldats les virent venir et les attendirent à bout portant. Lorsqu'ils arrivèrent sur les ouvrages on les accueillit par une vive fusillade, puis on se jeta sur eux. Si le combat ne fut pas long, il fut très-vif. Il y eut une effroyable mêlée à la baïonnette. Les Russes se retirèrent en abandonnant un grand nombre de cadavres. Ils s'étaient battus avec acharnement et avaient causé aux soldats français des pertés assez sensibles.

Dans la nuit du 12 et pendant la journé du dimanche 13 mai. le feu est fort vif aux abords des bastions Central et du Mât. L'ennemi, inquiet des progrès des ouvrages des assiègeants qui, chaque jour. l'enserrent plus étroftement dans un réseau infranchissable. s'est mis à concentrer toute la paissance de son artillerie sur ceux qui lui paraissent les plus menacants. Depuis vingt-quatre heures. il ne cesse de couvrir de mitraille les intrépides travailleurs, mais sans pouvoir arrêter leur ardeur. Les deux grandes batteries de brèche, que l'on construit dans les places d'armes en avant du saillant des bastions Central et du Mât, s'achèvent rapidement. Dans la nuit du 13 au 14 la canonnade et la fusillade sont d'une violence extrême. Quoique la pluie eut cessé, le temps était très-obscur: aussi s'attendait-on à quelque sortie des Russes. Elle ne manqua pas. A onze heures de la nuit, une colonne ennemie fort nombrense se glisse le long du ravin dit des Anglais et se jette vigoureusement sur l'extrême gauche de leurs tranchées; mais ceux-ci étaient bien préparés. En effet, ils recurent les Russes par des feux de deux rangs si bien nourris que l'ennemi ne put pénétrer dans les ouvrages. Pendant ce vif engagement, les Russes tentaient une autre sortie sur l'extrême gauche, dans le Cimetière, entre le bastion Central et Jelui de la Quarantaine. Malgré le feu incessant des batteries de la place, qui balayaient avec de la mitraille les parapets de leurs tranchées, les soldats français ne craignirent pas alors de se découvrir, et, tirant à coup sûr dans la colonne russe qui s'avançait au pas de course, l'arrêtèrent court. La fusillade s'engagea de part et d'autre, mais elle ne dura pas longtemps, car les Russes ne tarderent pas à battre en retraite, pour revenir, il est vrai, quelque

temps appès, tenter un nouvel effort. Cette fois, ils échonèrent encore plus complétement. En vain plusieurs de leurs officiers se portent en avant nour entrainer leurs soldats : les Russes restent immobiles. Ils n'oscut aborder à la baïonnette l'infanterie française. Clestique ces trongiers sent des lions; rien ne saurait rendre l'élan avec lequel, au commandement de : En avant! à la bajonnette! ils franchissent sous la mitraille, les paranets des tranchées, et avec quelle fongue, quelle fureur ils se jettent sur les hataillons russes. Après le moindre engagement à l'arme blanche, presque toutes les bajonnettes dans les compagnies sont faussées ou tordues, tant les comps portés l'ont été avec vigneur. La plupart des cadavres abandonnés par l'ennemi sont percés d'outre en outre. On parle beaucoup d'un mouvement décisif en avant. Il s'agirait définitivement de traverser la Tchernaïa et de faire, coûte que coûte, une trouée dans l'armée extérieure russe, forcer ses formidables positions, la couper en deux, la battre, l'anéantir, puis investir complétement Sébastopol et attaquer à la fois la place par le nord et le sud.

Dans la nuit du 14 au 15 une vive canonnade se fait entendre aux points principaux de l'attaque de gauche où le feu s'est localisé. Le 15 on commence à apercevoir un grand mouvement des troupes vers le pont d'Inkermann sur la Tchernaïa, et un autre mouvement du côté de Balaclava.

Depuis ce moment, chaque jour, presque chaque heure, apporte la nouvelle d'un brillant succès. Dans les nuits du 22 au 23 et du 23 au 24, les Russes sont chassés des ouvrages formidables qu'ils occupaient auprès du bastion Central. Les Français s'y établissent. Dans ces luttes terribles, l'ennemi a 6,000 hommes tués ou blessés. Le 25 un armistice est conclu pour enterrer les morts. Le 26 l'armée alliée occupe les rives de la Tchernaïa et rejette l'ennemi vers la montagne. Le 27 elle s'empare de Kertch et de Iénikalé. Les défenseurs de ces deux places font sauter les magasins et les hatteries et incendient les bateaux à vapeur. On s'empare d'un grand nombre de navires marchands et de plusieurs vaisseaux russes de 50 canons. La flottille des alliés occupe la mer d'Azoff: 14-vapeurs français et anglais la parcourent. Les bâtiments de commerce tombés en leur nouvoir sont au nombre de 30, tous richement chargés. Les Russes ont brûlé 30 autres bâtiments marchands et 3 de leurs vapeurs de guerre. Leurs magasins, qu'ils ont incendiés, renfermaient des approvisionnements considérables; les fortifications qu'ils ont fait sauter leur avaient coûté des millions. L'importance de ces résultats n'a pas besoin d'être démontrée. La ligne de la Tchernaïa fait faire un pas immense vers l'investissement de Sébastopol. L'armée russe se trouve rejetée à une distance

beaucoup plus grandé de la ville assiégée; elle est obligée de rester sar la défensive, pendant que les opérations effensives vont la harceler sans relache et la contraindre peut-être à une grande et décisive bataille. L'occupation de Kertch et d'Iénikalé, en mettant an pouvoir des alliées la mer d'Azoff, prive désormais les Russes de leurs principaux centres de ravitaillement. Merisch surtout était un magasin abondamment pourva, d'où l'armét du général Cortschakoff tirait ses approvisionnements les plus essentiels. Cette armée ne peut plus désormais recevoir ses munitions que par Pérécep. voie très-longue, très-coûtense et très-difficile suivant l'état de la température. Ce triple succès est donc aussi considérable au point de vue matériel qu'au point de vue moral. L'armée alliée possède maintenant sur le territoire russe Eupatoria, Kamiesch, Balaclava, trois positions fortifiées par la nature et par l'art de façon à constituer trois Gibraltars inexougnables. Elle vient de s'établir à Kertch et à Jénikalé, deux places qui seront bientôt mises en état de défense, et pourront défier les attaques des Russes, si on leur laisse toutefois assez de temps et de loisir, chose douteuse, pour prendre l'offensive sur un point quelconque. Toute la flotte moscovite peut être considérée comme anéantie. A chaque instant les Russes se voient condamnés à de nouveaux suicides; après leur marine à voiles, c'est leur marine à vapeur qu'ils viennent de détruire de leurs propres mains. La mer Noire était aux alliés sans contestation. sans obstacle. La mer d'Azoff leur est désormais soumise: De toutes oes mers dont les tzars avaient rêvé la domination exclusive le pavillon russe a fui, n'osant se montrer devant les escadres alliées et s'honorer, sinon par la victoire, du moins par la lutte. Après la boucherie de Sinope, la Russie a abandonné les eaux de l'Euxin devant les couleurs de la France et de l'Angleterre. Ellemême a reconnu à la sace du monde qu'elle n'est point une puissance maritime capable de disputer l'approche de ses rivages, mais seulement une informe puissance continentale, qui périrait étouffée dans son immense étendue, pour peu qu'on lui fermât pendant quelques années les deux issues par lesquelles elle respire l'air vivifiant de l'occident, le Sund et les Dardanelles. Déjà elle doit se repentir de la fin de non-recevoir mise en avant par elle pour empêcher les conférences de Vienne d'aboutir à la conclusion de la paix. Bientôt pour arrêter les coups funestes portés à sa puissance, elle se verra dans la nécessité de solliciter l'ouverture d'un nouveau congrès.

C'est le 19 mai qu'était partie de Kamiesch la flottille expéditionnaire qui obtint sur les côtes orientales de la Crimée de si beaux résultats. Ce brillant et heureux coup de main avait été préparé par

une reconnaissance faite dans les premiers jours du mois : « Le 2 mai, à quatre heures du soir, raconte un officier d'infanterie de marine, notre brave petit régiment se mit en marche, composé d'un millier d'hommes, commandés par notre colonel M. de Cendrecourt. A sept heures, nous arrivions à Kamiesch; et ces trois heures de marche, loin d'avoir fatigué nos hommes, semblaient les avoir mis en appétit. Nous avons bivouaqué sur la plage, et le 3; à sept heures du matin, a attrape à embarquer sur le Jean-Bart, » comme disent les matelots. Je ne vous parle pas en détail de la composition du corps expéditionnaire, dont le commandement était aux mains du général d'Autemarre, et comprenait, avec notre régiment, le 17° chasseurs, le 1er de zouaves, le 50° de ligne, le 14e de ligne et le 21° de ligne, plus trois batteries d'artillerie et une compagnie du génie. Je ne vous dis rien non plus de la destination réelle ou supposée de l'expédition. Je puis seulement constater avec un certain plaisir que, si je ne me trompe étrangement, et à en juger par les différentes versions françaises, anglaises, russes et autres qui nous arrivent, personne n'a su la véritable portée de cette opération. Le temps était magnifique, quoique un peu brumeux. 2 vaisseaux français, le Montebello et le Jean-Bart, 6 vaisseaux anglais, 32 frégates, corvettes ou avisos, tous à vapeur, français et anglais, nous attendaient au mouillage. En quelques heures à peine. nos 10,000 hommes étaient embarqués, et cela avec un ordre, une régularité admirables; pas une hésitation, pas un accident. Le 3, à cing heures du soir, la colonne s'est mise en marche, le Montebello. en tête. Le 4, nous avons reconnu Kaffa, à quinze ou vingt lieues de la côte, et assez près, par conséquent, pour distinguer le sommet du mont Tchadir-Dagh, qui s'élève dans l'ouest de Kaffa, à 15 ou 18,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans toute cette partie de la Crimée, la côte m'a paru abrupte et très-élevée. Vers cinq heures, le brouillard a augmenté d'épaisseur et d'intensité; il a duré jusqu'au lendemain matin. De quart d'heure en quart d'heure, les sonneries partaient du vaisseau amiral et étaient répétées par les autres bâtiments qui entonnaient les marches des régiments embarqués à chaque bord. Cette musique en pareil lieu et au milieu de ce brouillard qui faisait tout disparaître à nos yeux, produisait un effet des plus singuliers. Le moyen était fort ingénieux pour rappeler à chaque bâtiment sa distance et sa direction. Il a parfaitement réussi. A six heures, le 5 mai, nous étions par le travers de Kertsch; nous avons doublé cette position, et continuant notre route, nous avons longé la côte sud de la Crimée, laquelle est garnie, depuis Aloutchi jusqu'à Balaclava, d'un rempart élevé, formé par la chaîne du mont Yaīla. On voit aussi sur ses pentes,

du côté de la mer, de fort belles habitations que la guerre a épargnées; puis, les blanches collines de nos campements paraissaient bientôt, et le même jour notre division mouillait à Kamiesch; nous débarquions, et, deux heures après, nous avions repris possession de notre camp sous Sébastopol.»

C'est le 24 mai, jour anniversaire de la naissance de la reine Victoria, que les troupes alliées ont pris possession de Kertsch. Cette ville, qui s'élève à l'extrémité orientale de la Crimée, est située sur la rive occidentale du détroit qui porte son nom, et qui établit la communication entre la mer Noire et la mer d'Azof. Ce détroit est désigné aussi par le nom de Bosphore cimmérien. Iénikalé est situé sur la même rive, plus au nord. Kertsch est l'ancienne Panticapée, capitale du royaume de Bosphore et de Pont, au temps de Mithridate. Elle fut plusieurs fois détruite. Kertsch s'est élevé, à la suite des siècles, sur le même emplacement, au foud d'une anse profonde où viennent mourir, en s'écartant, les eaux du Bosphore cimmérien. La ville se déploie en forme de croissant sur la côte septentrionale, vers l'occident de la baie et sur les plateaux qui l'entourent. Un seul point domine cet ensemble : c'est la fin d'un rameau de mamelons qui vient se terminer justement au-dessus de la ville par un monticule plus considérable que les autres. C'est. le mont Mithridate, sur lequel était élevée l'acropole de l'ancienne Panticapée. Un tumulus, couvert de grosses roches, en forme le point culminant. Au pied du tumulus, un rocher, partagé par une large échancrure assez semblable à une chaise curule, porte le nom de Siège de Mithridate. C'est de cet endroit, d'après la tradition, que le célèbre roi de Pont venait contempler cette flotte innombrable, la terreur des Romains.

Le climat, quoique froid en hiver, est sain et agréable dans cette saison. Le pays environnant, appelé par les Russes le district de Kertsch-Enikolsk, est d'une fertilité verdoyante partout où il est cultivé; il est séparé de Kaffa par une plaine d'environ 60 milles, qui présente quelques ondulations, et qui s'étend de la mer d'Azof à la mer Noire.

Iénikalé ressemble à ces cités désertes et qui tombent en ruines sur les bords de la mer Rouge. C'est le même aspect morne et sans vie. Les remparts de la forteresse, les masures de la ville, les roches escarpées, la mer immobile, tout concourt à l'illusion. La population de Iénikalé se compose entièrement de Grecs et de Tartares. On trouve dans les environs un grand nombre d'antiquités et des sources d'eaux minérales et bourbeuses. On haut de la colline escarpée sur laquelle la ville est bâtie, on admire la vue de Kertsch et son golfe. Ce panorama rappelle de loin celui de la baie

de Naples. La distance de fénikalé à Kertsch est d'environ quilass kilomètres. On les franchit à travers un steppe accidenté et verdeyant.

Kertsch est complétement bâti en pierres. Les maisons en sont belles: Elle contient une population de 40,000 habitants. Ce n'était plins qu'une ville turque de peu d'importance lorsqu'elle fut cédée par la Porte à la Russie, en 1774. Mais elle devait bientôt recouvrer une partie de son ancienne splendeur. Ce fut, il est vrai, au détriment de Théodosie. l'ancienne Kaffa. Le centre du convenerce qui se faiszit à Théodosie a été transporté, par le gouvernement russe. à Mertsch, où tous les bâtiments destinés pour la mer d'Azof doivent faire une quarantaine de quatre jours. Les plus grands attendent que des gabares amènent leur cargaison de Tangareg ou de Rostofo ceux dont le tirant d'eau est moindre traversent la barre et vont charger à Tangarog. A leur retour, ils sont obligés de transberder à lénikalé la moitié de leur cargaison dans des allèges, et de descendre à travers les bas-fonds du détroit jusqu'à Kertsch pour y. recharger. Malgré ces difficultés, le commerce de Kertsch et de la mer d'Azof s'est aceru rapidement, et, en 1851, il n'est pas entré duns la mer d'Azof moins de 1,000 navires. De ca détroit dépendent toutes les exportations de la vallée du Don et du Volga. Il n'v. a pas d'exagération à dire que l'occupation de Kertsch se fera sentir dans l'intérieur de la Russie, même jusqu'à Kasan, jusqu'à Nijoi-, Nowgorod.

· les conséquences pratiques de la prise de Kertsch sont de rendre. très-difficile, sinon tout à fait impossible, le ravitaillement de l'annemi. Le blé, les vivres, les provisions de toute capèce, veinus de la Russie méridionale, étaient chargés par de nombreux caboteurs dans les ports d'Azof sur le Don, de Tangarog et de Mariapol sur la mer d'Azof, et transportés en cinquaate ou soixante heures à-Kertsch, d'où ils étaient expédiés vers l'intérieur par la route stratégique de Kertsch à Simphéropol. En même temps, mais seulement dans la belle saison, de nombreuses caravanes, se dirigeant. par la flèche d'Arabat, entre la mer d'Azof et le Sivach ou mer Putride, ponvaient gagner Kentsch par terre ou se diriger d'Arabat sur l'intérieur de la presou'île. Aujourd'hui le pavillon du tzar a cessé de flotter dans ces parages; les caboteurs russes sont capturés, coulés oubrûlés. La mer d'Azof appartient aux puissances alliées qui, par cela même, interdisent aux Russes la route d'Arabat. En effet, la pointe septentrionale de la flèche d'Arabat est séparée de la pointe. méridionale du continent russe par le détroit et le port d'iénitchi. Ce détroit, qui n'a pas plus de cent vingt mètres et qui fait communiquer la mer d'Azof avec le Sivach, est comme un fossé profond qu'il faut franchir pour s'engager sur la fièble d'Arabat. Une sent vapeur français ou anglais placé en station dans d'encellents rade de lénitchi coupe aux Russes cette communication précientel; qui leur rendatt de si grands services en temps de guarre; de méte jeurs comme au siècle dernier. Il me fleur reals donc que la rente de terre, qui, de Tangarog se dirige de l'est à d'ouest par Manispall, que, mais est le l'arabat par Manispall, que, mais entretenne, souvent impraticable, et d'ailleurs il chipentiques allés de la couper à Mariapol et à Tangarog, dont les portus projente peu profends, ne sont pas inaccessibles aux plus légers bûse timents de la flotille stiliée. Désennais sont perfues pour étes délectionale.

Dans le rapide récit que mons venons d'écrire tout d'une indeine, i neus n'avons pas fait entrer les épisodes et les détails qui consent entravé la marche de l'action et empéché d'en saisis l'ensembled Cependant ces détails ent aussi un grand intérêt et servent de cobrollaire à l'exposé des événements dont ils facilitant la compandant sion. Nous avons cru devoir les rassembler en un faisceau qui prédiction simultanément à l'esprit les différents aspects de la vid-militaire dans dette mémorable campagne.

Parlone d'abord du port français de Karnieschequi, en ce moment, mérite particulièrement l'attention. Depuis la fin de l'hiven. Karniesch a tellement changé d'aspect, qu'une personne qui l'anraff quitté a cette époque, ne pourrait le recommance anjourd'hui. A l'andien bazar qui déployait dans le fond de la baie, sur un terrains couvert de houe et de neige, ses donx rangées de tentes infectes et misérables, a succédé un grand bourg avec ses rues et ses places bien distribuées. On peut oiter notamment les rues Napoléon, de Lourmel, de la Gloire, des Furcs; les places de la Marine et du Commerce. Les boutiques s'y sont élevées comme par enchantement, et quoique les marchands paient patente, il v en a de toute espèca: des horlogers, tattieurs, cordonniers, parfameurs et même des perruquiers; il y a aussi des papetiers, mais qui vendent des éperòns. des pistolets, des sabres, un peu de tout, excepté du papier. Les cafés et les restaurants ne manquent pas non plus, mais pour aborder ces derniers il faut avoir la bourse bien garnis: un déjeuner assez médiocre ne coûte pas moins de 20 francs par tôte (vin non compris). Pour faire la police, les gendarmes suppléent aux sergents dé ville, et leur tâche n'est pas des moins fatigantes, surtout le dimanche. Les rues des principales villes de France ne sont pas plus aritmées : c'est un péle-mèle singuitèrement pittoresque et qui plairait fort à un peintre. Les chevaux se heurtent avec les chameaux,

les arches avec : les fourgons de cantine, les mulets avec les ânes. La diversité des costumes français, anglais, tures et tartares, donne à la fonde qui se presse devant les boutiques un aspect des plus curieux, sans parlevide: la diversité des langues. Chacun fait son marché suivant son goût ou: plutôt suivant ses moyens : fantassins et cavatiers cofficiers et soldats, chasseurs, zouaxes, infanterie de marine, dragons, hussards, tout ce monda s'est transformé en ménadiret et s'approvisionne de vin. viande: saucissons, lard, harengs. salade, légumes, le tout.... non au plus juste prix. Au milieu de ce tont-bohu d'uniformes, l'oxil rencentre, quelques cantinières et quelques hardies Françaises qui n'ent pas enaint de venir s'établir à Kuntiesch-Vitte. Au reste, si, ce quià Dien ne plaise, le siège doit durer encore quelque temps, ce ne sem plus, un bourg, mais une veritable ville: Aux alentours, l'animation est la même. Ce n'est qu'une allée et venue continuelle du camp à Kamiesch; tantôt de longues files de mulets chargés de biscults, d'immenses convois du train des équipages charroyant des fournages ou des liquides, des divisions entières de fourgons d'artillerie transportant aux batteries des bombes, des obus; des boulets, des grappes de mitraille; tantôt des convois de blessés sur des cacolets ou des litières, des détachements de toute arme envoyés en corvée à la plage. Tout cela chemine sous un soleil ardent, sans rencontrer le moindre ombrage sur ce terrain blanc: pondreux: dénué de toute verdure.

D'après ce qui vient d'être dit, qu'on ne crois pas que Kamiesch soit simplement un grand marché forain; les établissements, militaires sont nombreux et no laissent nien à désirer ; direction du port, bareau des mouvements, direction militaire, bureau, du trésor, agence des postes, caserne de gendarmerie, bureaux et magasins de campement, caserne de sapeurs-pompiers (de la ville de Paris), diréction des baraques, direction des parcs, hôpital, immense chantier, toute une ville militaire, en bois il est vrai, mais au grand complet. Le port contient en ce moment plus de 400 bâtiments de commerce et une assez grande quantité de bâtiments de guerre. Il 'seralt impossible de se figurer l'animation qui règne sur la rade et dans le port, où quelquefois en un seul jour an weit entrer ou sortir quatre-vingts navires. Entre autres travaux si rapidement exécutés, il faut citer le magnifique aqueduc construit sous la direction de M. Albert, lieutenant de vaissear, et qui conduit au camp une eau pure et abondante.

Quant à la baie de Kazatch, la sœur jumelle da Kamiesch et occupée par les Anglais, elle contient aussi une assez grande quantité de navires et quelques établissements militaires; mais on n'y voit que quelques boutiques éparses au fond de la baie; le quartier gé-

néral du commerce anglais est à Balaclava. Il existe à Kamiesch-Ville, au-dessus des établissements militaires, un camp qui ne manque pas d'originalité : c'est celui des portefaix tupos et bulgares. Les fortifications de Kamiesch marchent rapidement; deux batail-Ions, sous la direction du génie, sont actuellement occupés à ca travail. Les ouvrages de défense doivent, dit-on, consister en sept, bastions ou redoutes, places chacun sur un des points culminants. di grand ravin qui de la bale de la Strénistza remonte jusqu'à la route du quartier général, et sur ceux du plateau qui s'étend de cette route à la mer. Ces redoutes seront reliées par un fossé à revêtement, et présenteront un espace retranché de 3 à 4 kilomètres. avant pour centre le phare de Chersonèse, avec la mer à droite et à gauche. La baie de Kamiesch a l'avantage d'être plus spacieuse ef plus commode que celle de Balaclava; mais elle offre aussi l'inconvénient d'être complétement exposée au vent du nord, et. par les gros temps. la mer cause quelquefois de grands dégâts parmi les vaisseaux qui y sont rassembles. La convenance de fertifier la baie de Kamiesch avait été reconnue depuis longtemps déjà, et, dès les premiers jours de 1855, l'Emperour avait appelé, sur cet objet important, l'attention du général en chef; mais les rigueurs de la saison et les exigences plus pressentes du siège n'avaient pas permis de commencer ce grand travail aussitôt qu'on l'eat désiré, Comme nous venons de le dire, grace à l'arrivée des nombreux renforts recus par l'armée alliée, if est aujourd'hui poussé très-activement et sera bientôt termine. Kamiesch est, dès à présent, un port français dont l'importance doit grandir en même temps que les opérations de la guerre de Crimée. Il était donc essentiel de s'en assurer la possession par des ouvrages défensifs qui ne passent laisser désormais à l'einemi aucune possibilité de la disputer. Cette curieuse particularité d'une place créée dans le voisinage immédiat d'une ville assiégée, et pendant le siège même, n'est pas sans précédents, et l'un des plus remarquables est, sans contredit, la construction de Santa-Fé par Ferdinand et Isabelle pendant qu'ils assiégeaient Grenade, en 1491. A en croire Madoz, Santa-Fé fut bâtic en quatrevingts jours. Dans l'Histoire d'Espagne de John Bigland, on lit ce qui suit : « Les Maures se flattaient encore que l'approche de l'hiver obligerait les chrétiens à lever le siège; les mesures qu'ils virent prendre leur ôtèrent ce dernier espoir. Ferdinand, pour garantir ses soldats des rigueurs de la saison; fit construire solidement, avec des pierres et de la boue, un vaste camp de baraques couvert de tuiles; le camp prit en peu de temps l'aspect d'une ville entourée de remparts et de fosses. La promptitude avec laquelle cette construction fut achevée, son étendue et son importance, pron-

vèrent au peuple de Grenade la persévérance des Castillans. Le chemin de fer de Balaciava au camp anglais est d'une grande ressource pour l'armée britannique. Voici quelle est l'origine de ca chemîn: un député ayant dit au sein du parlement que, si on n'établissait pas un pareil chemin, le siège de Sébastopol risquait de durer dix ans comme le siège de Troie, un entrepreneur se présenta et dit : « Je me charge de réaliser ce chemin avec mes ouvriers. Le ne demande rien que de rentrer dans mes déboursés. » Celui qui parlait ainsi était M. Morton Peto, qui possède une fortune personnelle de vingt-eing à trente millions acquise par son intelligence des affaires. Pris au mot, M. Peto expédia immédiatement ses hommes et ses raits et le chemin de fer fut établi. En récompense, l'entrepreneur a été créé baronnet, et il s'appellera désormais sir Samuel Morton Peto. Tandis qu'un industriel agissait avec ce désintéressement, d'autres personnes riches s'empressaient, en Anglelerre, d'offrir des dons pour l'armée d'Orient, et la double souscription ouverte par un seul journal, le Times, pour les soldats blessés et pour les veuves ou les orphelins de l'armée de Crimée, s'éleva à près de vingt-cinq millions de francs.

Le télégraphe électrique sous-marin est d'une importance bien plus grande que le chemin de fer de Balaelava. La communication est établie entre la Crimée et Paris et Londres. Comme un double Il va du quartier général aux tranchées, l'officier de service pendant la nuit peut aononcer simultanément une sortie au général Pélissier ou à lord Raglan, et au ministre de la guerre à Paris ou au premier ministre anglais dans Downines-Street. Voici comment a été conduite l'opération de la pose de ce télégraphe : c'est le capitaine Spratt, du Spiestre, qui a dirigé très-habilement tous les travaux. Le fil. de la longueur de 377 milles, a été mis à bord de TArque, assisté du Terrible. Le capitaine Spratt, sur le Spitfire, surveillait habilement l'exécution. Les navires out quitté le cap Kalfacra, le 10 avril, dans l'après-midi, et ils ont laissé couler le câ-'Me dans' 70 brasses; ils ont dépassé Sébastopol, le 12 au soir, et ont amené le câble électrique au monastère Saint-Georges, le 13 au matin. Le placement de 301 milles de câbles sous-marins s'est fai sans le moindre accident. Ce télégraphe sous-marin a 200 milles de longueur de plus que tout autre existant.

Le fit de Kaliaera à Varna (distance de 20 milles) sera posé trèsincessamment. Les messages du quartier général allié partiennent Le Paris ou à Londres en quatre heures; lersque le travail sera terminé complétement, ils parviendrent en moins d'une seconde.

Le gouvernement de Sardaigne, jaloux de s'unir aux puisennes occidentales dans l'œuvre qu'elles peursuivent, synut déclaré la

guerre à la Russie, a voulu concourir à l'expédition de Crimée par un contingent de 20,000 hommes sous les ordres du général de la Marmora. La première partie du contingent est arrivée le 10 mai à Balaclava, elle comprenait 4,000 hommes. Le général de la Marmora et doux aides de camp, ainsi que le celenel G. Cadogan débarquèrent les premiers et furent reçus par le général Airey et le colonel Steele. ecrétaire militaire. Le général était venu à bord du bâtiment sarde le: Gonemolo; il fut conduit aux hanteurs qui dominent Balaclaya.et. de là aucuartier général, où il resta quelque temps, et,il retourna à Balaclava. D'après tout ce qu'on avait dit d'eux, ces officiers attiraient sur eux l'attention empressée de œux qui les voyaient. Le général avait une tunique bleue, avec une écharpe sur l'épaule droite et un képi assez semblable à ceux de l'état-major français: deux médailles brillaient sur sa poitrine, et il portait un pantalon gris. C'est un homme d'un aspect fort agréable, et qui paraît fort jeune pour un général. Sa taille est d'environ six pieds. Les deux aides de camp sont de très-beaux hommes et fort bien faits. Ils parlent couramment le français. Les troupes débarquèrent le lendemain, et un lieu de campement leur fut assigné par lord Ragian, entre le quartier général et Balaclava. Le colonel G. Cadogan a été spécialement attaché aux troupes sardes. L'artillerie qui accompagne l'expédition ext à Constantinople, et le Jura a reçu l'ordre d'aller la prendre à beed.

Om procède toujours à Marseille, avec la plus grande activité. anx embarquements de troupes et de matériel de guerre. Jamais il niga eu au port de la Joliette un mouvement plus considérable. Catte célégité est du reste devenue indispensable, pour éviter l'encombrament que ne manquerait pas de produire l'énorme, quantité de munitions et d'approvisionnements de tout genre qui arriment chaque jour.. D'après le Courrier de Marseille, on n'évalue pas à moins de 300 mille kilogrammes, le chiffre du matériel que l'on embarque journellement. L'importance de ces opérations s'est élewie pendant le mois de mars à 9,000 tonneaux et pendant celui d'avril à 10,000 tonneaux, soit 10 millions de kil. Les transports à vapeur du Rhône, de la compagnie Deloutte, ont descendu à eux sents, en deux jours et demi, de Lyon à Valence, plus de 500,000 kil. de peudre et environ 300,000 kil. de matériel, seit en canons. mortiers de gres calibres, obus, biscaïens, bembes du noids de 76 kil., cartouches, dons à l'armée, conserves et presses à fourrage pesant 4,800 kil., que l'on a dû descendre jusqu'à Arles, la grue de Valence n'étant pas assez forte pour les soulever. Plus de trente navires à voiles terminent leur chargement, qui consiste en baraques, fourrages, vins et marchandises diverses. Dix neuf de ces

navires ont délà pris la mer. On débarquait, le 28 soni au metin, sue les quais de la Joliette, deux batteries d'artillerie complètes prêtes à être embarquées sur le transport à voiles l'Anatolie, ainsi our des ... crèches, des mangeotres, des baraques, des bombes et 400 caisses environ de pioches, pelles et effets de campement adressés à l'intendance militaire devant Schastopol. Au nombre des bâtiments de guerre' préparés pour être envoyés dans la Baltique, tant par la France oue par l'Angleterre: figurent en première ligne, pour le service qu'on en attend, les batteries flotiantes, que nous allons faire connaître en quelques mots.

Treis choses sont à considérer dans la batterie flettante : ses formes ou son gabarit, ses moyens de défense et ses moyens d'attaque. Qu'on se figure une frégate presque sans bustingages, sans gailiard d'avant, sans dupette, à muruilles droites, tronquée horizontalement à quelques pieds au-dessous de sa ligne de flotiaison, on aura une idée à peu près exacte d'une batterie fiptiante. C'est un bâtiment: plat sous quille, d'environ cinquante metres de lons neur, large à proportion, haut sur l'eau de l'élévation d'une batterie, calant au ... plus 2 mètres 50, apte, par consequent à être mouillé au pied d'une forteresse. Pourvue d'une légère mature et d'une hélice, la batterie flottante navigue à la voile et à la vapeur. Ce n'est point un navige. de marche : sa machine est faible, suffisante toutefois pour lui faire traverser l'Océan sous la surveillance et la protection d'une escadre. Une fois au feu, elle n'a plus à manœuvrer; au besoin un remorqueur l'y conduit, un remorqueur l'en retire. A la mer elle a un équipage insignifiant: ce n'est qu'à l'heure du combat que les vaisseaux lui desservent le nombre d'hommes qui complète son armeté en ment. La principale défense des batteries flottantes, ce sont leurs murailles à l'épreuve du boulet, de l'obus, de la bounte les murailles, en effet, depuis la crète jusqu'à 0m 80 sous la flotiaison, sont partont recouvertes de plaques de fer forgé en forme de bordages e plaques longitudinales, épaisses de dix centimètres et ajustées à la membrure par des boulons qui la traversent et reçoivent en dedans

.3

Quant au pont, dont les formes fuyantes ne prêtent pes prise au boulet, il est protégé, s'il le faut, contre la bombe, par un blindage. Les plaques de fer de revêtement, à une portée de 400 mètres, sont impénétrables au boulet massif ; à cette distance se boulet s'y brise; à plus forte raison le boulet creux. Done, tout ce qui est absité par and la muraille, couvert par le pont de la batterie flottante, tout cela confi est complétement hors d'atteinte. Or, c'est le cas du personnel est de la tier, de tout le matériel, tant de combat que de manœuvres personne sur le pont ni dans la mâture, la rone du gouvernail à l'in- 🔻 🥫 térieur. Phálica immercés, la machine plus enveloppés este tout la vio resta. Une batterio flottante, quand elle vient de stembosser une est saurait être mieux comparée qu'à une tortue hermétiquement plose: 116 entre sa double carapace; la tête et les membres sont inaccesables : la carannee résiste aux choes, les plus violents. Les projectiles en 1219 trant par les sabords sont les seuls qu'on doive craindre alle nombres est en est forzément très-petit, comme en doit le comprendre d'Telseur sont les moyens de défense d'une patterie flottante : elle échappe : l'elle échappe : complétement ou résiste victorieusement. Pour attaquer, alle morte rue 46 canons de gros calibre, canons de 50. Elle lance à volonté des boulets pleins ou des boulets eneux... Percée de 24 sabords, c'est-à-1 dire de 12 sabords de chaque côté) elle a la faculté, en reportant au aur besoin d'un bord sur l'autre quatre de ses pièces, d'envoyer une bordés de 12 comps. West une énorme puissance offensive. En effet ve 5 outre le calibra et la natura des projectiles, premièrement la battetuate rie flottante se ménagera tottiours un tir à courte portée, grâcepà sau son faible tirant d'eaut; et secondement, la sécurité, parfaits de (ses rola artilleuran dans eleurs éasemates doublées de fer, leur permettrators d'arriven à une précision et une rapidité de tiv impossible sun nos cula vaisseaux que le bindet ou la bombe de l'ennemi traverse de part inf en part. La destination rdes batteries flottantes, est spécialement d'aller canonnen, jusqu'à démotition, les forts bâtis le long d'une côte ou à l'entrée d'une rade. Grâce à elles, les combats d'artillerie de marine, diune part, et d'artillerie de terre de l'autre, ne seront plus désaramis la dutte d'une muraille de bois contre une muraille de granit, mais la lutte des murailles de pierre contre les murailles. de ferson nos sistemas. THE PROPERTY OF SHIP WITH A STAND OF THE STAND OF THE

}

Toutes, les troupes transportées arrivent en Crimés pleines d'ardeur et d'enthousiasme, ce qui ne contribue pas peu à augmenter la confiance et l'entrain de l'armée. Pour fêter les nouveaux venus. le soldat oublie bien vite ses fatigues et ses dangers. Aux revues la tenue des troupes est superbe. Les guenilles disparaissent comme: -: par enchantement pour faire place à l'uniforme solgné et britant. A la première revue, celle du 1et corps, figuraient les zouaves. les tiraillours, les grenadiers, les voltigeurs et l'artillerie de la gardeu !! Chaque division de l'armée de sième avait son artillerie montée et ad attelés; les chevaus étaient tous plein de vigueur et de bonne apparence. On entiditi de beaux régiments en garnison des villes de confi France défiliant la parade. L'état-major du général en chef était nombreux et escorté par anapeloton de hussards et un de dragons, Une calèche et des amazenes anglaises, avec un grand nombre d'officiers de la même nation, assistaient en amateurs à cette révue, où le général, en veriu du décret impérial qui lui donne l'autorisation

de récompenser sur le champ de bataille même les actes de courage et de dévouement, distribua environ trois décorations ou médailles par régiment. La revue avait lieu sur le plateau en arrière de la 4º division, et un soleil superbe éclairait ce magnifique tableau.

Malgré l'héroïque défense des assiégés, les travaux du siège n'ont cessé de marcher d'un mouvement continu et assuré. On est arnivé partout tellement près de la place que, dans certains endroits, tels qu'à la 4° parallèle, 30 à 40 mètres séparent seulement de l'ennemi. La 4° parallèle est entièrement terminée, ainsi que les divers travaux qui viennent y aboutir; toutes les attaques et les batteries sont parfaitement reliées les unes aux autres par des boyaux de communication et des tranchées. Le Cimetière est maintenant compris dans les travaux d'attaque et les embuscades russes, qui le défendaient, sont enlevées. Une tranchée passe aujourd'hui sur leur emplacement, et va s'appuyer sur l'extrémité du Cimetière. De ce point à l'extrême gauche, plusieurs batteries nouvelles ent été construites; elles sont formidables et très-bien placées. On arme en ce moment la 44°. Du côté de la droite, c'est-à-dire de la 4° parallèle au ravin des Anglais, les travaux sont également terminés.

La quatrième parallèle peut maintenant abriter les troupes. Voici la topographie de cet endroit de la place, l'un des plus intéressants : du côté des Russes s'avance une longue courtine à angles saillants et rentrants, composée d'un mur crénelé et de deux bastions, le bastion nº 6 et le bastion Central : au pied de ces ouvrages le terrain descend et forme ravin ; puis il remonte du côté des ouvrages français. Les Russes occupaient cette crête, où ils avaient établi des embuscades. Le Cimetière avec sa chapelle part de là et descend dans le ravin. Sa forme est carrée; il y a deux entrées, une grande et une petite. La troisième parallèle passait sur l'arrière du Cimetière. C'est sur ce point que dans la nuit du 13 au 14 avril eut lieu la magnifique attaque du commandant Grémion, ayant sous ses ordres la 🗫 bataillon du 98°. Nous avons, dans son ordre de date, donné sur ee combat quelques détails succinets; mais cette affaire est tron belle et fait trop d'honneur au régiment pour n'y pas revenir. L'ondre avait été transmis par le général en chef au colonel du 98° de faire enlever les six embuscades russes placées sur la crête du ravin que nous venons de décrire et dont le seu incessant gênait les travailleurs. L'ordre était non-seulement d'en débusquer l'enmenni, mais de s'y maintenir à quelque prix que ce fût. A cet effet, chaque compagnie eut son embuscade à attaquer, désignée d'avance, et comme un fort bataillon onnemi se trouvait en arrière des embusender, et à l'abri sur la pente du pavin, les voltigeurs et la sixième compagnie devaient, pendant que les autres se runient sur les em-

buscades, se porter sur l'avant du Cimetière, afin d'empêcher le bataillon russe de se lancer entre la dernière embuscade de gauche et le mur du Cimetière pour couper les compagnies d'attaque. Une compagnie du 9° chasseurs à pied et une du 14° de ligne étaient placées sur l'arrière du Cimetière pour rendre le même office. La réserve se composait d'une compagnie du 9° chasseurs à pied. Vigoureusement conduit par son commandant, ce brave bataillon s'empara intrépidement des embuscades après en avoir chassé les Russes, dans une lutte corps à corps. Deux fois le bataillon russe revint à la charge pour reprendre ses positions. Forcé la première fois de reculer malgré ses hourras, il fut si vigoureusement ramené à la seconde, qu'il disparut pour ne plus revenir. Dans cette lutte. les troupes françaises déployèrent un courage inoui : des soldats criblés de blessures continuèrent de faire tête à l'ennemi jusqu'à ce qu'il cût été entièrement chassé. Il y aurait presque autant de traits de courage à signaler qu'il y a eu d'hommes engagés dans ce combat. Après l'enlèvement des embuscades, contraint de rester couché sur le terrain pour empêcher l'ennemi de revenir, ce brave bataillon dut éprouver des pertes sensibles. Sur quatre cents hommes, cent dix-neuf furent tués ou blessés, plus huit officiers, parmi lesquels il faut citer malheureusement la mort de deux jeunes et vaillants capitaines, MM. Bouzaiche et Marrast, tombés glorieusement à la tête de leurs hommes.

Ce combat fut tellement brillant, qu'indépendamment d'un ordre du jour des plus honorables du général en chef, onze décorations et dix-neuf médailles furent données. Depuis, deux décorations et une médaille ont été encore accordées; en tout treize décorations et vingt médailles. Aucun régiment de l'armée pe peut revendiquer une plus belle page, d'autant plus que, pendant que le 2º bataillon exécutait cette magnifique affaire, le 1er bataillon, de son côté, envoyait une partie de son effectif coopérer à la réussite d'une opération semblable à la droite de l'ouvrage désigné à cause de sa forme sous le nom du T, tandis que le reste, sous les ordres du capitaine Lafon, travaillait à ouvrir un boyau dans la quatrième parallèle, où seize hommes encore furent mis hors de combat. Les Russes éprouverent des pertes considérables : ils laissèrent sur le terrain plus de trois cents morts, des blessés et des prisonniers, entre autres deux officiers supérieurs et un commandant; plusieurs officiers subalternes restèrent aussi sur le champ de bataille. Voici comment on s'établit dans ces ouvrages enlevés à l'ennemi : les bataillons massés dans la tranchée font une irruption subite, tirent peu et emportent tout à la baïonnette; à leur suite marchent des travailleurs armés de pelles et de pioches, le fusil en bandoulière, et avec eux,

des sapeurs et mineurs du génie. Les désenseurs une sois expulsés, it saut se loger soi-même dans les travaux. Pendant que les bataillons tiennent l'ennemi en échec, les travailleurs et les sapeurs s'occupent immédiatement de retourner l'ouvrage contre l'assiégé, en conservant de son travail tout ce qu'ils peuvent en garder et en lui donnant la sorme et la direction d'une tranchée de siège. Les travailleurs restent alors exposés à la mitraille et à la suillade same avoir, comme les bataillons d'attaque, la possibilité de répondre au seu de l'ennemi et la satisfaction de l'aborder à la baïonnette. Les officiers du génie sont admirables dans ces occasions par leur sanga froid tout géométrique, indiquant le travail à saire, traçant au condéau avec leurs sous-officiers la direction à suivre pour se désiler du seu de la place, actifs et courageux, mais aussi isouerturbables que s'ils travaillaient sur le polygone.

Dans l'attaque faite par le 1e bataillon sur la grove du T, les Jompagnies de chasseurs chargées de l'enlèvement des embuscades russes agirent de concert avec deux compagnies de grenadiers de la 2º légion étrangère. Comme leurs compagnons du 2º bataillon. ceux-ci se maintinrent sous la mitraille dans les positions enlevées. pour empêcher les Russes de s'y réinstaller. On vit plus d'un grenadier de cette brave légion, pouvant à peine se soutenir, refuser le secours de ses camarades pour se retirer du feu, en leur disant b · Vous êtes plus nécessaires ici; si je n'arrive pas dans une heure, ce sera dans deux. » Un sergent de grenadiers (le brave Tresco, comme on l'appelle), ayant recu plusieurs blessures. électrisa encore ses hommes par des paroles énergiques, et ce ne fut qu'épuisé par la perte de sang qu'il tomba en criant : « Tenez bon, mes amis, et montrons-nous dignes de la France! » Ce sous-officier, qui a et dans le temps une brillante fortune et dont le père occupe une haute position en Prusse, fut décoré de la croix de la Légion d'honneur; - Eh bien! mon brave Tresco, lui demande son capitaine, êtesvous satisfait? - Oh! lui répond-il, en embrassant le ruban qu'il vient de recevoir, c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie; je demande à Dieu qu'il m'envoie l'occasion de prouver à la France que je suis digne de compter au nombre de ses chevaliers! » Malgré ses blessures, jamais il ne voulut cesser de faire son service, disant qu'un chevalier doit aller jusqu'au bout et mourir sur la brèche. Comme on lui demandait s'il n'aimerait pas mieux cent mille francs: - j'en ai dépensé, répondit-il, le double, on m'en offrirait le triple que rien pour moi ne vaudrait le titre de chevalier français; mon père en l'apprenant sera aussi heureux que moi et ou bliera bien des choses. »

Ce ne sont pas du reste les traits d'héroïsme qui font défaut dan

l'armée française. Chaque jour, pour ainsi dire, on en a plusieurs à mentionner. Le feu se déclare dans un magasin de munitions. S'il atteint les poudres, le magasin sautera; des hommes seront tnés ou blessés. Sans souci du danger, deux soldats de marine pénètrent dans le bâtiment, en enlèvent tous les sacs despoudre et sauvent ainsi la vie à leurs camarades. Tous deux, pour ce fait, recurent la croix et furent mis à l'ordre du jour. Le lendemain, une bombe tombe dans une tranchée. Elle va occasionner de grands reverces parmi les soldats qui sont là rassemblés. L'un d'eux la seisit et la lance par dessus le parapet où elle éclate sans faire de mal à personne. Ce trait de contage et de sang-froid lui vaut la médaille militaine. Il autre soldet, voyant un obus prêt à éclater. se précipite à terre, se couche dessus tout de son long et par le solds de son coros étauffe de feu de la mèche. Les Russes avaient placé en avant de leurs embuscades un pannion, sorte de mât surmonté d'un drapeau, afin de s'en servir comme de point de mire pour rectifier leur seu qui devenait ainsi d'une justesse très meurtrière. L'officier de service en cet endroit de mande, pour aller apracher ce pannion, un homme de bonne volonté. Il s'en présente dix. L'un d'eux, choisi au hasard, s'avance en s'abritant comme il peut derrière les pierres, sous une grêle de mitraille, arrache le pannion, et, à travers mille morts, accourt se jeter avec son trophée entre les bras de son officier.

Du reste, les bondets russes n'empêchent pas les troupes de se livrer à de fréquentes distractions. Les Anglais ont organisé des courses élégantes cortime à Epsom et à New-Market. Le 2º régiment de zouaves a établi un théâtre. La salle est une vaste tente décorés de la façon da plus ingénieuse et la plus pittoresque. Les décorations sont peintes avec de l'ocre jaune et rouge que fournit le sol, du cirage, du blanc de buffleterie, de la poudre délayée. Le reste est à l'avenant. On a tiré de tout un très-bon parti. L'orchestre est composé de l'excellente musique du régiment. Les acteurs sont bons. Seulement, les rôles de femmes, remolis par de jeunes trout, piers imbérbes, laissent quelquefois à désirer. Dernièrement on a donné, au bénéfice des soldats français prisonniers à Sébastopolit une représentation composée des Anglaises pour rire, d'un autre vaudeville et d'une pièce intitulée le Resour de Crimée, due à la toilaboration de deux officiers qui, sous le feu des canons, aignisaient les pointes de leurs couplets; le tout entremêlé d'intermèdes comiques: Pas n'est besoin de dire qu'on riait aux éclats. Seulement de temps à autre un ordre arrivait et l'on voyait sortir des spectateurs. C'élaient des soldats de telle ou telle compagnie commandés pour aller au feu.

On s'amuse beaucoup des singularités des soldats turcs avec lesquels du reste on se trouve dans les termes de la plus parlaité cordialité. Ils ont, entre autres, une étrange manière de présenter le compte des chevaux morts : c'est oriental, mais satisfaisant. Un des hommes préposés à la garde des chevaux vint rendre ses comptes à l'officier d'administration chargé de cette partie du service. La première chose qu'il fit fut d'exhiber un grand sac, qui fut porté dans l'appartement du fonctionnaire par deux hommes : « Deux cents de vos chevaux sont morts, dit le Turc ; regardez, en voici la preuve. » Et, sur un signe de sa main, les hommes répandirent sur le plancher le contenu du sac, et quatre cents oreilles de cheval, de toutes formes et de toutes grandeurs, se trouvèrent entassées sous les yeux de l'officier étonné.

Dans les moments de trève les soldats alliés et russes qui se trouvent rapprochés fraternisent et échangent de bons procédés. Il y a entre eux une sorte de joute pour la justesse du tir. Tout le monde, connaît les petits moulins que l'on met au bout des arbres fruitiers pour effrayer les oiseaux; un soldat du 46°, qui s'était amusé à en: fabriquer un, s'avisa de le camper au bout d'une perche et de le planter au haut du revêtement de la 4º parallèle, en face la ligne des tirailleurs russes. Le lendemain, ces derniers arborent un moulin semblable, et des deux côtés on s'amuse à tirer sur le moulin. Le matin du premier jour, celui des Russes est descendu. Toute la journée et celle du lendemain, ils ont vainement tiré sur celui du 46°, sans pouvoir l'atteindre; maintenant, il y en a une quinzaine dans les ouvrages du 46° et du 98°, et les Russes de leur côté n'etc ont pas remis. De temps à autre des soldats se mettent à leurs créneaux, préparés à faire feu, un autre prend une casquette, la place au bout d'une baïonnette et la promène de manière à ce qu'elle paraisse au-dessus du remblai : aussitôt les Russes de tirer dessus : alors les hommes à l'affût envoient immédiatement leurs balles dans les créneaux qui ont fait feu.

Voici un trait d'un autre genre: un officier russe est blessé et fait prisonnier par un soldat auquel il avait enlevé trois doigts d'un coup de sabre. Le soldat se met tranquillement à conduire son officier, qui avait un coup de baïonnette dans le ventre, à l'ambulance la plus voisine: — c Eh! là-dedans, dit-îl en entrant, y a-t-îl moyen de se faire panser? — Qu'avez-vous? mon garçon, dit un chirurgien. — Pardon, major, c'est pas moi qu'est le plus pressé, c'est le vieux barbu qu'est là que j'ai un peu pincé par le bas. » On les panse tous les deux; ils se couchent à côté l'un de l'autre, se soignant mutuellement. Tout cela est historique.

Un officier français, blessé à l'attaque des embuscades, a fait

preuve d'une grande présence d'esprit. Renversé par un coup de baïonnette au moment où il se précipitait seul à la gorge d'une des embuscades, plusieurs soldats russes le piquent avec leurs baïonnettes pour voir s'il est mort, l'un d'eux même le retourne avec sa baïonnette; dans ce moment, ses soldats arrivent, attaquent vivement, distraient les Russes qui l'abandonnent; il se traîne, reçoit encore une balle à la nuque et finit par rejoindre ses hommes.

Le 20, le cri: Au bœuf! se fait entendre sur toute la ligne des tranchées, en face de la brèche du mur de gauche du bastion Central; tout le monde regarde, voire même les Russes, qui hasardent le nez en dehors de leurs embuscades. C'est un bœuf qui vient de filer de Sébastopol par la brèche et exécute à lui tout seul une charge à fond de train sur un bataillon du 5º léger. On le laisse approcher, on le tue, et pendant la nuit on est allé le dépecer, à la grande satisfaction des troupiers enchantés de manger des beefteaks russes. Narguant le danger, les soldats jouent dans les tranchées aux cartes, au bouchon, au cochonnet avec des biscaïens, aux billes avec des balles. Parfois un projectile dérange le jeu, mais on n'y fait pas attention, et après avoir réparé le désordre, on recommence la partie.

La question de la salubrité des camps occupés dépuis plus de huit mois par les troupes de l'armée de Crimée, a constamment éveillé la sollicitude du ministre de la guerre et du général commandant en chef. L'hiver n'était pas terminé que déjà, d'après les instructions ministérielles, l'intendance militaire et le service de santé avisaient de concert aux moyens de conjurer les dangers que faisaient redouter, pour l'état sanitaire des troupes, le changement de saison et l'occupation prolongée des mêmes emplacements.

Indépendamment de l'alimentation et de l'hygiène, qui ont été l'objet de soins tout particuliers, des mesures ont été prescrites à l'effet d'assurer l'abandon des habitations souterraines, le déplacement et l'aération des tentes, la propreté des camps et de leurs abords, et partout ces mesures ont été rigoureusement appliquées, Des quantités considérables de sulfate de fer, de chlorure de chaux. sont journellement employées, et toutes les précautions sont prises pour en renouveler l'approvisionnement en temps utile. Le service du génie a fait construire des fours à chaux qui satisfont dans les plus larges proportions à tous les besoins.

Une incessante surveillance s'exerce sur l'enfouissement des issues et des cadavres d'animaux, et, par une récente circulaire, le général en chef a rappelé les officiers généraux, les chefs de corps et de service à l'exécution des ordres précédemement donnés à cet égard.

Aujourd'hui toutes les troupes habitent de grandes tentes; chaque corps a une infirmerie sous baraque, destinée à recevoir les hommes atteints d'affections légères, et à éviter l'encombrement des ambulances. Dans ces dernières, des baraques bien aérées, et convenablement placées ont partout remplacé les tentes. Les résultats obtenus prouvent que ces diverses précautions n'ont pas été prises inutilement.

L'état sanitaire est aussi bon qu'il était possible de l'espérer. Le nombre des hommes entrés aux ambulances, qui avait été de 7,585 pendant le mois de mars, s'est réduit en avril à 5,600, tandis que celui des sorties après guérison s'est élevé de 1,064 à 1,399. Et cependant, par suite des opérations du siége, les ambulances ont reçu, pendant le mois d'avril, un nombre d'hommes blessés par le feu de l'ennemi plus considérable que celui du mois précédent. L'amélioration s'est accrue encore dans le mois de mai. L'armée de Crimée se trouve donc dans de bonnes dispositions pour accomplir la mission qui lui est conflée. L'histoire, du reste, nous offre plus d'une exemple de situations analogues, et dans lesquelles des troupes françaises ont, comme aujourd'hui, supporté courageusement et avec la même discipline des épreuves encore plus rudes et plus prolongées.

En 1704, le siège de Verrue, commencé le 14 octobre par le duc de Vendôme, se prolongea jusqu'au 10 juin 1705. Voici ce que dit Musset-Pathay, dans son *Dictionnaire des sièges*, sur les souffrances éprouvées par les assiégants pendant cet hiver rigoureux:

a Il fallut braver un ennemi bien plus terrible encore: l'hiver avec tous ses frimas! Le froid tuait les soldats; les neiges les engloutissaient, les étouffaient. La terre, glacée jusqu'au fond de ses entrailles, se refusait aux coups des travailleurs. Il fallait employer la flamme pour creuser des tranchées nouvelles. Pendant près de deux mois que durèrent les rigueurs de cette triste saison, on n'entendit pas une seule plainte, on ne vit pas un seul trait d'impatience. »

Pendant le rude hiver de 1794-1795, deux armées françaises devant les places de Luxembourg et de Mayence ne furent pas soumises à de moindres épreuves. La première armée, commandée par le général Moreau, arriva sous les murs de Luxembourg le 21 novembre 1794; la place ne capitula que le 7 juin 1795. Voici ce qu'on trouve à ce sujet dans les Victoires et Conquêtes:

Tout manquait à l'armée française, et, pendant cet hiver rigoureux, elle avait également à souffrir du froid et de la faim. L'administration des vivres n'avait que des moyens très-bornés : les farines ne pouvaient arriver au camp, faute de moyens de transport et par la difficulté des chemins... Les jours où les convois n'arrivaient pas, les malheureux soldats, pressés par la faim, se répandaient dans les villages voisins, de telle sorte que souvent il ne se tronvait au camp que la moitié des troupes du siége... Pour les officiers, à cette pénurie se joignait encore la difficulté de se procurer les objets de première nécessité avec un papier-monnaie dont la dépréciation devenait chaque jour plus considérable. »

Enfin, à Mayence, le blocus, commence le 25 octobre 1791, ne fut levé que le 29 octobre 1793. L'armée française, forte de 30,000 hommes, sucessivement sous les ordres des généraux Kléber et Shaal, construisit cette grande ligne de contrevallation qui n'avait pas moins de quatre lieues d'étendue. Voici ce que rapporte le

maréchal Gouvion Saint-Cyr dans ses Mémoires:

« Kléber forma son armée de siège en trois attaques; mais il lui fut impossible de la pourvoir des vivres et des fourrages nécessaires pour la subsistance des hommes et des chevaux. La disette occasionna bientôt des maladies graves, et l'armée s'affaiblit tous les jours avec une progression effrayante. Ces maladies provenaient des racines de toute espèce que les soldats étaient obligés de substituer aux . plantes légumineuses qui étaient consommées; racines qu'ils déterraient avec leurs baionnettes, et parmi lesquelles il s'en trouvait de vénéneuses qui causaient aux uns la mort et aux autres le délire. La plaine qui environne Mayence était devenue impraticable à cheval pendant la nuit, à cause de la quantité de trous que les soldats avaient creuses pour trouver ces racines. La manutention pour l'attaque du centre se trouvait établie à Alzey, distant de cinq lieues seulement de nos camps; eh bien! les caissons de pain meltaient de six à sept jours pour faire le trajet, et ils étaient attelés de douze. seize et vingt chevaux. On finit par être oblige d'employer à ces transports ceux de l'artillerie, qui ne tardèrent pas à succomber. Alors tous les services furent entièrement désorganisés. Survint un hiver terrible, le plus rigoureux du siècle! Le froid excessif gelait les membres de nos soldats qui ne pouvaient se procurer du bois.

« Dans le courant d'une si longue guerre, ajoute Gouvion Saint-Cyr, j'ai eu souvent occasion de voir nos troupes sonffrir de grandes privations; mais, si elles ont été pénibles, elles n'ont jamais eu la même durée; je n'en excepte pas même la campagne de Russie. Devant Mayence le froid fut plus vif et plus prolongé que celui qu'on éprouva jusqu'au passage de la Bérésina. L'armée devant Mayence fut réduite, mais ce qui en restait se trouvait sous tous les rapports dans l'ordre et en état de continuer la guerre. Elle a souffert sans murmurer, avec une constance héroïque tous les genres de priva-

tions pendant buit mois consécutifs. Sa discipline est restée intacte.»

Malgré toutes ces difficultés, Vendôme prit Verrue, les armées de la République s'emparèrent de Luxembourg, et les troupes françaises ont tenu pendant vingt ans garnison à Mayence.

Nous avons mentionné le beau fait d'armes qui, dans la nuit du 1 au 2 mai, a eu pour résultat la prise d'un ouvrage important élevé par les Russes, entre la dernière tranchée française et le bastion Central. Parmi les traits de courage signalés pendant cette nuit et la journée du lendemain, en voici un dont l'auteur est un de jeunes sous-lieutenants des voltigeurs de la garde dont cette affaire était le début au siège. Le 2 mai, à huit heures du matin, arrivent au clocheton, pour prendre le service de tranchée, deux compagnies de voltigeurs de la garde, sous les ordres du capitaine Genty: à dix heures, elles se rendent dans la troisième parallèle, entre les batteries 39 et 40, à 200 mètres environs de la place d'armes enlevée à l'ennemi : ce jour-là, les Russes, furieux de leur perte de la veille. ouvrent un feu plus terrible que jamais; leurs boulets enlèvent à chaque instant des morceaux de l'épaulement, et leurs bombes se succèdent avec une rapidité extrême et une justesse étonnante. Sur ces entrefaites, le colonel Martineau Deschesnez réunit les officiers de cette réserve ; il leur fait voir, à travers un petit créneau en sacs à terre, la position de l'ouvrage occupé par les troupes françaises. et leur explique ce qu'ils auront à faire dans le cas, habilement prévu. d'une sortie de l'ennemi. Dès cet instant, les officiers étudient de leur mieux le terrain qu'ils auront à franchir sous les feux des bastions du Centre, du Mât et de la Quarantaine; calmes, ils attendent le signal du combat. A quatre heures de l'après-midi, au moment où l'on apporte le repas du soir aux hommes de garde, le factionnaire à l'avancée signale une longue colonne russe, et presque aussitôt une vive fusillade et le bruit du canon disent assez haut aux compagnies de la garde que l'heure d'entrer en action est arrivée. Les yeux du jeune sous-lieutenant de Moncets se portent sur ceux du capitaine Genty, qui crie immédiatement : « Aux armes! et en avant les voltigeurs!» A cet appel énergique, le sous-lieutenant de Moncets s'élance hors de la tranchée, suivi de ses braves soldats auxquels il trace le chemin qui conduit à l'ennemi; et voilà cette intrépide colonne, lancée à travers champs avec une audace inouïe au milieur des projectiles de fer et de plomb qui sillonnent la terre dans tous les sens; elle arrive ainsi au premier parapet, où elle trouve des compagnies du 28° de ligne; mais le bruit de la mousqueterie, qui se fait entendre à cent pas, lui fait comprendre qu'il faut encore pousser en avant, et, de nouveau à découvert, elle court. sous la

conduite de son chef, jusqu'au deuxième et dernier parapet, où se passe toute l'action.

En chemin, le sous-lieutenant de Moncets rencontre le lieutenant Cambot qui, blessé de trois coups de mitraille, s'est appuyé derrière un petit gabion isolé; il lui crie en passant: « Courage, mon ami. mous allons vous venger! » Cette promesse, il allait bientôt la tenir: et, quelques secondes après, ces dignes soldats de la garde se trouvent mêlés aux braves désenseurs de l'ouvrage (légion étrangère. 98°, 28° et 5° bataillon de chasseurs à pied). Les Russes étaient massés derrière le parapet, séparés des troupes par un masque en terre de 2 mètres de largeur, sur 3 et demi de hauteur; on ne voyait que la pointe de leurs baïonnettes. Malheur à celui qui voulait gravir la pente! Il était frappé, soit par les balles qui venaient du bastion. poit par celles des forcenés qui hurlaient à deux pas des soldats. l'outefois, ne pouvant se servir de leurs fusils d'une manière effirace, les Russes se mettent à lancer d'énormes pierres de dix à juinze livres ; les Français, de leur côté, en font autant ; mais, tout en continuant ce combat d'un nouveau genre : l'ennemi démolissait l'épaulement peu à peu, et ses baïonnettes montaient sensiblement; le sous-lieutenant de Moncets s'en aperçoit, il regarde le capitaine Genty, qui, la figure couverte de sang, excite les soldats à monter sur le parapet. Le jeune officier comprend aussitôt le rôle qui lui est destiné, et il s'apprête à donner l'exemple du plus beau dévoûment lorsqu'il reçoit une pierre sur le coude gauche, une autre sur la jambe et une troisième à l'épaule, mais rien ne l'arrête; beau d'énergie, il s'élance sur la pente. A peine est-il à découvert, qu'il reçoit un éclat d'obus qui lance son képi à dix pas de lui, et le fait séchir sous l'impression d'une vive douleur à la tête. Instantanément cependant il se relève comme un ressort, et, saisissant son sabre à deux mains, il franchit le parapet et tombe au milieu des ennemis; mais il n'est pas seul, les voltigeurs, témoins de sa belle action, sont à côté de lui; quelques soldats des autres corps sont entraînés et marchent à sa suite. Les Russes, étonnés de tant d'audace, cèdent le terrain, et, sur bien des points à la fois, s'engage alors une lutte terrible corps à corps. Le sous-lieutenant de Moncets, dont le bras s'est fait rudement sentir dans cette affreuse mêlée. aperçoit sur sa gauche un voltigeur aux prises avec deux Russes; il court le dégager; d'un coup de sabre vigoureusement appliqué sur le crâne, il met un des deux adversaires hors de combat; le voltigeur abat le second d'un coup de baïonnette. Ce fait accompli, il charge de nouveau le gros de la colonne ennemie, à la tête de tous les braves qui l'ont suivi; dans cette poursuite sans relâche jusque sous le bastion Central, il voit encore, en avant de lui, un soldat du

28° entraîné par les Russes et menacé de coups de baïonnette; plus grand que le péril auquel il va s'exposer, il vole à son secours, a le bonheur de le dégager, et le ramène au milieu des siens. Des ce moment, la fuite de l'ennemi était rapide et complète. M. de Moncets juge la position avec sang-froid et intelligence; il rallie tout son monde et reptre dans l'ouvrage où il reçoit les félicitations des nombreux témoins de son héroïque conduite.

Le général s'empressa de placer sur la poitrine de ce brave officier le signe de l'honneur mérité d'une manière si éclatante. Depuis la dernière opération dont nous avons précédemment donné les détails, il ne s'est rien passé de bien important devant Sébastopol. Les Russes ont complétement renoncé à reprendre les travaux de contre-approche qui leur ont été enlevés et dans lesquels on s'est fortisié. Ils se bornent à tirer, surtout pendant la nuit, sur les tranchées. Leur ardeur pour réparer les dégâts que leur a causés le dernier bombardement est infatigable. Ils ont augmenté la batterie placée en avant du saillant du bastion Central, et ont établi sur le haut des raines de la tour une forte embuscade en pierre et en sacs à aterre crépelée, et de laquelle ils font un feu constant sur les travailleurs des entopnoirs et de la quatrième parallèle. Ils ont renouvelé leur palissade en plusieurs endroits; mais, malgré tous ces travaux, tout leur front d'attaque paraît singulièrement endommagé. Tous les faubourgs en arrière du bastion Central et du bastion du Mât sont détruits, et quelques maisons de la ville proprement dite ainsi que le théâtre qui occupait le versant sud du mamelon de Sébastopol sont brûlés. Les vaisseaux sont toujours à la même place, c'esti-dire près de l'Amirauté. Les prisonniers faits dans les combats de la nuit du 13 au 14 mai présentaient l'aspect le plus sordide; leurs vêtements tombaient en lambeaux et leurs armes étaient mal soignées. Quelques-uns cependant portaient des capotes francaises enlevées à des cadavres; aux contre-épaulettes françaises ils avaient substitué la contre-épaulette russe avec le numéro de leur régiment. Pour qu'ils se servent d'uniformes qui les exposent à se faire tuer par leurs camarades, il faut bien qu'il y ait manque absolu de vêtements. On conçoit que ces privations, jointes aux fatigues du siège, soient de nature à décourager les soldats russes. Cependant ils ont aussi leur genre de gaîté. Ils avaient exposé, comme une enseigne de foire, dans le fond de la baie de l'Arsenal, un tableau monstre représentant un zouave passé à la bajonnette par deux Russes. A ce tableau a succédé un autre divertissement. Ils fabriquent des cerfs-volants aux couleurs de la France et de l'Angleterre et les enlèvent dans la ville. Une bombe française a dernièrement atteint un de ces cerfs-volants.

Si l'ennemi montre beaucoup d'activité pour réparer ses ouvrages, le génie français déploie une ardeur admirable. De nouvelles batteries s'élèvent, chaque jour, comme par magie, et sont approvisionnées à un chiffre fabuleux. Kamiesch offre l'aspect le plus animé; deux nouvelles divisions d'infanterie sont arrivées au camp de Maslak. Une brigade de la cavalerie et une de la garde ont récemment débarqué. Les Anglais reçoivent toujours des renforts; leur cavalerie commence à devenir nombreuse; elle a un magnifique aspect, surtout les beaux régiments qui viennent de l'Inde. Balaclava présente la même animation par suite du débarquement du corps piémontais. Ce sont de superbes soldats, d'une excellente constitution, conduits par des officiers très-instruits. Leur matériel est tout neuf et très-beau; leur artillerie est remarquable. Ce seront de très-utiles auxiliaires.

Les vedettes russes sont toujours en avant de Balaclava, échelonnées sur la ligne des anciennes redoutes turques, depuis le village de Camara jusqu'au mamelon plus élevé où la cavalerie anglaise a ses grand'-gardes. Ces vedettes, généralement de Cosaques, aussitôt qu'elles aperçoivent un mouvement de leur côté, se replient en toute hâte sur des postes intermédiaires. Le bétail et les chevanx anglais paissent paisiblement dans la plaine, et les hommes vont faire du bois jusque sur le flanc des montagnes de Camara. Les Anglais sont occupés à combler le fond du port, qui n'était qu'un marais infect, et dont l'emplacement leur sera d'une grande utilité pour l'établissement de magasins. Malheureusement, dans l'hiver. ils ont enterré, à l'extrémité de ce marais, beaucoup de leurs morts. qui exhalent une odeur putride. Ils seront obligés d'exhausser le terrain et d'y répandre de la chaux en grande quantité. La ville commerçante anglaise et les bazars sont loin de valoir ceux de Kamiesch; les prix y sont doubles, et il est difficile d'y trouver le nécessaire. Il arrive tous les jours à l'armée une grande quantité de buffles et d'arabas avec leurs conducteurs tartares ou bulgares. Quoique ces immenses convois marchent très-lentement et que le poids porté par chactin des arabas soit peu de chose, ils ne rendent pas moins d'immenses services et diminuent beaucoup les fatigues du train. Ce genre de transport est surtout très-économique dans ce sens que le conducteur fait lui-même à son arabas et en peu de temps les réparations que peut nécessiter la rupture ou l'usure; il n'entre dans ces voitures aucun morceau de fer, tout est bois, même les essieux.

Toutes les troupes de la garde sont campées à côté de l'état-major général. Elles occupent un vaste plateau un peu en arrière de la ligne qui irait du quartier général français à celui de lord Raglan. La garde fait le service des tranchées comme les autres troupes, ainsi que les corvées de toute nature. Il y a en ce moment dans la baie de Karatch plusieurs jolis yachts anglais, dont les propriétaires sont on des officiers dans l'armée anglaise ou des amateurs venant visiter le siège. Les Anglais ont déjà une certaine quantité de camenmères à hélice. Tous ces petits navires marchent en général trèsbien et fent un service des plus actifs sur les cêtes de Crimée qu'elles bloquent rigoureusement.

Après des détails sur l'armée des alliés et sur les sentiments qui animent les soldats des diverses nations dont elle est composée, il ne sera pas moins intéressant de jeter un coup d'œil sur les ennemis que l'on combat, et de connaître ce qui se passe; en ce moment crittene, au cœur de la sainte flussie.

Le gouvernement moscovite affecte depuis quelque temps une telérance exceptionnelle. Tous les journaux français, même le Charicani avec ses caricatures représentant sous la figure et les costames les plus gretesques l'armés russo et ses officiers; sont recus à Saint-Pétersbourg dans tous les cafés: Cependant la consure ne dort que d'un œil. De temps à autre les feuilles palitiques arrivent avec un grattage au doigt mouillé, suffisant pour rendre illisible le passage redouté, mais ne trouant pas le papier. Les gazettes locales racentent les faits à leur mode. C'est toujours pour accomplir un monvement stratégique que les Russes se retirent, bien entondo après avoir battu les ennemis. Malgré la guerre, la physiomerrie de la capitale est restéc à peu près la même. Le train de vie ordinaire se continue. Comme autrefois, les négociants français et allemends font leur voyage de Paris, en rappertant des marchandises, des modes et une foule d'objets que l'en vend plus cher que jamais. Le petit commerce ne souffre pas d'une manière grave de l'état de guerre, et pour faire sa cour à l'Empereur, la noblesse m'a ossé pendant tout l'hiver de donner des fêtes, des bals, des seirées des sueuts, et d'assister aux spectacles et aux concerts. La mort prompte subite de l'empereur Nicolas est venue seule interrompne confêtes qu'elle a remplacées par un deuil public décrété pour -sim mois:

L'avisterratie parait être animée d'un fion esprit pour Alexandre II. Ette semble avoir oublié ses rancunes contre la famille des Romanoss qui l'a si longtemps et si rudement châtiée; et contre la la la conspirait depuis 1816. Elle s'impose des sacrifices énormes en hommes et en argent. On cite parmir les plus puissants et les plus généreux le prince Cherometiess, qui a donné deux millions et duni de roubles assignats (2,780,000 fr.) et vingt mille sersa habiblés, équipés, armée et nouvris jusqu'à leur arrivée ann

berds du Duntibe. Ce seigneur possède, outre des salines, des fabulques d'étéffes précieuses, des raffineries de sucre, des mines d'en d'argent, de fer, de cuivre, etc., environ cent vingt-cine mille escheves miles, ce qui, en comptant les serves, représents la population d'invites (tilis populeux départements français.) Angès lui, vicantant les princes Touseupell'et Strogonoff, qui ont aussi donné phusique. millions de roubles et leurni plusieurs milliers de coldats: équipés: et armés. M. Demidoff a fait verser par son comptoir deux millions. et derni de roubles dans les chieses du trèser : M. Valtowiell a fait remettre se ministère des Anances un bon de dix millions. M. Takowleff'n's vas d'esclaves, mais il est propriétaire des plus riches thines de for, de cuivre et d'or de la Russie. Sa fortune est, diston. de plus de cent cinquante millions, et la Banque refuse de recevoir de ini; en dépôt, plus de quarante millions. Mais: ces exerifices ne suffirent pas, et le trésor, malgré les efforts du gouvernements est ersec. Si la guerro se protonge un antou deux encore: la noblesse stra-rumete; et la Russio-succemberá sous le petits de la plus horrible misère d'outes les villes de l'empire sont veuves de laurs garnisons, les colonies mélitaires du Volkoff sont désertes, des solitante-dix mille grenadiers qu'elles contenzient sont partie, mit mair la Pologne: soit dour la Crimée, seit acarda Baltique:

lina've plus à Saint-Pétersbourg ni batelieus ni cochers : les uns ont cle enrolles dans la tharine, les autres ont été faits soldats sans plus d'ax plications. Les seigneurs et les bourgeois ent dû même m describir de leurs cuchers et de leurs hommes de peine. Il ne resta plantine des éclépés et des sourds : les borgnes ent détà été enlevée. Fante de brasi il e été très-difficile pendant l'hiver sun babilantade fine leurs provisions de bois et de glaca. Les courses dans la ville sent devenues fert pénibles et fort coditeuses. Ce qui se faisait armi. la guerre 'pour' quelques kopoks, se paie enjoued bui un roublicut : demi et deux reubles, et encore ne trouve pas qui veut un réhicule convensitie. La Réwa, autrefais si coquettement animés et parés da ses dour ou trois millo nevires vortant les caninars de leur matien. est aujourd'isti déabrte. Elle passe au milieu du la canitale asmune. à travers une ville assiégée. On no rencontre plus que des homques descendant ou rementant le fleuve et portante des penjectiles de guerre sur différents points de la côte du goife. En su anat. Pétersbourg-est; en apparence, aussi désert qu'en été, alors que tout. lo moinde est retiré dans les les les circulation dans les rues, sur les marchés et sur les places publiques: est sitencieuse; em dienit un pays peuplé de courds-muets; teut a un aspect sembre st: luguinn; on sent que ce peuple n'est pas libre, qu'il est gêné danc ses adames. Arvoir le silence et l'air inquistule cette multitude, en pourraitse

figurer qu'elle revient d'une exécution ou qu'elle se rend à un enterrement. La Néwa elle-même coule 'avec une grande rapidité et sans bruit; ses eaux sont profondes, d'une couleur sinistre, miroitante comme l'œil d'un serpent. On croirait qu'elle se hâte de traverser une ville maudite et de passer devant cette fonteresse qui suinte le sang humain. Il est difficile de surprendre deux ou pluplusieurs Russes marchant ensemble et se livrant à une causerie amicale. On se regarde et on se tait. Il semble que le knout, agent invisible, circule dans l'air et que chacun craigne pour ses épaules. Vons n'entendez même pas, comme partout ailleurs, les cris des marchands ambulants annonçant leur passage. La discipline se fait sentir à chaque pas. On n'entend que les cochees criant: Gare l avec la monotonie du croassement des corneilles. Cet isolement et ce silence au milieu d'une ville peuplée, de 400,000 âmes donnent froid au cœur et jettent dans l'esprit une terreur indéfinissable.

On a fait une presse de matelots dans tontes les localités maritimes. On a mis tout en œuvre pour arracher de leurs foyers les pêcheurs et les marins finlandais, que leur constitution cemblait garantir contre la violence d'un procédé aussi sauvage. Les anciens marins congédiés ont été rappelés. Et comme il était impossible à l'État de les habiller et de les équiper, on leur a donné pour maiforme une jaquette en drap de la forme d'un paletot-sag, et on les a coiffés d'un chapeau-trombion, bas de forme, à rebords larges et relevés, et portant par devant une énorme croix blanche, la croix du croisé contre le paien. Tous les abords de Saint-Pétersbourg sont défendue par des ouvrages formidables; l'extrémité de la pointe du Vasilinatroff et les rives du fleuve à son entrée dans le gelfe sont couvertes de fortifications et de batteries. La fonderie Glark a presque dispara derrière des remparts de terre élevés à la hâte. Tous les points du golfe de Kronstadt susceptibles de permettre et de faciliter un débarquement, ont été fortifiés et armés. En un mot, ce golfe de Kronstadt n'est plus, des deux côtés, qu'une colossale et fabuleuse enceinte hérissée de canons, gardée par quarante mille homme des meilleures troupes, et protégée d'ailleurs par quarante mille. marins montés sur des chaloupes canonnières échelonnées le long du rivage. Ces chaloupes canonnières sont de grandes barques à fond presque plat, empruntées à la navigation fluviale, et sur lesgradles on a placé à chaque bout une pièce de canon à pivot, d'an calibre énorme. La désense est faite sur un pied formidable. La flotte est désarmée et dégrée entièrement, et l'on est prêt à répéter devant Kronstadt le même sacrifice que devant Sébastopol, en coulant tous les navires non-seulement dans les passes balisées, mais encore dans tous les endroits où une chalonne canonnière pourrai!

passer. L'ordre est d'encombrer tous les passages dès que les flottes alliées se présenterent. Les mêmes préparatifs se font à Revel et à Swéaborg. Des navires chargés de pierres sent prêts à être coulés.

Bien qu'en sit dit que Kronstadt était imprenable; et que l'empereur défunt l'ait cru, en est néanmoins si peur assuré qu'en est disposé à anéantir les flottes russes, à perdre en un jour, en une beure; le fruit d'un siècle et demi de travatux incessants. A Sainfetersbourg, en a une peur horrible de ces chalampes canomières et de ces batteries flottantes monstrueuses qui achèvent en ce moment de se construire dans les chantiers français ainsi que dans deux de la Grande Bretagne, et contrours avons donné plus haut la description. On les redoute comme étant des seuls bâtiments qui puissent s'approcher de Knousiadt; brûler la ville et les arsenaux, prendre les batteries à ravers, et même arriver jusque sous Pétersbourg.

On s'occupe très activement de poser une ligne de postes télégrashiques tont le long de la côte, entre Saint-Pétersbourg, Riga et Abc. Ces postes sont faits en forme de pigeonnier et élevés sur quatre poutres. Ils serviront à signaler d'un point alun autre les motivements des flottes alliées, et à renseigner le gouvernement sur heur marche et leugs dispositions. Les principaux fonds (cameux à travers les îles) de la rive finlandaise sont déjà encombrés. Par mosure de précaution, le gouvernement a défendir aux Français de se rendre saux âles : à Kaminiostroff, à Christowsky, à Strogonoff-Sadeun à No wodereven v. en un mot partout où al va des postes de seldats. On trépond de leur vie à Pétersbourg, mais on ne poutrait, efficacement reiller sur œux hors de la ville, let on veut prévenir tont accident. Aux your du soldat russe, le Français ou l'Anghie n'est pas seulement ûn ennemi, c'est encore un païen, et c'est un acte méritoire de le tuer. On a eu à déplorer quelques ascidents de cagebre. Cependant les ordres les plus sévères ont été donnés pour que les Brançais fussent respectés. Les Anglais ont dû quitter la ville et les fabriques de l'empire: il ne reste plus en Russie un seul contre-maître anglais. Ils ont tous été conduits à la frontière et renaplacés par des Américains. Le chemin de fer de Pétersbourg à Moscon a été dirigé et conduit par ces derniers, que l'en entoure de 

depuis le commencement de la guerre, des prières publiques ent térordonnées dans toutes les églises. On ne saurait se faire une idée de l'esprit de dépendance et de servilité du prêtre russe. Habitué à mêlen dans ées instructions comme dans ses prières le nom de l'empereur et le nom de Dieu, il finit par les confondre aussi dans son culte. Il tremble devant l'un comme devant l'autre, et

plus encore devant l'empereur que devant Dien. Ténjours, mals surtout depuis l'époque où le patriarcat s'est vu briser par Pierre le Grand. le clergé russe a été sous les pieds des trars. Ceux-ci ent beau le flatter de temps en temps, ils ne l'écrasent pas moins. Tout au contraire de ce qui se pratique dans l'Église latine, où le sacrement de l'ordre exclut nécessairement celui du mariage, l'Église grecque fait de l'un le corollaire obligé, l'élément inséparable de l'autre. Ainei pul individu ne peut être ordonné prêtre en Russie si, préslablement, il n'est marié, et, comme pour mieux indiquer que le mariage est la base essentielle du sacerdoce, le prêtre ne conserve ses fonctions, et, par suite, son caractère sacré, que tant que sa femme existe. Celle-ci morte, il ne peut convoler à de secondes noces. l'Église russe n'admet pas le prêtre muri de deux femmes : il ne reste alors au malheureux veuf d'autre ressource que de se faire moine ou de rentrer dans la vie civile. Jusqu'à la guerre, les temples restaient fermés la plus grande partie de la journée, et le soir personne n'y pouvait plus entrer; anjourd'hui, ils sont ouverts de six heures du matin à misuit; ils ne désemplésent pas de fidèles de toutes les classes, qui y accourent brâler des cierges. La consommation des cierges est tellement considérable que, dans l'église de Notre-Dame-de-Kasan seulement, on en a consommé trente-quatre caisses pendant la première semaine du carême. Chaque caisse en contient environ de buit à neuf cents. Indépendamment des églises, les chapelles des hôpitaux, des ministères et des établissements de la couronne ont été, par ordre, mises à la disposition du public. Un prêtre y passe la journée à réciter des prières, à bénir des bougies et à resneillir les offrandes. Le jeune le plus sévère est ordonné par le clergé, et il est riscoureusement elsservé. L'Église russe impose deux jours maigres par semaine, le mereredi et le . vandredi, et cinq carêmes dans l'année, à l'octasion des solemnités de Pâques, de Noël, de la Pentecôte, de l'Assomption et de la Saints Pierre. Tout cela forme un total de plus de sin mois, pendant tenquels les Russes orthodexes sont astreints à la plus sévèse abstitnence. Ils ne peuvent manger ni viande, ni œufs, ni mourre, ai lait. Le peuple vit alors de poisson sec, d'harile de chènevis, de geneu et de choug aignes. C'est là, du reste, à peu près sa nouvréture habituelle pendant toute l'année. Quant aux seignemes, the se dispensent généralement du joûne hebdomedaire et beauent editi du carême à la dernière semaine. Mais la police veille sévèrement à la stricte exécution du jame pour le guerre. Capendant ou peut racheter ce jeune par de grosses offrandes à la patrie : clest mus. contribution nouvelle. La guerre a pris tous les caractères u'une mome de religion. Si les aumées alliées ensernt été hattues à l'Ama, la Russie débordait sur l'Europe; la Russie d'y était préparée de longue main. Mais la position formidable qu'occupent les Français et les Anglais en Crimée a un peu modifié l'esprit belliqueux de la noblesse et a préservé le monde de la domination des Cosaques. Néanmoins le fanatisme est toujeurs poussé à son point extrême parmi la population orthodoxe. Teus les habitants des villages voisins des grandes routes et des chemins que suivent les recrues et les régiments dirigés sur le théâtre de la guerre accourant sur leur passage avec des chariots chargés de vivres, de provisions, d'eau-de-vie, de tabac, etc., qu'ils distribuent aux soldats en les excitant contre les mécréants, les infidèles, qui ont commis l'odieux sacrilége d'envahir le sol de la sainte Russie:

Le gouvernement ne paie plus mi soldats ni marins. Il les nourrit, et leur donne chaque jour une ration d'eau-de-vie, de tabac et de thé; mais d'argent, point. Le pays regorge de blés. Les propriétaires du gouvernement de Tamboff l'offrent à 1 fr. 50 le double hectolitre, et ne trouvent point d'acheteurs; le pain est pour ainsi dire pour rien. Des amas considérables de fer, de cuivre, de chanvres, de suifs, se font à Rign et à Miltau, sur la frontière prussienne, d'où ces objets sont expédiés sur Hambourg et jusqu'en Angleterre, où l'en assure que les suifs de Russie sont publiquement vendus.

Depuis que le lac Ladoga se trouve débarrassé de glaces et que la navigation y est devenue libre, on voit à Saint-Pétersbourg arriver presque journellement dans la Néwa des bateaux montés par des troupes de milices formées sur les terres seigneuriales qui aboutissent à ce lac; il en arrive beaucoup aussi du gouvernement de Nowgorod, une de ces anciennes et primitives provinces russes où les mæurs et les usages moscovites sont restés inféodés dans toute leur pureté nationale. Indépendamment des deux camps que l'on établit pour ces milices de serfs dans les environs de la capitale, le prince Dolgorouki, ministre de la guerre, a décidé d'en placer deux bataillens dans les petites îles situées au milieu de la Néwa près de Kronstadt.

Lorsque les étrangers rencontrent dans les rues de Saint-Pétersbourg ces troupes de milices, il leur est impossible de se défendre d'une certaine frayeur. Tous portent, enveloppés dans une espèce de sac en guise de redingote, une large croix sur la poitrine; la plupart n'ont pour toute armure qu'une lance ou pique; quelques-uns sont armés de pistolets, fort peu jusqu'ici de fusils. Le gouverneur général militaire dans la capitale placée en état de guerre, M. Ignatjess, a fait récemment publier qu'il est défendu, comme l'année dernière, à toute personne, seus quelque prétetexte que ce puisse être, de se rendre de Saint-Pétersbourg à Kronstadt; les personnes dont la présence y serait indispensable pour des intérêts de navigation on de commerce doivent être, au préalable, munies d'une permission spéciale que le gouverneur seul est autorisé à délivrer.

Les nouveaux uniformes de l'infanterie russe sont absolument semblables à ceux de l'infanterie prussionne. Désormais, il sera difficile de distinguer, autrement que par la cocarde, les régiments d'infanterie de ces deux nations. L'uniforme des officiers supérieurs. ceux de l'état-major et des généraux commandants, seront sous peu aussi changés et ressembleront, dit-on, à coux des officiers de l'armée prussienne. L'ancien commandant en chef dans la Crimée. le prince Menschikoff, à qui l'état de sa mauvaise santé n'avait per mis de voyager que par petites journées, est arrivé à la fin, de mai à Saint-Pétersbourg dans un grand état de souffrance. Son fils était allé au-devant de lui jusqu'à Moscou; le prince Menschikoff habite le vaste hôtel de l'état-major général de la marine, dont l'empereur actuel lui a accordé la propriété. Ceux qui ont vu l'ancien commandant de Sébastopol partir fort et vigoureux en 1853, pour son ambassade à Constantinople, et qui l'ont revu aujourd'hui, assurent qu'il est devenu méconnaissable, par les souffrances et les fatigues de la guerre. Les routes qui conduisent de Saint-Pétershourg en Finlande sont toujours encombrées de marchandises; mais les moyens de transport, indépendamment de leur prix exorbitant manquent souvent complétement. Malgré le blogus exercé sur les côtes. le commerce espère toujours recevoir de ce côté les objets de nécessité qui manquent en Russie et que l'on tire annuellement de l'étranger

Le chemin de fer entre Saint-Pétersbourg et Moscou vient d'être terminé, et en moins de 20 heures on peut franchir la distance qui sépare les deux capitales. Cette magnifique voie, qui n'a pas moins de 760 kilomètres d'étendue, doit être continuée jusqu'à Odessa dès que la paix sera venue rendre au pays son activité industrielle et commerciale. Moscou est resté en quelque sorte le cœur de l'empire russe et le centre de l'esprit russe. C'est là que, sous le règne orécédent, se sont retirés les orthodoxes, les mécontents, les boudeurs; c'est là qu'il faut aller étudier le génie de cette nation et la puissance de l'orthodoxie. Après l'empereur, le métropolitain est le thef de la religion et le personnage le plus important de l'empire. L'est un homme très-intelligent, et surtout énergique. Depuis que la guerre est allumée, ce représentant du tzar ne s'occupe que de trois choses : attirer les bénédictions du ciel sur la sainte Russie oar des prières et des jeûnes; amener le plus possible de dons en numéraire et en nature dans les magasins de la couronne, et fanatiser la population. A Moscou le sentiment religieux est plus exalté

qu'à Saint-Pétersbourg. Les églises ne désemplissent pas. Bien que le carême soit passé, les prières publiques continuent. Toutes les images des saints, dans les églises, sont illuminées, et les plus celèbres, celles qui ont opéré des miracles, ont été promenées par les rues en grande pompe. Contrairement aux habitudes du clergé, les prêtres, après les offices, font des allocutions chaleureuses aux assistants (cela ne s'était jamais vu), et la populace, excitée, fanalisée, sort des églises transportée de fureur et de haîne contre les ennemis de la Russie, et donne son dernier kopeck pour le tzar.

Parmi les barbres, serfs marchands, qui, avec l'autorisation de leur maître, se livrent au commerce et à l'industrie. il en est un très-grand nombre de fort riches, et c'est en partie sur eux que retombent toutes les charges et les taxes de guerre. Quelques-uns sont libres: la majeure partie au contraire est encore esclave et appartient à divers seigneurs de Moscou, parmi lesquels on cité les Condovitsch, les Zakrensky, les Cheremetieff, les Bobrinsky. La plupart de ces sers ont demandé à se racheter pour quelques millions. Tous les boyards ont refusé; aucune loi ne les oblige à affranchir leurs esclaves. Par les temps calamiteux qui courent, ces moujicks millionnaires sont d'une grande ressource pour leurs maîtres. En regard des riches boyards que l'on vient de citer, beaucoup de nobles, ruinés par le jeu, vivent de privations de toute nature, se nourrissent de choux aigres, de concombres, de champignons, de poissons salés ou marinés, de laitages; mais ils usent tous de leur droit d'alter à quatre chevaux. Ils ont des valets, des domestiques, qu'ils ne paient pas, qu'ils n'habillent pas, qu'ils ne nourrissent pas, et qui se font voleurs, la nuit, pour vivre.

Quelque agitée que soit la ville, les Français sont respectés comme à St-Pétersbourg, et continuent à exercer comme auparavant leur industrie, leur commerce et leur profession; ils sont même l'objet d'une bienveillanze toute particulière, à laquelle ils n'étaient pas accoutumés. Les seigneurs qui visitent leurs magasins se plaisent à causer avec eux de l'armée française, des zouaves et des chasseurs de Vincennes, dont les gazettes russes rapportent quelquefois les traits de bravoure, d'esprit industrieux et de bonne humeur.

Tout en soutenant le pouvoir, la noblesse devient de jour en jou mécontente; elle commence à souffrir du blocus rigoureux qui enveloppe la Russie, et redoute la prohibition complète dont vont être frappés tous ses produits naturels, même en Allemagne, si la guerre devient générale. Ainsi que nous en avons fait la remarque, en parlant de St-Pétersbourg, les blés sont pour rien; jamais le pain ne s'est vendu à un aussi bas prix. Les magasins de la ville sont encombrés de suifs, de chanvre, de lin, de goudron et de cuirs qui af-

fluent de toutes parts. Les routes sont littéralement couvertes de convois, de chariots ou de traîneaux, se dirigeant sur Moscou, ou quittant cette ville pour poursuivre le voyage vers la Baltique. Bien que la distance qui sépare Moscou de Riga et de Varsovie soit énorme et rende les transports très-coûteux, on aime mieux se débarrasser à vil prix de ces matières encombrantes que de les voir s'avarier dans les entrepôts. Le commerce s'est tout récemment ouvert une voie nouvelle par la Vistule et le Niémen, d'où les marchandises passent en Prusse et gagnent Lubeck pour pénétrer ensuite à Hambourg.

Tous les élèves des écoles de cadets, près de finir leurs études, ont été mis en activité de service. Les plus robustes sont entrés dans l'armée; les autres resteront dans les dépôts pour instruire les recrues et leur donner les premiers éléments d'instruction militaire. La mort de l'empereur Nicolas a été un coup de foudre. On le redoutait peut-être plus à Moscou qu'on ne l'aimait : cependant, on le regrette très-vivement. Depuis le boyard jusqu'au plus petit marchand, tous les habitants ont pris le deuil, ce qui ne contribue pas peu à donner à la villé une physionomie étrange. Il a été pour un moment question du couronnement du nouvel empereur. Il est d'usage que les tzars se fassent oindre dans l'église du Kremlin. Cette cérémonie n'aura lieu qu'après la guerre. On attend cependant à Moscou Alexandre II qui doit, avec sa famille, recevoir le serment de fidélité et les hommages de la ville.

Pour exalter davantage les passions populaires, quelques seigneurs avaient demandé l'autorisation d'élever au milieu du Kremlin une pyramide monstre avec les pièces de canon prises sur les ennemis en 1812 et 1813; le monument était déjà commencé, mais le gouvernement n'a pas jugé prudent de donner suite à ce projet. Cette pyramide devait être bâtie d'abord en pierre de Sibérie d'un trèsbeau vert et susceptible de prendre un poli de porphyre, et les canons placés debout tout autour les uns à côté des autres de manière à former quinze ou vingt étages de colonnades. Le nombre des pièces rangées dans les cours du Kremlin est d'environ huit cents; elles portent toutes une étiquette indiquant la nationalité, la date et l'endroit où chacune d'elles fut ramassée. Il y en a de prussiennes, d'autrichiennes, de bavaroises, de saxonnes, etc.

Les rues de Moscou sont veuves de leurs cochers. On a enlevé.et enrôlé tout ce qu'on a trouvé bon pour le service militaire. Toutes les recrues de l'est et du sud de l'empire viennent converger dans cette ville ainsi que les régiments et les garnisons, qui sont dirigés vers les frontières de l'ouest. On attend plusieurs régiments de Kirghis Kosaks, espèces de pillards des steppes de l'Emba et de la mar

d'Azof. On a fait aussi appel aux Kalmoucks des steppes d'Astracan. Enfin deux régiments de Baschkirs sont apparus subitement à Moscon, ont pris le chemin de fer et ont fait leur entrée à Saint-Pétersbourg au grand ébahissement des habitants et peut-être du tzar luimême. Ces Baschkirs font partie de la grande famille tartare qui peuple aujourd'hui la Russie méridionale et occidentale et qui s'étand même jusqu'aux frontières des hauts plateaux de l'Asie d'où elle est originaire. Ces Tartares se divisent en un grand nombre de branches. « Les Baschkirs, dit un écrivain russe, sont plus vigoureax et plus solidement bâtis que les Tartares de Kasan. La nature les a donés d'une grande pénétration; mais ils sont ignorants, grossiers, voleurs, hardis, soupconneux, opiniâtres, durs, cruels et par conséquent dangereux. Si on ne les veillait de près, ils ne cesseraient de commettre des brigandages. Leur culte est à peu près le même que celui des Tartares de Kasan, mais ils y mêlent des coutumes et des cérémonies païennes. Ils ont des écoles où on ne leur apprend. uniquement que le Koran; ils ne savent pas écrire. Ils se nourrissent comme des bêtes sauvages, de la chair de cheval, de hêtes et . d'animaux morts. Les deux sexes sont assez blancs de visage et ont presque tous les cheveux châtains ou roux; les hommes ont la barbe rousse et peu fournie; leurs traits sont anguleux, leurs yeux petits. le front déprimé, en un mot ils ont le type kalmouck. Les Bachkirs comptent leurs richesses comme tous les peuples barbares, par le nombre de leurs troupeaux; le plus pauvre possède au moins cinquante à soixante chevaux, le double de bêtes à cornes et cent cinquante à deux cents brebis. Les plus riches en possèdent dix, quinze et vingt fois plus. Il y en a parmi eux qui ont jusqu'à deux et trois mille chevaux. Leurs coutames sont à peu près les mêmes que celles des autres Tartares; mais ils ont l'abord plus rude, plus farouche que ces derniers; ils sont aussi beaucoup plus malpropres, plas paresseux.» L'écrivain russe ajoute: « Malgré cela, i/s sont hospitaliers et très-gais, surtout en été. Ce qui laisse à supposer qu'en hiver ils sont inabordables et qu'ils changent de caractère selon les saisons, comme le serpent change de peau; leur costume est le même que celui des Tchouvackes et des Tcheremisses, leurs voisins; il se compose d'un pantalon, d'un long cafetan de grosse toile et quelquesois de cuir, cousus à points de poignet autour du col et des manches, de bottes, d'une ceinture en cuir et d'un bonnet dont la description est impossible. Les femmes portent également un pantalon sous la chemise, à la manière russe, une casaque, une jupe ornée de galons de coton ou de laine de couleur vive, et des bottes comme les hommes; elles se coiffent d'un bonnet presque cylindrique qui enveloppe la figure sur les deux côtés s'attache sous leet

menton avec un bouton. Ces bonnets sont garnis de grelets et de piécettes d'étain ou de vieux kopecks d'argent amincis par l'usage: les bords du devant sont ornés de plusieurs grains de corail ou de petits coquillages. Leurs cheveux sont toujours tressés en deux nattes dont les extrémités sont attachées par des cordons de conjeur et des rubans. » Outre les capitations que les Baschkirs doivent à la couronne et les extorsions dont ils sont victimes, le gouvernement les contraint encore à prendre dans ses gabelles le sel qui leur est nécessaire et qui leur est vendu par ses agents le double du prix fixé. Ils sont de plus, de même que les Cosaques, obligés de fournir des contingents montés, armés, équipés, pour garder les lignes du fleuve Oural, de l'Irtiche, etc., contre les incursions des Khirgiz. Il paraît que le tzar était d'abord plus embarrassé que ravi de la présence de cette étrange milice et qu'il se voyait obligé, pour sauver sa propre capitale d'un pillage, de faire surveiller ces hôtes inquiétants. Depuis il s'est rassuré, et l'on s'est convaincu que ces barbares étaient plus effrayants par leur horrible figure et leur nom barorue que redoutables par leur courage et leur férocité.

La lutte que soutient la Russie contre les peuplades du Caucase. et qui lai a coûté, depuis 1790, environ un million de solcuts et deux milliards de roubles d'argent, forme l'école de l'armée russe. et c'est là que la plupart des généraux russes qui ont acquis de la renommée dans ce siècle ont fait leurs premières armes. La guerre, dans ce pays, est des plus difficiles et des plus fatigantes. C'est avec le mois de juillet que commencent les opérations militaires. De grandes masses de troupes gravissent les pentes du Daghestan : la hache doit tracer la route à travers des forêts vierges, puis le sentier mène par d'assreux précipices, des torrents rapides et des cimes couvertes de neiges éternelles, vers quelques-uns de ces repaires suspendus dans les rochers et tellement inaccessibles qu'il n'estguère possible de les prendre que par la famine. Mais c'est ordinairement la trahison qui vient en aide dans ce cas. Sur toute la route, la population des montagnes suit les troupes par des sentiers cachés et envoie la mort dans ses rangs sans que l'on puisse savoir d'où le coup est parti. L'avant-garde de l'expédition russe est formée ordinairement par des Cosaques qui s'avancent les yeux fixés sur les oreilles de leurs chevaux. Après eux viennent des tirailleurs. pui l'artillerie, mèches allumées, avec des troupes d'infanterie: Ce sont encore les Cosaques qui forment l'arrière-garde. Subitement on entend dans les ravins le cri du faucon et des coups de feu qui, ne manquant jamais leur but, abattent des deux côtés des lignes entières de Russes. On place les blessés sur le dos de chameaux qui sont tout prêts, et le détachement continue de s'avancer en sinence. Che arrive enfin au village abandonné par les Circassiens. On met immédiatement le seu à leurs auls déserts, puis le détachement revient sur ses pas, l'expédition est terminée après avoir eu pour résultat la destruction d'une soixantaine d'auls de Circassiens et la prise de quelques troupeaux da moutons et de bêtes à cornes, Le retour n'est pas moins pénible et dangereux que l'aller. Arrivées sur la ligne du cordon militaire, les troupes se dispersent dans leurs cantonnements où clès sont les service de garnison pendant les huit autres mois de l'année. Il en est très-peu auxquelles on n'accorde de passer l'hiver à Tiss eu à Sébastopol. Ces troupes ont une solde double de celle des autres troupes russes, en partie pour les récompenser de leurs dangers et de leurs fatigues, en partie aussi parce que tous les vivres et les objets divers dont les soldats ont besoip leur reviennent très-cher.

Deux princesses russes, surprises dans leurs châteaux pendant la guerre en 1854, avaient été retenues en ôtage par Schamyl, L'émir avait ioujours refusé de rendre ses prisonnières à la liberté, à moins qu'on ne lui payât une rançon d'un million de roubles argent (4,000,000 de fr.), et qu'on ne lui rendit son fils retenu à St-Pétersbourg, où il remplissait, comme les fils de toutes les grandes familles aristocratiques de Russie, les fonctions de page de la maison impériale. L'empereur consentit à la seconde demande de Schamyl, et celui-ci, de son côté, finit par se contenter d'une rançon de quarante mille roubles. L'échange des deux princesses contre le jeune Schamyl a donc pu avoir lieu; il s'est fait avec une certaine solennité. Une rivière séparait les troupes ennemies : d'un côté se trouvait le général baron Nicolai, entouré de son état-major; de l'autre. Schamyl, à la tête d'un nombreux détachement de cavalerie. Les deux princesses russes et le fils de Schamyl franchirent la rivière en même temps. La rançon avait été apportée dans des sacs; l'or qu'ils contensient fut compté devant Schamyl qui, lorsque l'opération fut terminée, s'écria: « Désormais, il m'est permis d'avoir complétement soi en la parole des Russes !»

Le mouvement militaire dans lequel s'agite sans cesse la Russie n'a d'autre but que de persuader qu'a chaque heure de sa vie elle ast prête à envahir et que si le monde conserve quelque paix, il en doit l'hommage à sa grandeur d'âme et à sa générosité. Les mêmes motifs qui, jadis précipitèrent sur l'Europe le fléau des hommes polaires, travaillent aujourd'hui les peuples de la Moscovie. C'est l'irrésistible nécessité de donner enfin l'essor à une force trop longtemps comprimée par le despotisme; c'est l'envie d'aller jouer aussi le maître au dehors, puisque la maison n'offre que les chaînes et la mente de la servitude; c'est le désir de mener bonne vie au milieu

de possessions et de jouissances étrangères à la barbarie indigène; c'est le dédain, la haine curiense d'une civilisation qu'on ne peut ni comprendre ni atteindre et que l'on vondrait détruire pour faire disparaître un contraste humiliant. Tôt ou tard le choc devait avoir lieu, et la guerre actuelle n'a fait que prévenir un nouveau déluges de barbares.

Revenons maintenant aussi sur quelques faits que nous avait faitnégliger la nécessité de ne pas surcharger notre récit des événements.

Vers les premiers jours de mai, le vice-amiral Brust, commandant en chef de l'escadre de la Méditerranée, fit réunir dans le Bosphore, sous les ordres du contre-amiral Charner, une division navale composée du vaisseau à hélice le Napoléon, portant pavillon du contre-amiral; des vaisseaux à voiles le Furenne, le Dongwerth. l'Iena, le Jupiter et le Trident; des frégates à vapeur l'Asmodés. \*Ulloa, le Christophe Colomb, l'Orénoque, le Darien, le Labrador, et des corvettes à vapeur le Chaptal et le Laplace. Ces navires de guerre avaient pour mission de prendre l'armée de réserve, placée sous le commandement du général Regnault de Saint-Jean-d'Angelv. et de la transporter en Crimée. Quelques jours après, l'amiral commandant en chef envoya de Kamiesch, pour rallier cette division et opérer dans le même sens, le vaisseau mixte le Jean-Bart. les frégates à vapeur le Mogador, le Sané, le Caffarelli, le Descartes. le Cacique et la corvette à vapeur le Berthollet. Ces moyens, organisés avec soin, étaient suffisants pour le but qu'on se proposait. Tous les bâtiments arrivèrent exactement au point de rendez-vous, et prirent dans le plus grand ordre le poste qui leur avait été assigné. Jans une conférence qui se tint à Péra le 8, à laquelle prirent part les autorités militaires et maritimes, ainsi que le colonel de Béville. aide de camp de l'Empereur, chargé d'une mission spéciale, il fut décidé qu'une des divisions du corps d'armée embarquerait le samedi, l'autre division le jour suivant, et que leur départ serait suivi de près par celui de la garde impériale et de la cavalerie. En outre, afin de diminuer la fatigue qu'auraient eue à supporter les troupes pour se rendre du camp de Maslak à la mer, on arrêta que l'embarquement aurait lieu sur des points choisis, de telle sorte que les troupes stationnées à la gauche du camp s'embarqueraient sur les points du Bosphore correspondant à cette gauche, le centre et la droite sur les points les plus convenables et les plus rapprochés du lieu du départ. Toutes ces dispositions, parfaitement conçues, aidèrent puissamment au bon résultat de l'opération.

On avait, en outre, cru devoir adopter une autre mesure trèsingénieuse. Les corps pour la traversée avaient été groupés de telle sorte que chaque vaisseau à voiles et son remorqueur portaient. avec les troupes qui leur étaient affectées, les chevaux, le matériel de guerre et le campement qui en dépendaient. Ce contingent présentait ainsi un tout complet et homogène, capable en quelque sorte d'opérer sur un seul point donné, si le cas l'exigenit. Dans cette manière de procéder, il v avait en germe une idée nouvelle dont la guerre actuelle démontre pour l'avenir l'avantage et l'utilité: c'est l'organisation, si l'on peut s'exprimer ainsi, des armées à vapeur. Un jour viendra peut-être où nos escadres, entièrement à vapeur, se composeront de vaisseaux de guerre et de grands bâtiments de transport disposés pour contenir de l'infanterie, de la cavalerie et du matériel, avec les movens nécessaires pour les embarquer et les débarquer!"Les dissèrents corps de troupes installés sur les escadres pourront ainsi être mobilisés et transportés en queliques heures de l'extrémité à l'autre de la côte ennemie : et donner à la guerre un caractère entièrement nouveau. Aila fois puissance maritime et militaire, la France trouvera de grands avantages personnels à cette transformation de la stratégie; ses stildats courageux, actifs, intelligents, alertes, sont très-propres à cette guerre, qui exige l'emploi de toutes ces qualités militaires qu'eax seuls possèdent à un si haut degré. Le camp où se trouvaient les troupes françaises près de Constantinople prend son nom du village de Maslak auquel sa gauche s'appuyait. Il couronnait les hauteurs situées parallelement au Bosphore, dans une direction à pen près nord et sud, et présentait un front d'environ 5 kilomètres. La distance movenne du camp aux rives du Bosphore variait de 2 à 4 kilomètres. Les bâtiments de la division avaient fait leur charbon. Ieur eau et leurs vivres pendant le temps qui leur avait été assigné, et, ainsi qu'on l'avait prévu, le 43 mai au matin, les vaisseaux l'Iena, le Jupiter, le Donawerth, remorqués par les frégates à vapeur l'Ulloa, le Christophe-Colomb et l'Orénoque, portant la 2º di vision de l'armée de réserve, firent leur entrée dans la mer Noire. La corvette à vapeur le Berthollet était partie la veille. Asin de donner plus de rapidité à l'expédition, les navires de guerre et les transports affectés au même service firent route pour le point de rendez-vous au fur et à mesure qu'ils étaient complétement prêts. Les troupes restèrent ainsi moins de temps à bord, et cette circonstance donna en outre beaucoup de facilité pour le débarquement.

Le premier convoi fut suivi par un second, composé du vaisseau à hélice le Napoléon, des vaisseaux le Trident, remorqué par le Labrador, et le Turenne, remorqué par l'Asmodée; de la frégate à vapeur le Mogador, remorquant un navire de commerce chargé de

chevaux, et de la frégate à vapeur le Darien, marchant seule. Ces bâtiments avaient à leur bord la première division, ses chevaux et son matériel. Le 16, un troisième convoi, composé du vaisseau mixte le Jean-Bart, des frégates à vapeur le Sané, le Caffarelli, le Descartes et le Cacique, entra en mer Noire. Il était chargé de transporter la garde impériale et de remorquer les navires de commerce sur lesquels on avait embarqué la cavalerie. Il arriva au mouillage le 18 au matin. Tous les bâtiments de la division Charner opérèrent leur traversée en moins de quarante-huit heures, et naviguèrent narfaitement. Les deux premiers convois rencontrèrent en mer de fortes brises de la partie S.-E., et firent, comme le troisième, nne heureuse traversée. L'opération réussit complétement. Il est impossible de trouver dans la marine et dans l'armée plus d'entente et un plus admirable esprit. Le débarquement s'effectua avec un ordre et une promptitude incroyables. Toutes les dispositions avaient été parfaitement prises par l'amiral commandant en chef. secondé par le chef du service maritime de Kamiesch. Les troupes, en foulant pour la première fois le sol de la Crimée? par un temps superbe et un soleil magnifique, faisaient entendre des acclamations enthousiastes, pendant que les musiques des régiments jouaient, avec leur verve et leur entrain ordinaires, ces airs charmants et populaires qui rappellent à tous la France absente et bien-almée.

Le siège, à proprement parler, marche avec une grande activité, surtout depuis l'attaque de l'extrême gauche, où le général Pélissier a donné une impulsion nouvelle aux opérations de l'armée française.

Nous avons omis précédemment de faire connaître la proclamation annonçant à l'armée la promotion du général Pélissier au commandement en chef. Voici ce document :

## « Soldats !

a Le général Pélissier, commandant le premier corps, prend, à dater de ce jour, le commandement en chef de l'armée d'Orient.

«L'Empereur, en mettant à votre tête un général habitué aux grands commandements, vieilli dans la guerre et dans les camps, a voulu vous donner une nouvelle preuve de sa sollicitude et préparer encore davantage les succès qui attendent sous peu, croyez-le bien, votre énergique persévérance.

« En descendant de la position elevee où les erroonstances et la volonté du souverain m'avaient placé et où vous m'avez soutenu, au milieu des plus rudes épreuves, par vos vertus guerrières et ce dévouement confiant dont vous n'avezcessé de m'honorer, je ne me sépare pas de ous. Le bonheur de partager de plus près vos glo-

rieuses satigues, vos nobles travaux, m'a été accordé, et c'est encore ensemble que, sous l'habile et ferme direction du nouveau général en chef, nous continuerons à combattre pour la France et pour l'Empereur.

« Au grand quartier général, devant Sébastopol,, le 19 mai 1855.

« Le général en chef, CANROBERT. »

A l'attaque faite dans la nuit du 2 mai, on avait enlevé une portion des ouvrages extérieurs des Russes; mais il restait un retranchement considérable entre le bastion Central et le fort de la Ouarantaine. Ce retranchement fut pris, comme on l'a vu plus haut. dans la nuit du 22 au 23. Le prince Gortschakost annonçait à ce sujet que l'armée russe avait perdu 2,500 hommes « en repoussant l'ennemi : » mais, en réalité, les Russes n'ont pas repoussé les Francais, et leurs pertes s'élèvent au double de ce nombre. Le général Pélissiez déclare expressément que ses troupes se sont définitivement établies dans l'ouvrage; on en peut conclure que la ligne de contre-approche russe a été tournée contre la place et forme une partie de la quatrième parallèle de l'attaque. Les Français construisent aussi et ils arment de nouvelles batteries à 110 mètres de la place. Au lieu de sorties dirigées par les Russes contre les lignes des assiégeants, on s'est avancé dans les positions de l'ennemi, et sur tous les points s'est accompli un véritable progrès. Le 25 mai. te général Pélissier annonce l'occupation de la vallée de la Tchernaïa. Durant tout l'hiver, les alliés ont été retranchés sur la rive méridionale de cette petite rivière et défendus contre toute attaque par les rochers qui ferment la vallée. Les Russes ont tenu et fortifié de la même manière la rive septentrionale, où se trouvent les ruines du vieil Inkermann. Leurs canons en position commandaient la vallée, et parfois atteignaient de l'autre côté le campement anglais. Aussi longtemps qu'ils ont occupé ces hauteurs en force, il a été impossible aux alliés de descendre la rivière, et comme il paraît certain que la Tchernaia est maintenant dans les lignes d'attaque, on peut en inférer que les forces qui les commandaient de l'autre côté ont été retirées.

Le général Pélissier dit expressément que « l'ennemi, n'étant pas en force, a fait peu de résistance et s'est retiré dans les montagnes.» Mais si nous comprenons bien l'expression dont il s'est servi, il en résulterait qu'une partie peu considérable de l'armée russe reste entre la Tchernaïa et l'embouchure de la Belbec, et que les alliés peuvent conséquemment s'emparer avant peu des hauteurs au nord de cette rivière et compléter l'investissement de la ville. L'occupation de la vallée de la Tchernaïa semblerait impliquer aussi l'occupation des deux côtés de la vallée, sans quei l'occupation temporaire de la partie la plus basse ne serait d'aucune utilité.

Depuis le milieu de mai, les Turcs sont en plein Ramadan. C'est pour oux une époque de joûne et, par conséquent, de repos. A Constantinople, il y a chômage général. Le caractère oriental se trouve fort bien de cette cessetion complète d'activité : mais les affaires s'en trouvent fort mal. Tous les burgaux sont fermés, toutes les administrations chôment, et le public attend, le public européen bien entendu, car, pour l'autre, il serait désoié de porter atteinte à une contume religieuse consacrée par le temps. Nous avons dit déià que les troupes du camp de Masiak étaient dirigées sur Sébastopol. Il na reste à Constantinople que les dépôts et la cendarmerie. Il v a néanmoins un grand mouvement de seldats qui arrivent de tous côtés. mais ne font que passer. On forme à Unkiar-Skelessi un camp de 25.000 hommes sous les ordres du général Nivian. Depuis le 27 avril fonctionne le télégraphe russe de Sébastopol à Kiew. On s'occupe de le rattacher aux lignes de Berlin à Vienne, afin que l'ambassadeur du tear dans cette dernière ville reçoive jour par jour des nouvelles du théâtre de la guerre.

Un grand conseil militaire, auqual ont pris part tous les chefs de corps, a été tenu devant Sébastopol par le général Pélissier. On v a exposs un nouveau plan de campagne dans leguel deit jouer un grand rôle l'isthme de Pérécop qui joint au continent la presqu'île de Crimée. Cet istime, nommé par les Tartares Or ou Onkapu, c'est-L-dire Porte d'Or, est situé entre la mer Noire et la mer Putride: ll a 10 verstes de long et 6 de large. A l'oussi s'étend le golfe de Pérécop, fermé du côté du continent par le cap Seilgasch, et du rôté de la Crimée par un prementoire du nom de l'isthme. Pérécop est la capitale du cercle de ce nom, qui touche aux cercles d'Aleschki, de Simphéropol, d'Empatoria et de Théodosa. A l'est, le pays est dé-"coupé par un grand nombre de baies; il y a des steppes et quelques "mouvements de terrain ; plusieurs rivières peu importantes, parmi "lesqueltes le Saighir, l'arrosent; on y roit quelques lacs. Kerlent, Krabnole, etc. Le climat est généralement insalubre. La ville et la forteresse de Pérécop se trouvent dans l'isthme entre le golfe de Siwasch dans la mer d'Azel, non loin de la Porte de pierre qui " ouvre sur le fossé, et les remparts se prolongeant de l'est à l'ouest. Le fossé, muni d'un pont-levis et entièrement garni de pierres de "taille, a 8 mètres de profondeur. La ville est mal située; son apparence est misérable; ce ne sont que maisons couvertes de chaume. boutiques en bois, rues malpropres; on: y fait surtout le commerce de set, que det cerevanes entières riangent chercher en été; les narchés sont assez fréquentés. Les habitants, au nombre de 3,300

· (l'autres prétendent qu'il n'y en a que 1,000), se composent de Russes, de Tartares, d'Arménieus et de Juits. La ville est protégée par une citadelle et un petit château fort. Autrefois, la ferteresse avait une certaine importance qu'elle perdit ensuite : les murailles tombaient en roive; mais, dans ces derniers temps, on y a fait d'assez grands travaux de fortification. A trois verstes de Pérécop, on remarque le faubourg d'Armenshoi, habité par des Juits, des Grecs et des Arméniens qui se livrent au commerce du bétail, surtout des agraeux.

: C'est en 1736 que les Russes se montrèrent pour la première fois en Crimée, sous la conduite du général Mannich, qui commandait une armée de 100,000 hommes. He trouvérent l'istème barré par un fossé de 24 mêtres de largeur et de 14 de profondeur, et couvert par une muraffle de 23 metres de haut. Tous ces ouvrages étaient Hanqués de tours et protégés en outre par le fort d'Orkapu. Les re-Franchements Rivert emportés, et deux jours après, la forteresse se rendit. Mais ce ne lut pas la victoire du général Münnich qui 'ouvrit aux Russes les portes de la Crimée; il faut en accuser la tra-Hison des Tarteres et l'incurie des ouvriers chargés de réparer lesouvrages de défense. Münnich put alors dévaster à son aise la néninsule. L'année suivante! autre invasion des Russes; mais, cette · ois: les marailles avaient été relevées, et le khan commandait en ipersonne. En 14784, ée courageux guerrier/regut du Sultan, pour la valour 444 déclove dans le défense de Pérécop, une bourse de 4:000 flicats et un vêtement d'honneur. En 1770, les Russes viarent encore contre la forteresse; mais, l'année suivante, '90,000 littrimés en valuirent l'isthme de Pérécop et s'en emparèrent. 'Quand l'impératrice Catherine II parcourut triomphalement la Critinée, le prettier ministre Potemkin avait fait élever, le long de la route une sorte de décoration d'opéra sur laquelle on lisait : « C'est "Heiste chemin de Constantinople.»

"" (M'Etinistantimople; teut se prépare du reste pour frapper un grand l'écop. Les troupes sont averties de se tenir prêtes; to0,000 bornages dentrerent en campagne et formerent une double expédition. An agire du côté dell'est pour intercepter les convois ennemis qui vienment par la mere d'Azof, et en attaquera d'autre part le capp grusse l'erfément retranché derrière la Tehermain. Cette acconde opération présente de grandes difficultés; anais on appère les encountentes. Les l'efféters assereint que cu sera une esconde édition de la balaille de l'PAirin; en éffet, la disposition des isomes à apas prèsels même; peut le févraire est it un peu moins escarpé, et il faude appairs l'éfferté peur avoir raison de l'ennemi.

L'armée est dans la plus, grande joie selle est agric de sontindu

calme plat où elle se trouvait depuis le commencement du mois. Il règne ici dans le service des vivres une activité extraordinaire. Quire l'approvisionnement ordinaire, on vient de préparer un approvisionnement spécial de réserve de 2 millions de rations de vivres prêtes à mettre en sac, savoir : 2 millions de rations de viande divisées en 500,000 rations de viande en poudre et 1 million 500,000 rations de saucissons de Lyon, d'Arles, de Bologne, à la composition de 400 grammes: 2 millions de rations de saindoux, à la composition de 25 grammes: 2 millions de rations de juliennes en tablettes, à 25 grammes; 2 millions de rations de biscuit, à 735 grammes, fait avec du blé dur ; 2 millions de rations de riz, à 60 grammes: 2 millions de rations de sel blanc, à 66 grammes; 2 millions de rations de sucre très-bien cristallisé, à 21 grammes; 2 millions de rations de casé torréssé, à 16 grammes; 2 millions de rations de vin, à 25 centilitres, pour les ambulances; 2 millions de rations de rhum et sau-de-vie, à 6 centilitres, pour la troupe; 110,000 assortiments de récipients composés chacun d'un sac pour la viande en pondre ou saucisson; une boîte cylindrique pour le saindoux; un sac pour le riz; un sac pour le sel; un sac pour le sucre; un sac. pour le café torréfié; une musette en toile blanche pour loger quatre rations de biscuit à l'intérieur du havre-sau; une musette en toile rayée imperméable pour porter quatre autres rations en dehors du havre-sac. Au moyen des deux musettes, chaque homme pourra porter huit rations de biscuit. Une besace à deux fins, pour contenir vides ou pleins les récipients ci-dessus. On logera dans cette: besace les effets de premier équipement retirés du havre-sac quand: on y placera des vivres. Devant Sébastopol, les armées alliées necoivent des renforts continuels. Les Russes reçoivent aussi des renforts dans d'énormes proportions. Des baraques sont élevées au camp de Maslak pour les quartiers d'hiver, en remplacement des tentes turques. On dit que la Porte confiera à des généraux anglais le commandement d'un corps de 14,000 rayas; mais il paraît que les ministres ne sont pas d'accord sur ce point. Après s'être concerté avec les généraux en chef. Omer-Pacha est reparti pour Eupatoria, où ilcontinuera à diriger les mouvements. Ce fait est des plus importants: il indique clairement que les opérations qui vont s'ouvrir , saprès : l'arrivée totale des renforts, ne se limiterent pas seulement aux environs de Sébastopol, mais sur une surface beaucoup plus étendue. et que l'on doit s'attendre à enregistrer prochainement de grands faits? militaires. Les troupes françaises arrivent en tel nombre qu'il este impossible, au simple coup d'œil, de les évaluer. Le débarquement se fait avec une incroyable rapidité. Les vaisseaux de transporté amènentà la fois des troupes parties de Constantinople et de Marco

soille. Les Russes font des sorties presque continuelles, mais sans aucune importance. Les Français s'occupent à compléter leurs batteries avancées et les Russes à remonter les leurs. L'armée de slége élève deux lortes redoutes de réserve à l'extrême gauche du côté de la baie de Stréléska. L'activité de part et d'autre est extraordinaire.

L'escadre a repris en partie ses exercices, on éspèré qu'elle leris aussi sa partie; on habitue surtont les hommes au tir à la cible; et les résultats obtenus sont défà-très-bons. Les chevaux de la chvileire se sont remis avec le beau temps. On a remplacé ceux que l'hiver a fait périr, et l'on aura sous peu une cavalerie sérieuse, qui, joints à celle des Anglais, formera un effectif considérable. De nouvelles tentes ont été donnéss à l'armée; elles sont excellentes et s'ouvrent sur les quatre côtés, ce qui permet ainsi d'aérer l'intérieur et d'y établir constamment un courant d'air.

Veici maintenant les nouvelles maritimes les plus récentés ? Le Polnesian, journal des fles Sandwich, rapporte que l'escadre compbinée anglaise et française était attendue, dans les fles pour le mois de mai, et le bruit court qu'une nouvelle attaque doit être dirigée centre Petropolowski aussitôt: qu'on pourra s'approcher de cette place, après la fonte des glaces. L'escadre doit être renforcée de la part des Anglais par un vaisseau de ligne, une frégate à vapeur st un ou deux plus petits bâtiments, et de la part des Français par un égal nombre de navires sur lesquels on n'a pes de renseignements détaillés: Honolulu est un lieu de rendez-vous convenable pour se randre ensuite dans le Nord, et c'est pour cette raison qu'il a été désigné par le commandant en chef. Aucun navire de la flotte de l'amiral Dundas ni aucun de ses croiseurs ne se sont montrés sur les côtes de Suède du côté de Stockholm; et. d'après les renseignements recus, la principale partie de cette flotte se trouve dans la portion du golfe de Finlande comprise entre Helsingfors et Revel, dans le voisinage immédiat de l'île de Nargen. Plusieurs navires et quelques petites barques ont échappé à la vigilance de l'amiral Dundas, et sont arrivés à Stockholm venant de ports russes: Une: partie de la flotte française a passé le Belt; elle doit en ce moment. ayoir rallié la flotte anglaise. Les amirann réunis près de Revel, gardent la plus stricte réserve et ne laissent rien pressentir de leurs opérations futures. On s'est attaché à rendre plus efficace l'action: des vaisseaux, et si des renferts n'étaient pas attendus, on ne moterait pas inactif; toutes les forces dont on dispose seraient employées contre l'ennemi, sous une forme ou sous une autre. Les canonnières serment d'ailleurs d'un grand secours pour faciliter à la flotte ses opérations sub la côte L'année dernière, il existait entre Helsing. fors et Abo d'anc part, et Cronstadt de l'autre, un mouvement

continuel. On ne nouvait cette année laisser subsister un pareil état de choses. Les habitants de l'île de Nargen paraissent s'être bien trouxés de l'argent qu'ils ont recu des Anglais il va un an. Ils ont construit de nouvelles cabanes. Les enfants paraissent mieux nourris; ils sont incontestablement mieux babillés, et tout semble indiquer que ces insulaires revoient avec plaisir leurs vieux amis les Ancleis. Le 30 mai, cinq navires russes, chargés de blé, étaient entrés dans le port de Kertch, ignorant que la place était au pouveir des troupes alliées. Ils ont été capturés et déclarés de bonne prise. Le nombre des canons russes pris par les alliés s'élève à plus de 400. - On a lancé au port de Lorient l'une des batteries flottantes dont nous avons donné plus hant la description. Cette batterie, construite dans les chantiers de Candeau, s'appelle la Lave. Elle a 54 mètres de longueur et plus de 15 mètres de largeur. Son armement consisters en 16 canons du calibre de 50, tirant à boulets pleins et servis par des canonniers d'élite. Elle aura 200 hommes d'équipage et 200 hommes d'infanterie de marine. Elle sera mâtée en trois mâts qui devront se démonter pour le combat. Enfin, elle sera pouvue d'une machine à hélice de haute pression d'une force neminale de 220 chevaux. Le poids d'une batterie flottante, armée, sera de 4,400 tonneaux environ; son blindange en fer seul pèse près de 400 tonneaux. Sous quelques jours, une deuxième batterie, de Feudronante, sera mise à l'eau.

Le Vultur, înégate à vapeur de guerre anglaise, est entrée récemment dans le port de Dantzig avec des dépêches de l'amiral Dundas mour son gouvernement. On pourra s'imaginer combien est active la correspondance de la flotte avec l'Angleterre et vice versa quand on saura que le Valtur a remis à la direction de la poste deux valiises contenant chacune plus de onze cents lettres adressées par les soldats, équipages et officiers de la flotte à leurs familles et amis en Angleterre. Ca bâtiment chargeait à Dantzig des approvisionnements et des miandes fraîches pour la flotte. Au dire du capitaine. Pamiral se drouvait doujours avec le gros de l'escadre à l'île Nargen. semme nous l'avons mentionné plus baut. Quatre bâtiments obpervaient constamment Port-Baltic, en avant de Revel; il était anstion d'oncuper aussi l'île de Dago, comme l'a fait l'an dernier L'amisal Napiet. Pour executer cette opération on n'attendait que d'arrivée de l'escadre feangaise. Toutes les fortifications des villes et ports pressions sur la Baltique, entroté mis, depuis l'an dernier, edans um respectable état de défense. Un grand nombre d'ouvriers y vont est coenect pendant huit mois, et, par les chemins de fer, on a mait moninde d'ansonale de Spanday, soute l'artillerie pécessaire pour garnir les citadelles et les batteries, dont les ouvrages en terre et en

maconnerie ont tous été également renouvelés. Le prince Adalbert. amiral de la nouvelle marine militaire de Prusse, inspecte les six navires en ce moment sur la rade de Dantzig. De son côté, le prince Charles, chef de l'artillerie prussienne, est en tournée d'inspection dans toutes les places de l'est du royaume. La corvette anglaise le Basilisk, expédiée de Nargen un jour après le départ de l'amiral Dundas, est arrivée à Memel pour faire adresser, par l'intermédiaire du vice-consul, les nouvelles dépêches à l'amiranté de Londres. Nous avons parlé déjà des expéditions de marchandises s'effectuant. en toute liberté par la frontière de Prusse vers la Courlande et la Pologne, d'où elles sont dirigées par la voie de terre dans l'intérieur de l'empire russe. Quoique ces expéditions aient réellement en lien pendant le blocus des ports russes par les flottes occidentales, il paraît qu'elles ne se font plus sur une si grande échelle. Le commerce a appris par expérience et à son détriment que beaucoup d'articles envoyés en Russie ont subi des pertes considérables : les frais de voiture, de chargement et déchargement auxquels ils sont assujettis dépassent toute croyance, et quoique certaixes denrées, principalement celles des colonies, aient, par suite du blocus, renchéri de cent pour cent à Saint-Pétersbourg, les frais pour les y faire parvenir par la voie de terre sont si coûteux que le commerce des frontières de Prusse a dû renoncer en grande partie à faire pour son compte ces expéditions, la plupart de ces denrées ayant presque toujours laissé sur les prix en Prasse des pertes de 20 à 25 pour cent.

Alors que se préparent de gigantesques opérations auxquelles peut-être prendra part l'Europe entière, il importe de connaître l'effectif des armées et des flettes des divers États. Voici, d'après les statistiques les plus récentes et les plus impartiales, un apercu de cet effectif:

La France compte 262,000 incommes d'infanterie, 86,000 hommes de cavalerie, 8,200 hommes du génie et 33,800 hommes d'autres troupes, y compris 25,000 de gendarmerie; le tout formant un effectif de 566,000 hommes, avec 4,462 houches à feu. Les ferres maritimes de la France consistent en 60 vales aux de ligne, 78 feégales et 273 hâtiments légers, total 411 navires, et 14,773 houghes à feu, non compris 113 hateaux à vapeur, présentant une force de 40,270 chevaux. — L'Angleterre a 119,000 hommes d'infanterie, 13,600 de cavalerie, 13,122 hommes d'artillerie, 2,460 du génie, 80,000 hommes de milice, formant un total de 230,200 hommes. L'armée des Indes orientales compte 348,000 hommes, y compris 31,900 hommes de troupes royales. La marine anglaise consiste en 94 vaisseaux de ligne, 92 frégates, 185 petits hâtiments; en tout, 374 navires, portant

15,235 bouches à feu. Sa marine à vapeur a une force de 54,354 chevaux. — La Turquie a 100,800 hommes d'infanterie, 17,280 de cavalerie, 1,700 de troupes du génie et un corps de réserve de 325,000 hommes; en tout, 457,680 hommes et 360 bouches à feu. — La marine turque consiste en 10 vaisseaux de ligne, 7 frégates et 60 petits bâtiments; en tout, 77 bâtiments et 3,000 pièces de canon. — La Russie a 540,000 hommes d'infanterie, 80,000 hommes de cavalerie, 44,000 hommes d'artillerie, 12,000 du génie; en outre, une réserve de 478,000 hommes de troupes irrégulières et autres, formant un total de 1,154,000 hommes et de 2,250 bouches à feu. — La force maritime de la Russie se compose de 52 vaisseaux de ligne, 48 frégates et 84 petits bâtiments, formant ensemble 186 bâtiments, armés de 9,000 pièces d'artillerie.

Selon la dernière organisation militaire de l'Autriche, l'armée autrichienne consiste en: Infanterie: 62 régiments de ligne de 6,869 hommes chacun, total, 425,878; 14 régiments des frontières, 55, 200; 1 régiment de chasseurs, 6,864; division de dépôt de chasseurs, 32,534. Cavalerie: 16 régiments de ligne, 20,145; 2 régiments de cavalerie légère, etc., 46,851. Artillerie: Ingénieurs et corps d'état-major, 1,140 canons; total d'hommes, 11,116; corps de pionniers, 5,682; gendarmerie, 20,000. La force de l'armée mobile autrichienne, sous le commandement du baron Hess, est de 220,000 hommes et 300 pièces de campagne. Le corps du maréchal Wimpsten en Bohême, fort de 30,000 hommes, peut être élevé par des renforts d'Italie et du Midi à 120,000 hommes avec 200 canons. — La Prusse a 372,000 hommes d'infanterie, 67,600 cavaliers, 6,000 artilleurs, 7,740 soldats du génie et 72,700 hommes d'autres troupes; en tout, 580,800 hommes.

Les autres États de la Confédération germanique ont 166,000 hommes d'infanterie, 25,000 hommes de cavalerie, 14,500 hommes d'artillerie, 2,027 hommes du génie et 17,600 hommes d'autres troupes, présentant un effectif de 224,900 hommes et 500 bouches à feu. Ainsi, toute l'Allemagne peut mettre en campagne 995,600 homme. l'infanterie, 159,600 hommes de cavalerie, 121,600 hommes d'artillerie, 26,000 hommes du génie et 94,000 hommes d'autres troupes; effectif général, 1,398,500 hommes et 2,572 bouches à feu.

| Bouches à feu              | 265,580   |
|----------------------------|-----------|
| Affûts, voitures, attirail | 587,478   |
| Projectiles                | 2,510,442 |
| Poudre                     | 648,000   |

Le reste se compose d'une multitude d'objets dont la nomenclature serait trop longue, et dans ce nombre, bien entendu, ne sont pas comprises les pièces de la marine, du poids de 3,320 kilog. et 3,035 kilog., suivant qu'elles sont de 36 ou de 30. Bien que Sébastopol, du côté de la terre, soit loin d'être régulièrement fortifié, les ouvrages sont nombreux, les canons de gros calibre de la flotte russe défendent les remparts, et près de 1,500 pièces répondent au feu des armées alliées, ce qui dépasse tous les armements habituels. Valenciennes, en 1793, soutint 45 jours de tranchée avec 175 pièces; Dantzick, en 1813, avait 500 canons, et se rendit par famine au, bout de 108 jours; Ciudad-Rodrigo, avec 86 pièces, ne fut emporté qu'après 24 jours de tranchée.

A Saint-Pétersbourg, le bruit s'étant répandu récemment que la flotte anglaise commandée par l'amiral Dundas se trouvait dans le golfe en face de Revel, et qu'une forte division s'était même avancée jusqu'en vue de Cronstadt, une foule de monde se transporta sur cette route à Oranienbaun, d'où l'on pensait, comme l'année dernière à l'apparition des flottes alliées, pouvoir distinguer de nouveau les bâtiments anglais. La curiosité publique fut mise en défaut, et tout ce monde, passablement fatigué de la course, rentra le soir dans la capitale. Nous avons déjà parlé des nouveaux uniformes, absolument semblables aux uniformes prussiens, que vont recevoir les troupes russes, et pour lesquels le ministre de la guerre a prescrit la livraison, à bref délai, de près d'un million d'archines de drap. Tous les fonctionnaires et employés dans les diverses administrations civiles ont été prévenus par leurs chefs que, d'après une récente disposition impériale, ils eussent à se pourvoir, chacun selon le rang qu'il occupe dans la hiérarchie civile, d'un nouvel uniforme, dont le modèle est déposé au ministère de l'intérieur et qui est identique à celui de l'armée. Au lieu du chapeau, tous les employés porteront un casque avec plumet à la prussienne. La Rus sie, qui était un grand État militaire, paraît devoir le devenir encore davantage sous le règne de l'empereur actuel.

Depuis que la flotte anglaise a pénétré dans le golfe et que la guerre s'est rapprochée de la capitale, la police militaire a redoublé de précautions et de vigilance envers les étrangers établis à Saint-Pétersbourg; le nombre de ses agents a été augmenté de 112 en peu de jours; ils circulent continuellement de la capitale à Cronstadt, où l'on a établi pour le temps de la guerre un bureau spécial en communication permanente, par le télégraphe, avec le grandmaître de la police, le général Galaskoff. Il arrive journellement des troupes de milicés qui descendent la Néwa, et que l'on place comme on peut dans les environs de la capitale, principalement du

côté de la rivière qui coule vers Cronstadt; si ces arrivées continuent encore quelque temps, le nombre de ces miliciens rassemblés autour de Saint-Pétersbourg s'élèvera à un chiffre très-considérable. On charge continuellement sur des petits bateaux à vapeur des vivres de toute espèce qui s'expédient à Cronstadt, où l'agglomération militaire est aussi très grande. A Saint-Pétersbourg même, on remarque peu de cavalerie; hors les dépôts de la garde et quelques escadrons de réserve, tout ce qui était disponible de catte arma a été envoyé en Fintande et sur les côtes du golfe, vers Revel et Riga, et du côté opposé, vers Wyborg et Friedrichsham.

Sur la proposition du prince Bolgorouki, ministre de la guerre, l'empereur avait ordonné par un ukase la décentralisation de l'armée du Sud, qui avait continué d'être virtuellement placée sous le commandement en chef du maréchal. Paskiewitsch. Par le même ukase, il fut ordonné aussi que les différents corps de troupes russes stationnés dans la Pologne proprement dite, seraient réunis sous le maréchal, en une seule armée, qui prendrait la dénomination d'armée centrale de l'Ouest. Un comité composé des généraux commandant en Pologne avait été réuni à Varsovie pour émettre son avis sur la composition de cette armée, par rapport aux troupes qui resteraient dans le royaume, et à celles qui pourraient, sans inconvénient, être incorporées dans l'armée de la Baltique. Ce travail est terminé depuis quelques jours, et on remarque que les généraux qui faisaient partie du comité quittent successivement Varsovie pour retourner au siége de leurs quartiers généraux.

Les trois armées russes, séparées et indépendantes les unes des autres, ont ainsi pour commandants supérieurs savoir: celle en Pologne, le maréchal Paskiewitsch, celle dans les provinces de la Baltique, le général de Sievers, et celle en Bessarable l'aide de campgénéral de Luders. On sait que la plupart des généraux russes sont déjà fort avancés en âge et qu'ils résistent assez dissicilement aux fatigues de la guerre et à la vie incommode des camps. C'est sans doute pour ce motif que de grands changements viennent d'avoir lieu dans les commandements des corps d'armée et des divisions de troupes. Le général Paniutine, commandant du deuxième corps d'armée en Pologne, a été remplacé par le général Owander. Le commandement de la première division vient d'être consié au général baron Salza; celui de la troisième division de ce corps, au général baron Korff. Le lieutenant général de Moller a été placé comme aide de camp auprès du général Hartung, chef du corps d'infanterie détaché dans l'intérieur du pays. Plusieurs autres généraux ent recu de nouveaux commandements.

On attend journellement à Varsovie l'arrivée de Wilna de deux

régiments de la garde à cheval; ils viennent remplacer ceux de carabinière qui ont quitté, à la fin d'avril, la capitale de la Pologne. Leur commendant, le général Sumarokoff, qui avait pris les devants et eni était depuis quelques jours arrivé à Varsovie, en est : reparti pour se rendre à Moscou, et le général commandant de la 7º division de cavalerie légère stationnée dans le royaume, le prince Włazemski, appelé par le maréchal à Varsovie, est parti aussi pour le quartier général à Lublin. Contrairement à ce qui a lieu à Saint-Pétersbourg, la censure est très-sévère contre tous les journaux et écrits étrangers, n'importé le pays d'où ils arrivent en Pologne ; les journaux gouvernementaux de Prusse, même ceux imprimés à Saint-Pétersbourg, sont soumis au visa de la police, et il n'est pas rare de voir appliquées sur ces derniers des bandes noires qui empêchent de lire des arficles qui avaient été plusieurs jours apparavant imprimés et lus librement à Saint-Pétersbourg. Bien que la police militaire exerce, contre les étrangers établis à Varsovie, une surveillance extrêmement sévère, le mouvement et la vie dans la capitale n'ont pas changé depuis le commencement de la guerre : il est vrai que le gouvernement, en laissant toute liberté aux distractions populaires, fait ce qu'il peut pour cacher au public les dangers dont on est menacé. La maladie épizootique qui règne parmi le bétail dans plusieurs provinces, fait de tels progrès, que le gouvernement a cru devoir y envoyer tous les médecins vétérinaires disponibles dans la ville et ceux qui sont attachés aux corps de cavalerie de l'armée.

Au moment où la cessation du long hiver des régions voisines du Caucase et du mont Ararat va permettre aux troupes échelonnées de part et d'autre des confins de la Russie et de la Turquie en Asie-Mineure de reprendre leurs opérations, il n'est pas sans àpropos d'examiner les points principaux que les forces ottomanes peuvent être appelées à défendre dans le cas probable d'une invasion analogue à la campagne du prince Paskiewitsch en 1828.

Nous avons fait connaître les opérations de l'armée turque d'Anatolle dans le courant de 1834. Cette armée était originairement
composée des deux corps de Sélim-Pacha et d'Abdi-Pacha, généraux
qui depuis furent remplacés ainsi que nous l'avons dit. Le premier
corps, alors cantonné près de Batoum, se composait, d'après les
états turcs, de 36,000 hommes avec 90 bouches à feu. Dans cet
effectif étaient compris 24,000 soldats du service actif (nizam),
8,000 hommes de la réserve (rédifs) et 4,000 soldats irréguliers
(bachi-bouzoucks). Le second, stationné dans les environs d'Erzeroum et de Kars comptait 55,000 hommes, dont 28,000 nizam,
42,000 rédifs et 15,000 bachi-bouzoucks avec 125 canons. Comme

on l'a vu précédemment, les bachi-bouzoucks, troupe turbulente à indisciplinée, ont été définitivement dissons et remplacés par des soldats réguliers. Avant d'occuper les positions qu'on vient d'indiquer, ces forces étaient distribuées en six camps, ayant pour principal point de concentration Erzeroum, tandis que le reste était répartidans ce qu'on pouvait appeler autant de postes d'observation, à Hassan-Kaleb, à Bajazid, à Kars, à Ardachkan et à Batoum. Cette énumération nous conduit à parler des localités près desquelles ces camps étaient établis, et qu'on peut regarder comme les points stratégiques les plus notables de la frontière de l'Arménie turque.

Le système généralement adopté par les Génois et les Vénitiens dans la fortification des villes qu'ils possédaient au moyen âge dans ces contrées, et qui avait pour but à la fois de défendre les habitants contre les attaques des ennemis extérieurs et de les contenir en cas d'insurrection, consistait dans la construction d'une double enceinte enveloppant la citadelle intérieure. et renfermant les bâtiments administratifs, les logements des troupes, les édifices religieux et les marchés. Ce mode de défense, qui offrait de grands avantages, même après l'invention des armes à feu et aussi longtemps que l'artillerie ne put être employée à de grandes distances, se retrouve à Erzeroum mieux que dans aucune autre des villes arméniennes. La citadelle (itch-kalch) forme un parallélogramme de 250 mètres de long sur 100 de large. dont les murailles, bâties en pierre de taille, ont 4 à 5 pieds d'épaisseur et s'élèvent à 10 ou 12 mètres au-dessus de la plate-forme intérieure, tandis qu'elles dominent la ville d'environ 25 à 30 mètres. Une tour d'observation très-haute, en briques rouges, recouverte d'un toit circulaire en bois, au centre duquel se dresse le mât de pavillon, occupe un des angles, dont les trois autres sont garnide très-petits bastions. Une poterne conduit du bastion occidental sur une courtine sans parapet, placée au-dessous de la face septentrionale du parallélogramme : cette courtine, qui commande une grande partie de la ville, est armée d'une douzaine de pièces de bronze de gros calibre, mais qui, comme les vingt canons des remparts, sont presque toutes trop détériorées pour faire un autre service que celui des saluts.

Les murs eux-mêmes de la citadelle sont dans un tel délabrement, que, pour ne pas s'exposer à les faire s'écrouler, on ne met dans les pièces que la moitié des charges ordinairement employées pour les saluts. Plusieurs de ces canons avaient été enlevés par les Russes lorsqu'ils évacuèrent Erzeroum en 1830; mais le mauvais état des chemins les obligea à les abandonner à quelque distance, d'où elles furent rapportées par les Turcs. Ceux-ci retrouvèrent en

nième temps près de 30,000 boulets de divers calibres que les Russes avaient enterrés avant leur départ, et qu'on a réunis dans un magasin placé à l'intérieur d'un bastion voisin de l'entrée de la forteresse; près de laquelle on voit un énorme mortier de bronze destiné à lancer des bombes de 130 à 140 livres. La double enceinte dErzeroum est aussi dégradée que la citadelle; la large brèche pratiquée par les Russes en 1829 dans sa partie septentrionale existe encore, bien qu'il fût possible de la réparer avec les matériaux qui se trouvent sur les lieux. Cette enceinte, en forme de parallélogramme aux angles arrondis, se compose d'une première muraille crénelée haute de 6 à 7 mètres, et tombant partout en ruine. Un fossé sec et peu profond, séparé de la muraille par un chemin de ronde, est comblé sur presque tous les points. Un second mur crénelé, d'une élévation de 12 à 15 mètres, flanqué de distance en distance de petits bastions, entoure la ville proprement dite, à laquelle dennent accès des portes bardées de fer que, depuis plusieurs années, on a cessé de fermer le soir. Ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est dans l'espace compris entre ces deux murailles que se trouvent compris les principaux édifices, tels que le sérail ou palais du gouverneur général, les bureaux de l'administration provinciale et du cadi, ainsi que le mekemet ou tribunal, l'atelier de charronnage de l'artillerie, la caserne du bataillon de garnison, dans la cour de laquelle on remarque une vieille tour en briques vernissées bleu et rouge portant le mât de pavillon, le bureau de poste et plusieurs bazars. Une ancienne église chrétienne est aujourd'hui convertie en dépôt d'équipements et en poudrière. D'autres marchés, la douane et le tribunal de commerce, plusieurs khans ou magasins, dont deux servent d'hôpitaux militaires; les consulats de France. d'Angleterre, d'Autriche, plusieurs mosquées, les églises ou chapelles, et les écoles des Arméniens schismatiques, des capucins et des missionnaires protestants, sont disséminés dans les faubourgs qui s'étendent au dehors de la ville à de grandes distances, particulièrement vers l'est. Le consulat de Russie a été transformé en caserne. Ces faubourgs, dont font partie les quartiers habités par les chrétiens, Européens, Grecs et Arméniens; se terminent presque tous par de nombreux cimetières appartenant aux diverses communautés, et qui, par l'absence d'arbres et de végétation quelconque, donnent à Erzeroum l'aspect triste et morne d'une vaste nécropole.

En 1828, les Turcs imaginèrent de défendre les approches de la place au moyen d'un large fossé, creusé à une profondeur de 5 à 10 mètres au devant des faubourgs: comme on le pense, ce fossé ne fut d'aucune utilité contre les batteries de l'armée russe, qui

fendroyèrent la garnison de la citadelle des hauteurs de Top-Dagh. Asin d'éviter le retour d'un pareil échec, on s'occupe maintenant de fortifier cette éminence, ainsi que celle de Keramidlick, qui domine la ville du côté de l'ouest. Ces travaux et d'autres, qu'indianent les lieux, suffirent pour faire d'Erzeroum la position militaire la plus importante de cette partie de l'Arménie. La vieille citadelle génoise de Hassan-Kaleh, située sur un rocher qui domine la sertile plaine de Passim, au pied du mont Taurus, est regardée par des observateurs compétents comme la clef d'Erzeroum, qu'elle convre vers la frontière. Elle n'est guère accessible que d'un seu! côté, fermé par un bastion et des murailles crénelées. L'entrée. tournée vers la campagne, consiste en un chemin creux qui s'élève en colimacon entre deux murs jusqu'au sommet du rocher, et qu'il serait facile de désendre. Au reste, depuis la levée du camp de cavalerie qui se trouvait posté avant l'hiver dans la plaine, à 200 mètres d'une source, thermale sulfureuse, cette forteresse est dans un état d'abandon: complet, et n'est habitée que par des oiseaux de proje:

En décembre dernier, la ligne d'opérations de l'armée ottomane se déployait du S.-E. au N.-O., en passant par Bajazid, Kogisman, Kers, Ani, Ardachkan, Tcherouksou et Batoum. Bajazid, formant l'extrémité méridionale de cette ligne, est situé à 30 kilomètres du point d'intersection des mines de la Turquie, de la Perse et de la Russie. La citadelle dont la tradition attribue la fondation au sultan Baiazet Ier et les ouvrages qui couronnent les hauteurs voisines pourreient, avec de bons approvisionnements, offrir une retraite inaccessible et un point d'attaque formidable au moment d'une guerre de montagne, pour laquelle les tribus du Kurdistan ont une aptitude toute particulière. Aussi les autorités turques avaient-elle jugé nécessaire d'augmenter la faible garnison de Bajazid d'un corps de troupes irrégulières, qui vers la fin de l'année 1854, s'élevait à 12,000 hommes, On ne peut mentionner que pour mémoire la petite bourgade de Kagisman, perdue dans un pays sauvage, presque désert et dénué de toute ressource. Vient ensuite Kars, quartier général actuel de l'armée d'Anatolie et le point le plus susceptible de défense de toute la frontière tarque. Cette ancienne résidence des rois d'Arménie, dont les armes (un lion et un tigre) décorent encore une des portes, et qui renfermait plusieurs vastes églises, aujourd'hui détruites ou converties en mosquées, ne compte plus que 4 ou 500 Arméniens schismatiques sur un chiffre total de 12,000 habitants. Comme toutes les villes de ce pays, elle a une apparence de désolation difficile à décrire, et qui fait contraste avec sa situation pittoresque. Des maisons délabrées couvertes en terre et dépourvues pour ainsi dire de toute ouvertun

extérieure; des rues tortueuses, sales, infectes, dont le vent balaie le sol en tourbillons de poussière; une population clair-semée, aux traits amaigris, aux vêtements en haillous, tel est le spectacle qu'elle offre aux voyageurs. La citadelle, bâtie par Amurat III, occupe un rocher dont les flancs escarpés dominent, à une hauteur d'une centaine de mètres, le lit encaissé du Kars-Chai, torrent rapide qui l'entoure de deux côtés. Elle forme un polygone allongé et très-irrégulier; mais, à raison des circonstances dans lesquelles elle fut construite, sa force est du côté de la ville, tandis que du côté des plateaux, où les Russes établirent en 1828 leurs natteries, elle ne peut opposer qu'une faible résistance. Ses murs ont, du reste, été soigneusement réparés après la retraite des Russes, à la suite du traité d'Andrinople.

La ville elle-même est enveloppée à l'est et au sud d'une double enceinte formée d'une simple muraille extérieure et d'une seconde muraille crénelée, beaucoup plus forte et plus haute, flanquée de tours alternativement rondes et carrées. Tous ces ouvrages extérieurs portent encore les traces de l'assaut qui leur fut livré, le 20 juin 1828. par le général Paskowitsch, et n'ayant pas été remis en état comme la forteresse elle-même, seraient presque inutiles à la défense dans le cas d'une seconde attaque. On peut de même reconnaître, au sommet d'un des plateaux qui forment la rive opposée du torrent, les épaulements des batteries à l'aide desquelles le général russe prit à revers la citadelle de la ville, et l'enleva à la suite d'un vigoureux assaut, au moment où un corps de 15,000 Turcs accourait pour porter secours à ses défenseurs. Les avantages et les dangers que présente la situation de Kars au point de vue de la guerre moderne se retrouvent à Ani, autre capitale des rois d'Arménie, dont les voyageurs ont souvent décrit les curieuses ruines. Bâtie sur une espèce de presqu'île entourée par deux ravins très-profonds, cette ville était défendue du côté du nord par un double rempart très-élevé. construit en pierres de taille et flanqué de tours rondes. Une colline formant l'extrémité méridionale de la péninsule offrait l'emplacement naturel d'une citadelle dont les fondations sont encore faciles à distinguer. Un pont en pierres, jeté sur le torrent de l'Arpatchai, au-dessous de la grande église, et aujourd'hui détruit, établissait une communication entre la ville et le plateau sur lequel s'élève actuellement un corps de garde cosaque. L'Arpatchai sert. en effet, de limite entre les deuxempires sur ce point : comme son lit est presque à sec en été, il arrive souvent que les cavaliers kurdes le franchissent de part et d'autre, et se livrent à des escarmouches terminées par des coups de fusit.

La route qui conduit d'Erzeroum à Kars, de Kars à Ani, et de

cette dernière ville à Ardachkan, quoique tracée seulement par les bêtes de somme, est presque toujours carrossable dans la bonne saison: elle traverse une belle forêt de pins et de sapins, adossée au revers septentrional des contre-forts de la chaîne du Saghanlou-Dagh. Tout le pays compris dans le triangle dont Kars, Ani, Ardachkan seraien les sommets, n'offre, du reste, que quelques misérables villages séparés par des intervalles considérables où l'on ne rencontre ni habitations ni traces de culture. Ardachkan, situé à trois journées de marche d'Ani, sur les bords de l'Ardachkantchai, rivière dans une île de laquelle les Turcs avaient posé un camp de 6,700 hommes, est une petite ville de 3,500 habitants. Elle occupe le penchant d'une colline dont la partie méridionale est bordée par des rochers inaccessibles; une citadelle en ruine se développe sur les bas-côtés de cette éminence, qu'il est question en ce moment de fortifier pour empêcher l'ennemi de s'y loger.

Il reste à parler de Batoum et de Tchérouksou, autre village à l'embouchure de la rivière du même nom, à quatre ou cinq lieues du premier, sur les confins mêmes du territoire turc et des provinces transcaucasiennes russes. C'est sur ce point qu'était concentré le corps de Sélim-Pacha, destiné à agir contre l'Abasie et l'Imérétie. et spécialement à opérer sa jonction avec l'aile gauche des Circassiens de Schamyl-Bey. Quoique les difficultés de ce terrain, trèsaccidenté, coupé de bois et de marécages, et privé de toute voie de communication, rendent à peu près inexécutable un projet de cette nature, Batoum n'en a pas moins une grande importance, à raison des facilités qu'il offrirait à un débarquement. Ce village occupe pour ainsi dire le sommet d'un angle presque droit formé par la côte de la mer Noire, qui, après avoir suivi la direction de l'est à l'ouest, s'infléchit brusquement dans le sens du sud au nord sur la longueur d'un demi-mille marin. Le mouillage présente un fond de vase ferme qui retient bien les ancres, et peut être considéré comme sûr par tous les vents, hormis ceux du nord et du nordquest, qui soufflent pendant l'hiver avec une force inouïe dans les parages de la mer Noire. La côte étant accore sur presque tous les points, et la profondeur de l'eau devant le village variant de 10 et 15 jusqu'à 40 brasses, des bâtiments d'un fort tonnage peuvent s'approcher à une très-petite distance de la terre, et y déposer des troupes avec autant de facilité que de promptitude. Seulement. comme les environs de Batoum sont presque inhabités et privés de toute culture, le corps qui serait expédié sur ce point dépendrait. pour son ravitaillement, des convois qui arriveraient par mer de Constantinople, et par terre d'Erzeroum. Ces derniers pourraient descendre par eau depuis Artwin, au moyen de petits bateaux cai

naviguent jusqu'à Batoum, sur la rivière qui passe par Baibourt, Spireh et Artwin.

Nous avons cité tout à l'heure les tribus du Kurdistan. Ces montagnards, que la Russie a réussi il y a peu de temps à soulever et contre lesquels la Porte a eu à soutenir quelques rudes combats. terminés à son avantage, mérilent une attention spéciale. Le Kurdistan, même en le circonscrivant dans les limites que lui donnent toutes nos cartes géographiques, n'est pas soumis aux lois d'un seul souverain. Il est divisé en deux parties, dont l'une, la plus étendue, est comprise dans la Turquie d'Asie, et dont l'autre forme une province de l'empire persan. Le Kurdistan turc, tel que nous le définissons, renferme huit sandjaks ou provinces, dont les gouverneurs prennent ou s'arrogent le titre de pacha. Cependant, à l'exception du pachalik de Van, auquel il nomme, le sultan n'est guère que de nom souverain de cette grande contrée. Les Kurdes qui l'habitent se considérent même si peu comme sujets de la Porte Ottomane. que la plupart d'entre eux n'ont pas voulu prendre l'habit ottoman; ils proposent au gouvernement la nomination de leurs pachas et de leurs beys; mais quoiqu'ils les choisissent toujours dans la même famille, il est rare que l'élection n'occasionne pas beaucoup de troubles et même des combats sanglants. Les Kurdes se subdivisent en un grand nombre de hordes ou'de tribus, dont les chefs recoivent l'investiture du pacha ou du bey. — Le monarque persan n'exerce également que l'autorité de suzerain dans la partie du Kurdistan qui est comprise dans son empire. Le chef-lieu des Kurdes persans est Sinéh.

Ces peuples, soit qu'ils mènent une vie sédentaire ou qu'ils errent dans les campagnes, se prétendent issus des Mongols et des Surbeks, dont les irruptions ont si souvent troublé l'Asie. Mais la grandeur et la beauté de leurs yeux, leur nez aquilin, la blancheur de leur teint, et l'élévation de leur taille, démentent cette origine tartare. Ils professent l'islamisme, et tous, sans même excepter ceux qui reconnaissent les lois du schah de Perse, sont de la secte d'Omar. Leur manière de se vêtir diffère de celle des Turcs, en ce que leurs habits sont plus légers, quoique à peu près de la même forme, qu'ils les recouvrent d'un grand manteau de poil de chèvre noir; et qu'au lieu d'un turban ou d'un fez ils portent un long bonnet de drap rouge, entoure d'un châle de soie rayé de couleurs tranchantes. Une infinité de glands en soie sont attachés à l'une des extrémités du bonnet et retombent fort bas sur les épaules. Cette coiffure leur sied bien. Ils se rasent la tête et portent des moustaches; les vieillards seuls laissent croître leur barbe. Les Kurdes excellent à manier la lance et à monter à cheval. La principale occupation des nomades consiste à élever des bœufs; des chèvres, des moutons et des abeilles. Aussi, dans la langue kurde, formée de l'arabe et du persan, et divisée en plusieurs dialectes, le mot moti qui signifie biens, fortunes, richesses, sert-il plus spécialement à déssigner des troupeaux.

Les exercices militaires sont pour les Kurdes le principal amuses ment. Ils aiment beaucoup les contes et ils composent-det-chansem aui ont pour sujet ou des amours, ou des combats, ou des événes ments mémorables et tragiques. Queique simple, la musique des Kurdes n'est pas entièrement dépourvae d'art. Elle est expression et mélancolique. Le chanteur prolonge, en les modulant, des sous monotones; il articule quelques mots qu'il entrecoupe de somning de sanglots; il verse des pleurs et finit par pousser des cris lamentables. On estime la justesse et la douceur de la voix beaucoup moins que son étendue, et, pour faire l'éloge dian charteur, les Kurdes disent qui'on l'entend d'un parasange (quatre lience 1/2); 🛦 la vérité le chant est pour eux, lorsqu'ils errent dans les montagnes. un moyen de faire reconnaître le point où ils se trouvent placis. Ils sont très-enclins au vol. Peut-être ce penchent est-il une des causes qui les portent à errer sans esse. Les autres motifs de:less goût pour la vie vagabonde sont ou le veisiange d'un horde enmemie, ou le manque de pâturages, ou la rigurar de da saison. L'hiver ils vont chercher un asile sous le toit du laboureur, à cari pandant l'été ils ont enlevé une partie de ses récoltes. Bresséa par le hasoin, d'indépendants et de farouches qu'ils étaient, ils vivent sonples et soumis, et vivent d'assez bon accord avez leurs hêtes. A l'approche du printemps, les Kurdes reprennent le genre dewis uni leur est propre.

Ordinairement les lieux qu'ils choisissent pour assent deur camp sont des prairies agréables situées au hord de quelque raissent. Leurs tentes, qu'ils préfèrent aux habitations les plus fastueuses des villes, sont composées d'un tissu de laine noire et grassière, et ent très-pen d'élévation. Ils les entourent d'une claie de soncaux, en dedans de laquelle ils placent teurs bagages et souvent acqu'ils ent pris aux caravanes. Cette sonte de elôture set très-légère et des faires des parses pour les droupeaux. Un trou de quelques pieds de diamètre et de prefendeun, servant de four et de cuisine, est creusé au milieu de chaque tente, qui; en moindre vent, est remplie de famée, acconvénient asses grave; mais auquel les hommes, les fanmes et les enfants sont habitués. Les chevaux sont attachés à des piquets plantés tiens de l'enceinter et on les tient, presque toujeurs cellés; en général touteux de l'enceinter et on les tient, presque toujeurs cellés; en général tenteures disposés

pour ent en puisserplier bagage en un instant. Tant l'établissement, coûte à poine un jour de travail.

Les pemples qui qu'il vrent le plus an vol et au buigandage, sont senvent ausni spur qui remplissent le plus nigourquesment les devoirs de l'hospitalité, et c'est ce qui sait qu'un voyageur expérie menté: redonte sustanti, en Grient, les gantaées au cette vertu-est le mbusiem homnene. Res. Kustles ches. enz cont. inha-hospitaliers. Un. étranger auxive de le dans la tribu, des geveliers s'empressent d'aller dumerementes : « Sois la bienvenu. Itui disent-ils, clest chez toimanne men allona, te, recencie. Cette: house neus: est douce:: prince-t-elle titte propiee! ... On le conduit à la tente du vieilland le plus riche et le plus considéré :: « Enfauts, dit le vieilland, avec min de notre hôte; l'étrenger est un présent de Dieu. Que rien na Ini manque ni èisesi gans, donges, quesi aux montunes, co sont les. misseaux du désert; et toi, voyageur, ceis, le bienvenu; tu es ici margri: les diens : : que : le conteniement que tu éprouveres-soit pour mons le gago des bénédictions du ciel, Si tu passes avec nous quelenes heures agréables, mous, serons plus houseux que toi-même, e has femmes siempresent de préparer son repas. Tandis que les mes: pétriusent à la hâte rupe farince grassière, les autres vont abopcher du miel: et du bitage, elles étendent sur la terre des tapis. envrame de leurs mains.

· Le teint mimé, l'ain enjoué et gracieux des femmes kardes dans leter jeunesse, pourraient les faire gasser pane des nymahes de montumes : mais bientôt elles deviennent des amazones, auivent. lezze maris dans toutes: leurs courses, et leur fleure est promptementifance par les fetienes d'anne vie errante. Leurs attraits beilleut de toute leur fraicheur de 15 à 20 ans, et sont déjà sur leur doction à 23. Constamment à chaval, elles défiont leurs maris pour lu hardiesse et la rapidité de leur course, pou de chevaux sinsi intontés pourraient le disputer à cour du Kardistan; nour la vitosse. 'avet laquelle dis montentiet descendent les collines les plus escappées: Les Kundes croient qu'il n'y a que les Russes qui soient en état. de conquérir loun paye, et ils prétandant que cette conquête a été prédite à hours pèrendepuis longtemps. Les Russes, les Français et has Amplaint sout beasentes nations de l'Europe dont ils aignt apprès l'unistenuer: encore avante la guarre d'Orient les Anglais ne lour. italient de conme que par quelques personnes de cette nation qui nt été à Bagdad. Quant aux Français, ils sont en grand renom home language, deposis disrapeditional Egypte.

"Bestdribus cissamiennes, kabandanes, tchetchènes, lesghiennes et cuistion nencoscopent les versants nord du Cancase, depuis les arâtes. Insultantes de montegnes, jusqu'enz. nives du

Kouban et du Terek. Autrefois, les grandes familles des Teherkesses, des Abases, confondues avec celles des Tatares-Nogals, s'étendaient plus au nord; elles peuplaient même une grande partie de la Crimée et du pays occupé aujourd'hui par les Cosagues de la mer-Noire. Ce ne fut qu'après le carnage fait, au nom de Catherine II. par les deux Potemkin, qu'elles passèrent le Kouban, gagnèrent les montagnes, où elles se sont maintenues jusqu'ici hors des atteintes des Russes. Et ceux-ci, pour se garantir de leurs incursions et de leur implacable haine, établirent en 4786, le long du Kouban et du Terek, une ligne de forteresses, de fortins, de redoutes, de casernes fortifiées et de postes d'observation sur le parcours sinueux des deuxfleuves, d'une étendue de plus de 200 lieues. Ces postes sont reliés entre eux par un chemin carrossable et assez mal entretenu, et pour rendre impossible, ou tout au moins fort difficile, le passage de ces fleuves, les Russes ont fait sauter les ponts et n'en ont conservé que trois, regardés comme stratégiques. La construction de tous ces postes est invariablement la même : un carré entouré d'un fossé profond de trois ou quatre mêtres, large de six à buit, une double haie faite avec des perches enlacées de reseaux ou de branchages et comblées de terre; la porte est en béis très-sotide. Cela suffit pour se défendre contre des gens qui n'ont pas d'artiflerie. Au milieu du carré sont des cabanes en clayonnages où couchent pêle-mêle les hommes, les chevaux et les bestiaux. Chaque redoute, si petite qu'elle soit, est toujours armée d'un vieux canon en fer l'Indépendamment de ces postes les Russes ont établi, ainsi que nous le disions tout à l'heure à propos des Circassiens, de distance en distance, et très-rapprochées les unes des autres, des fluttes en feuillage et en joncs sur des perchoirs faits comme ceux des douamers napolitains et des pêcheurs du Bosphore; ils les placent de préférence sur le sommet des tumulus. De là il est difficile de ne pas voir passer les Tcherkesses. Puis, entre ces sentinelles perchées si haut, on a encore posé des poteaux surmontés d'un brandon de paille ou de fanes de roseaux secs; enduits de goudron ou de graisse, que l'on allume des que les Circussiens ont forcé quelques points. Ce signal est répété de proche en proche avec une rapidité télégraphique, et les postes les plus voisins accourent au secours de celui qui est menacé; une rencontre a lieu, et il est rare que les Cosaques ne soient pas battus et obligés de se retrancher dans leurs fortins et de recourir au canon.

Cette ligne ne comprend pas moins de quatre cents et quelques postes. Quelques-uns sont devenus par la suite des villes importantes. Stavropol, Alexandroff, Giorghiefsk, Ekaterinograd, Mondos et quelques autres forment le centre et sont elles-mêmes garanties

par plusieurs rayons d'autres redoutes et postes fortifiés, dont la nomenclature exigerait un volume. La défense en est confiée à plusieurs divisions de Cosaques que le gouvernement russe fait relever tous les trois ans. Ces divisions sont réparties par vingt, trente, quarante, cent, deux cents hommes, plus ou moine, selon l'importance des lieux à surveiller. L'état-maier seul est pavé: les hommes me recoivent que du gruau et doivent se livrer à des travaux d'agriculture, élever des bestiaux, etc. Les stations désignées pour le service de la poste doivent renfermer un certain nombre de chevany et d'hommes toujours armés et prêts à escorter les voyageurs. Chaque escorte se compose ordinairement de cinq ou six bommes et plus, selon l'imminence du danger ou l'importance du personnage qui passe. Le chef du poste est toujours le seul juge de l'opportunité du passage. Le postillon est tantôt un Cosaque à large fach bourgeonneuse, à longue barbe, la tête bérissée d'une chevelure diantureuse et inextricable, tantôt un Kalmouk efflanqué, sans barbe ni cheveux, et n'ayant pour toute coiffure qu'une calotte en cotonbariolé. Ces postillens portent tous à la main un knout dont ils né se servent jamais et une queve de vache pour chasser les cousins. Ces insectes sont en si grand nombre aux approches des marais et dans les roselières, que, vers la tembée du jour, ils s'élèvent en épais nuages, d'où le voyageur ne sort que la figure et les mains couvertes de piqures. L'endroit le plus dangereux de la ligne à passer est entre le fort de Kurck, à la naissance du delta du Kouban. et Ekaterinodar, capitale des Cosaques de la mer Noire. La route passe sur des bas-fonds inondés par le fleuve, et couverts, sur une étendue de plus de vingt lieues, de roselières dont les tiges dépassent souvent vingt-cinq pieds de hauteur. Les Tcherkesses s'y cachent le jour, passent par des sentiers presque impraticables, traversent les gués connus d'eux seuls, traversent le Kouban, et vont piller les stanitza des Cosaques et surprendre les stations des postes. Les Russes ont vainement essayé de prévenir ces incursions en éle vant ces hauts perchoirs dont nous venons de parler, et d'où i dominent assez bien les roselières pendant le jour; mais ils doivent les abandonner la nuit, ou dans les temps de brouillard, de craintéd'être enlevés. Ekaterinodar est bâtie à la sortie de cette forêt de roseaux et dans un enfoncement marécageux; trois ou quatre cents huttes composent la ville; elles sont toutes séparées les unes des autres par des jardins et des prairies : les bestiaux paissent dans les rues et sur les places. Une église orthodoxe et une caserne sont bâties en pierre grisâtre. Les faubourgs donnent sur le steppe, dont la mince couche de terre végétale est assez fertile. Les Tcherkesses viennent échanger à Ehaterinodar des bois de construction, du

wiel, de la cine, contre du sel et des fers, du plembret de la poudre; que les Conques leur donnent en contrebande;

Saite de l'expédition time le mor d'Azof. — Thisportance des Comments accomplia.

— Mouvements des Aottes alliées dans les mens du Neut. — Prises de naviere ennemis. — Les défenses de Cronstadi. — Machines infernales des Russes. — Violation du drapeau parlementaire des alliés. — Comhat du 7. juin; assessi infructueux du 18.

Apres la prise de Kertch et d'Iénikulé, les commandants en et des flottes alliées avaignt fait entrer dans la mer d'Agof une coursdrille de canonnières et d'avisse à vapeur, avez ordre de donner le charge aux navires en grand nousbre qui s'y trouvaient encore. Cettepremière croisière est un succès complet : plus de sent navires de commerce furent détruits ou capturés, tandis que les Russes brûlèpent, sans essayer ancune défense, leurs derniers navires de saures. à vapeur. Ces résultats atteints, on juges indispensable d'entrer dans le golfe d'Azof, situé à l'extrémité N. E. de la men de ce nom, et de s'avancer jusqu'à l'embouchure du Bon, contrée importante et riche, dans laquelle l'enzemi espérait que jamais les allids ne pourraient pénétror. Le veu de profondeur de l'eau, dans douts cette misgion, ne permettait passaux canon pières elles-mêmes de siavanne. assez loin : les-amiraux décidèrent d'y envoyer les grandes embancstions des vaisseaux armées en guerre. Le 1er juin, dans la matinée. l'escadrille française composée des six bâtiments à vaneur suivants: le Lucifer, commandant Béral de Sédaiges; la Mégère, commandant Devouix : le Brandon, cammandant Cloué : le Fulton, commandant Le Bris; le Dauphin, commandant de Rebillard, et la Mouette, commandent Lallement, partie d'Iénikalé remarquant les chalonnes et les grands canots de la flotte fungaise, planés, pour cette expédition. sous le commandement particulier du capitaine de frégute Lejeune. sous-chef d'état-major de l'amiral Bruat. Le commande nent sunde nieur de l'expédition française fut donné à M. Béral de Sédaires: la plus ancien des capitaines de frégate. Quatre vaneurs anglais partirentien même temps pour conduine les embarcations des vaisseaux de la même nation à l'escadrille anglaise qui, sous les ordres du esnitoine de vaisseau-Lyens, commandant de la Miranda, continunit

de croiser à l'entrée du golfe d'Azof. Dans la nuit, la brise fratchit du N.-E. et retarda un peu la marche de la division. Le 2, à la naissance du jour, elle était en vue des terres qui s'étendent de Petroskei à Zéléna. Elle longea la côte, et bientôt elle entra dans le golfe. A une heure elle passa devant Mariapel et à huit heures du soir elle relliait la flottille anglaise à son mouillage, à 12 milles environavant d'arriver à Taganrog. Fondée par Pierre-le-Grand en 1706, cette ville fut détruite en 1711 en verta du traité du Bruth, et reconstruite en 1769. Elle a, depuis cette époque, toujours progressé at acquis une importance quasidésable. Elle est située à environ 20 milles de l'embouchuse du Dou, et reçoit tout le cabotage de es fleuve immeuse, une des grandes artères de la Russie.

Le 3 juin, à la pointe du jour, les vapeurs français et anglais du plus faible tiraut d'eau quittèrent le mouillage et s'avancèrent sun laganrog. L'eau diminuant d'une manière sensible à mesure qu'on approchait de la wille, et me pecsentant plus, après une heure de marche; qu'un fond de divaité pieds, plusieure navires l'unant étaigés de mester en arrière. Cinq vapeurs parent souls continuen en maniguant à insvens la vase et mouillèrent à bonne partée de samen devant la partie quest de la ville. Ce sont dans l'escadre française, le Despite et la Monette, et, dans l'escadre auglaise, la magnifique smonnière Recruirqui, malgré son formidable armement de quatre pièces de 68 et de deux pièces de 32, me cale que 7 pieds d'eau, la Minus et la Despite.

A huit heures, le Dauphin, pertent le commendant supériour français M. Béral de Sédaiges, et le Recruit, monté par le commandant: supériour anglais, arborènent le pavillon parlementaire. En minue temps, deux embarontions légères sa détachant de ces navires serliristèrent obte : à côte: vers-la terne. Elles ancestèrent à l'extrémité du mannifique môle de Teganreg. La population entière accourant sur les hauteurs qui couronnent la ville, tandis que quelques Comques à chevel vinnent reconnaître le pavillen parlementaire. Bientit an stielage:amena un aide de camp du gonverheur, auquel les efficiers parlementaires predrent les conditions suivantes : 4º Le ville sera livrée aux mains des armées alliées, pour que teut ce qui appartient au gouvernement, et surtout tout ce qui est munition en denvés degnerre, soit détruit. 2: la troupe se rutirers à deux lieues de le ville, et les hebitants derrent, à leur gré, ou se renformer ahezieux, ou sprtinde la ville, amis personne ne pensta gironler dans les rens pendant toute la durée de l'occupation; 3º quelques efficiers supériours accompagnement les offiniers des nations alliées chargés de descention des conditions précédentes, et répondront; sur leur tête, de toute marque ou tentative de trahison; 4º à ce main

les alliés s'engagent à épargner la ville, à protéger les habitants et leurs propriétés particulières; 5° une heure est donnée pour répondre par oui ou par non. Au bout de cinquante-cinq minutes, l'aide de camp du gouverneur revint, portant cette réponse: « Il ya des troupes dans la ville; elles ne peuvent pas se retirer sans combattre. Les officiers parlementaires se retirèrent pour aller porter cette réponse à leurs chefs respectifs. Aussitôt, la longue ligne des embarcations armées en guerre s'ébranla et défila en colonne à portée de pistolet devant les magnifiques quais s'étendant sur une longueur de plus d'un mille du môle à l'arsenal. Les chaloupes de tête arrivèrent sur ce dernier point, et toute la ligne, venant à la fois sur la gauche, se présenta de front devant la ville. Le feu s'ouvrit, et la longue et double rangée des magasins de l'entrepôt fut, en quelques instants, inondée d'une pluie d'obus et de fusées à la Congrève. Le tir remarquable des alliés ne tarda pas à produire son effet : des colonnes de fumée partant des différents points attaqués indiquaient que l'incendie commençait à s'allumer. Peu d'instants après les vastes constructions de la douane sont en flammes et l'arsenal n'est plus qu'un immense bûcher. A ce moment, l'ennemi donne signe de vie. Deux bataillons défilent sur les falaises où sont bâtis les plus beaux hôtels de la ville, et se répandent en tirailleurs dans les main sons et dans les jardins, au risque d'attirer sur ces propriétés privées, qu'ils ne peuvent garantir, les malheurs de la guerre. Le feu, des alliés se dirige alors sur ce point; leurs obus et leur mousqueterie fouillent incessamment tous les lieux où apparaissent quelques soldats bientôt mis en fuite. En même temps, les ordres les plus formels sont donnés pour qu'on épargne dix ou douze grands bâtiments situés sur la pointe qui domine le môle; ils ont tous arboré le pavillon noir, qui indique la présence des hôpitaux ou des établissements de bienfaisance. Les églises sont aussi très-scrupuleusement respectées.

L'incendie mis aux magasins et aux établissements du gouvernement russe par les obus paraissant incomplet, les commandants se décidèrent à jeter à terre deux pelotons d'attaque protégés par les chaloupes, qui se rapprochèrent du quai avec leurs pièces chargées, à mitraille; en un instant, tout fut terminé, et les chaloupes s'é-, loignèrent, laissant l'arsenal et tous les bâtiments qui en dépendent, convertis en un monceau de cendres. Les magasins publics qu'on, venait de détruire contenaient principalement du blé, du vin, de, l'huile, des effets d'habillement pour les troupes. A quatre heures, les embarcations se retirèrent et rejoignirent les canonnières, qui les prirent à la remorque pour se rendre au mouillage de la matinée. L'attaque de Taganrog a été une mesure de guerre indispensable. Les alliés ont épargné volontairement et dans un but d'humanité les propriétés particulières; ils n'ont tiré que sur celles où les soldats ennemis s'étaient embusqués pour combattre. Taganrog est une ville d'énviron 20 à 25,000 âmes. L'aspect en est très-gracieux, surtout du côté de l'est, où s'étendent de magnifiques quais dominés par une falaise continue sur laquelle s'élèvent de charmantes habitations entourées de jardins. Elle possède de nombreuses églisses, dont les clochers monumentaux, surmontés d'une coupole verte, s'élèvent au-dessus de la ville, et de nombreux hôpitaux habités en ce moment par des blessés de Sebastopol, dont les moindres villages de tout le pays sont aujourd'hui remplis.

Le 4 juin au matin, l'escadrille partit pour se rendre à Mariapol, où elle arriva à six heures du soir. Mariapol, bien moins considérable que Taganrog, ne compte pas plus de 8 à 10,000 âmes. Elle fait un grand commerce de blé. On y voit deux rues larges et bordées de grandes maisons. Elle est construite sur les coteaux qui dominent la mer; une rivière la tourne du côté de l'est et l'environne de marécages. Une belle jetée conduit de la mer au bas de la ville. C'est là qu'on embarque les grains. La ville entière n'est qu'un grenier. Outre les grands bâtiments destinés à recevoir le blé, chaque maison est elle-même, en partie, pleine de grains. Le 5 au matin, les officiers parlementaires s'étant rendus à terre, les habitants hissèrent le drapeau blanc, et affirmèrent que, depuis la veille, toutes les autorités civiles et militaires avaient fui, et que 5 à 600 Cosaques avaient évacué la ville pour aller camper à 10 verstes dans l'intérieur. Le consul d'Autriche se présenta et demanda que la ville fût épargnée. On ne brûla que les édifices et les magasins appartenant au gouvernement russe. On se retira à midi. Une partie des bâtiments revint à Kertch; l'autre attaqua Gheisk et Temriouk sur la côte sud-est. Les gouverneurs de ces deux places se rendirent sans résistance, et sur ce point encore furent détruites toutes les ressources du pays.

Pour terminer le récit des opérations de la mer d'Azof, nous allons résumer les rapports du capitaine Edmund Lyons, commandant l'escadrille anglaise à vapeur. « Le 26 mai, dit le capitaine, nous mouillames en vue du phare situé sur la pointe de terre, à Berdianks, dans une position qui commandait le port, la plage et un grand nombre de navires marchands. J'envoyai ensuite les bateaux des escadres qui sont sous les ordres du commandant Sherard Osborn, accompagnés des chaloupes des vaisseaux français pour détruire ces navires, et d'autres qui étaient à quatre milles environ en vue, ainsi qu'un dépôt. Tout cela fut accompli de nuit.

Dendant co. tamps, les vapeurs des deux escadues poursuivaient et détruisaient des bâtiments dans d'autres directions. Le 27, au point du jour, j'appareillai avec les vaisseaux sous mes ordres, accompagné des quatre vapeurs français, et je fis mouiller en vue de la ville de Berdianks la Minanda et les canonnières dans une position qui commandait complètement la ville et la place. Là, nous trouvâmes éaboués, brûlés à fleur d'eau et abandonnés, les quatre vapeurs de gnerre qui s'étaient échappés de Kertch, sous le commandement du cantre-aminal Walff. Je fis débarquer les troupes légères et les soldats de marine de l'escadre sous les ordres du commandant Lamhert, du Curlen, en compagnie des troupes des navires français. avec ordre de détruire toute la marine et les approvisionnements du gouvernement, mais de respecter les propriétés privées. Tout fut exécuté sans obstacle, bien que nous eussions appris que 800 Cosaques, avec des canons, occupaient Petroskoi, à 5 milles de distance. Plusieurs navires furent détruits ainsi que des approvisionnaments de blé, qu'on estime à 50,000 livres. On sauva aussi, après la destruction d'un des bateaux à vapeur russes, un canon de 8 pouces, du poids de 62 quintaux. Les embarcations rejoignirent aussitôt la flottille, qui avait appareillé pour se rendre à Arabat; je détachai en même temps le Swallow et le Wrangler pour Genitschi, afin de garder l'entrée de la mer Putride, et le Curles, avec ordre de croiser entre le ban de Krivaïa et l'île de Sable, afin d'empecher que les navires ne pussent nous échapper et remonter le Don. Le 28 au matin, nous arrivâmes devant Arabat, et nous attaquâmes le fort (armé de 30 canons); le feu durait depuis une heure et demie, quand une bombe tomba sur le magasin à poudre ennemi; les navires, avant recu l'ordre de se tenir à portée de bombe et étant bien manœuvrés, n'ont éprouvé qu'un seul accident, la blessure légère du premier mécanicien de la Medina par un éclat de bois. L'ennemi doit avoir perdu beaucoup de monde, à en juger par la précision avec laquelle les bombes éclataient dans ses ouvrages, indépendamment des ravages causés par l'explosion. Je suis arrivé devant Genitschi hier au soir, à la nuit, avec les bâtiments de Sa Majesté sous mes ordres, et j'ai rallié le Sualow et le Wrangler, qui avaient déjà détruit ou capturé tous les navires en dehoss. du détroit de Genitschi; mais un très-grand nombre avaient dépassé le détroit, qui n'a que 50 yards de longueur, et qui est commandé par les basses falaises sur lesquelles la ville est bâtie; ils étaient à l'encre sous les falaises. A six heures du matin, j'ai envoyé le commandant Crawford, avec un drapeau parlementaire, afin de demander que l'on me livrât tous ces navires et les immenses approvisionnements de blé pour fournitures à l'armée de Crimée,

ainsi que tout se qui appartenait au gouverneur. Je déclarei que d Monmonscrivait à ces conditions, l'épargnensis la ville et je respec ternisses propriétés particulières. Dans le cas contraine, il fattait one les habitants évacuessent immédiatement la ville. Le commandant Crawfort a rencontré un officier qui paraissait être diun haut grade et qui a refusé d'accèder à ces conditions, déclarant que toute tentative pour débarquer ou pour détruire les navires rencontrerait de la résistance. L'ennemi, à ce moment, avait 6 pièces de compagne en position et 200 hommes environ, et, du haut des mais, l'un appresvait derrière la ville un bataillon d'infanterie, antre les Cosaques. J'accordai jusqu'à neuf heures de réflexion, et. ne recevant pas de répense, le ils abaisser le pavillon parlementaire et je fis approcher le plus possible les bateaux à vapeur de la ville et du passage dans la mer Putride, autant que la profendenc de leau de pouvait permettre. Il ne fut possible d'approcher qu'à une très-grande portée. Voyant que, si l'ennemi, qui avait retiré ses canons, les replaçait de manière à commander le passage, et s'il disposait de la même manière son infanterie, il serait impossible à nos embarcations de détruire des navires marchands, j'ordonnai le bombardement de la ville, qui se sit si bien, que les embarcations passèrent et incendièrent 73 navires et les magasins de blé. Le lieutenant Mackensie fit cette opération avec habileté.

«Le vent ayant changé deux heures après le retour de nos embarcations, quelques approvisionnements de blé ne prirent pas seu: comme il était de la plus haute importance d'achever l'œuvre com mencée pour couper les vivres aux armées russes en Crimée, j'envoyai de neuveau les embarcations ou chaloupes. Les bâtiments rouvrirent le feu contre la place et les chaloupes partirent. Le lieutenant Cécil Buckley, de la Miranda, le lieutenant Hugh Burgoynes de la Wallow, et M. John-Roberts, canonnier de l'Ardent, offrant de débarquer pour mettre le feu aux magasins de blé, j'acceptai leur offre: ils accomplirent cette périlleuse opération, échappant avec peine aux Cosaques qui avaient coupé la retraite à leurs chaloupes. Le lieutenant Mackenzie, pendant ce temps, brûlait le reste des navires marchands malgré le feu des quatre pièces et de la mousqueterie. Toutes les embarcations étaient revenues, touchées par quelques boulets; un seul homme avait été légèrement blessé. Le lieutenant Mackenzie parle avec éloge de la bravoure et du sang-froid des hommes qu'il avait sous ses ordres. Depuis que l'escadre est entrée dans la mer d'Azof (il y a quatre jours), l'ennemi a perdu 4 bateaux à vapeur de guerre, 246 bâtiments marchands et des magasins de laé et de farine de la valeur d'au moins 450,000 liv. st.» Le bourg de Yenitschi est situé sur le détroit de ce nom, sur la pointe de Berut-

Abst. forméé but le détuner plateau du steppé de lauride à l'émissilégare de la Teoka. Le détroit de Yenétschi sépare la Tauride de la Notate septentifonale de l'étroite langue de terre appelée la flèche M'Arabat : d'est par lui que le Sivach ou mer Putride ! le Ruis Mostide des anciens y communique avec la mer d'Azof. Il est large Menvitori 1420 invitres; et asses profend, quoique encombré sur tourtains points par les atterrissements que produit, à quelques Macrues de l'année, le reientissement des courants du Sivach. Ad rade de Yenitschi est très-bonne, et présente en movenne Mon an piede d'eau sur un fond de vase; on v mouille d'ordinaire di l'entrée d'un golfe prefondément avancé dans la côte. Il passait apour impraticable; du moins le Guide maritime de M. J. Corréard. si exact et si minutieux , le désigne comme tel ; les cartes rusmande te mer d'Azof du lieutenant Boudischef et du capitaine Mangonari n'en indiquent pas les sondages, la destruction de Yenitschi est donc vour la flottille alliée un succès scientifique autant qu'un fait d'armes glorieux. On doit le considérer en même temps comme mn'strictre nour l'armée russe, dent les resources alimentaires sont reduplétement anéanties, et ne peuvent être remplacées que par la voie très-longue et rarement praticable de Pérécop.

· On se disposait à attaquer Anapa, lorsqu'on apprit que cette ville importante avait été subitement évacuée par les Ausses et occupée par les Circassiens. Voici la dépêche adressée à cé sujet au ministre de la marine par l'amiral Bruat: « l'ai déjà eu l'honneur d'informer Votre Excellence qu'aussitôt après avoir recu la nouvelle de l'Avacuation d'Anana par les Russes. L'avais envoyé sur les lieux le contre-amiral Charner avec le Napoléon et le Primauguet, pendant one l'amiral Lyons expédiait le contre-amiral Stewart avec l'Hanwidal, le Hightyer et le Spitfire. M. l'amiral Lyons m'a proposé de mous rendre ensemble avec nos antres valsseaux devant Anana, et il a été convenu que nous partirions le 13 juin pour jeter l'ancre sur cette rade et rentrer ensuite à Kamiesch. La santé du général Brown, légèrement altérée par les fatigues de ces derniers jours, a obligé l'amiral Lyons à différer son départ: mais il m'a suivi le lendemain, et j'ai vu ses vaisseaux arriver à Anapa au moment où 'j'apparcillais moi-même pour Kamiesch. Nous avons laissé à lémkalé une forte garnison turque, à laquelle il a été décidé qu'on adjoindrait un régiment français et un régiment anglais, afin de hiter l'achèvement des travaux entrepris au camp de Saint-Paul. Ces forces soutenues par les navires à vapeur qui stationne ront constantment dans le détroit, sont en état de repousser les Russes s'ils tentaient, sur cette extrémité de la presqu'île, un retour offensif. Depuis que j'ai visité Anapa, je m'explique la nécessité où s'ar

treavée la garnison russe d'évacuer cette place. Anapa était sans doute à l'abri d'un coup de main, et ses fortifications présentaient un fossé profond, une escarpe élevée et en bon état, des paranets très-bien entretenus et maintenus par un excellent clayonnage. 94 pièces de canon et 14 mortiers; mais il n'existe dans la place que des poits d'eau saumâtre, et la garnison, une fois investie . cat été incapable, par ce seul fait, de prolonger sa résistance. Le succès d'une attaque dirigée contre cette forteresse était donc certain, du moment qu'on y pouvait faire concourir l'armée et la marine. Les Russes n'ont laissé entre nos mains que des ruines. Bien que leur évacuation ait été accomplie à la hâte, ils ont brisé la plupart de leurs affûts, cassé les tourilleus de 79 bouches à feu, fait sauter la majeure partie de leurs magazins à poudre, incendié leurs casernes. et pratiqué dans la muraille, à laide de la mine, einq brèches considérables. Je pense qu'ils out voulu se ménager les moyens de rentrer facilement en possession d'Anapa quand les circonstances deviendraient plus favorables. En ce moment, la place est occupée par des soldats turcs et des cavaliers tunisiens. Sefer-Pacha, envoyé par le général en chef de l'armée d'Asie, Mustapha-Pacha, a vu son autorité immédiatement reconnue par les chefs circassiens. L'empressement de cette soumission s'explique aisément : Sefer-Pacha est lui-même un chef circassien; il s'est fait autrefois remarquer par l'énergie de la résistance qu'il a opposée au progrès des Russes. Lorsqu'en 4829 le traité d'Andrinople céda difinitivement aux Russes les forteresses d'Anapa et de Soudjak-Kalé, Sefer-Pacha se retira à Constantinople. Des réclamations de l'ambassadeur russe le firent extler à Andrinople, d'où il ne fut rappelé qu'à l'occasion de la guerre actuelle. Son souvenir était resté vivant dans les montagnes des Tcherkesses, et la déférence que nous lui avons vu témoigner par les chefs circaseiens ne laisse aucun doute sur la haute influence qu'il peut exercer au profit de la politique ottomane... »

Il n'entrait pas dans le plan des alliés de conserver Kertch; les fortifications de cette ville ont été détruites et ses canons jetés à la mer; elle a été ensuite évacuée par les habitants et un incendie l'a réduite en cendres; il en a été de même d'Arabat. On a démoli les sertifications d'Anapa et l'on en a emporté 200 canons ainsi que les munitions avec lesquelles les Russes eussent pu soutenir le siège pendant deux ans. Les Circassiens ont pillé la ville; mais les habitants, en suivant les troupes russes dans leur retraite, en avaient emporté les objets les plus précieux. Toutes les autres places dont la destruction s'est trouvée nécessaire pour le succès des opérations des troupes alliées ont été rasées. « Prenez une carte du théâtre de la guerre, dit un correspondant, et vous comprendrez la position;

pour reconsultres alors aisement que par la possession des hatinuits de Saint-Paul et d'Ali-Beuroun , d'une part , d'ionitaté et du la pointe de Chesha, qui se trouve sur la côle d'Asie , de l'autre, mous avous conquis une mouvelle mer jusqu'ici hermitiquement-formis pour nous.

Or; cetterner, elle est aufourd'hui à nous souls, et aux veux ébahin des riverains, le pavillon ruisse a disporte pour foise-place annual whichs do he France of de l'Angieterre. A viernit ioi cierrou sin comp mavires moscovites; if n'on resie plus que quelques une à peine, ai cliume four nos canomières, nos embancatinos annios en anamas. Les tragment, les dénichent dans les coins at rection de ce grand tant odranne naviguous comme dans la Médilemania. Ainsi, tantes lus: nichesses, fontes les ressources de asilo anai, à daquie les est attachés lar mort et la stalisistance de la Crimte, sont désembais anno sibile. Les nore les perfes mulérielles que nous evens fait subir sei aux Homas ne sont-effes rien si on les compare au netradine insurence ani sinstelle pour oux de d'intervention de leurs comaranisations avec le Chimée. Four les points de la péniasule, baignés par les com de l'Azof, sont accessibles à nos bâtiments pilsasont intennament misités par erre. Les Russes m'ent donc pous que Pacélus, pous faires garvenir à Sébastopol leurs renforts et leurs ravitaitements. Telu autifié les résultats comidérables de notes heurense princale nomsession de la mer d'Audés et cest pisultats Mangletense et la France les doivent surteut il Teurs marines.

· Ce n'est pas settlement dans la mer Noire que les Russer ont aujourd'hui à se délendre, d'est aussi dans la mer Blanche et dans la Baltique. Le télégraphe de Copenhague signale, en ellet. à la date de 25 juin qu'une escadre alliée, composée de quatre navires, est entrée dans la mer Blanche, se dirigeant, sur Anchangel. Puis, en ésrit de Harrhourg, qu'une quatrième division de bălimente de querre angăria va acriver irrememment dons la Balfinne, el rejoindre les escadres abiées; elle se en mposera: principaimment de chaloupes canonaières et de navires anaque la lonc faible Minut deau permettes d'absoler de plus près les fostifications esse Hemles. Alors seuleinen i commencement les grandes opérations dans Mis gulles de Bothwie et de Pintante. A. las même dute, douze nouvelles prises failes par l'escadre de l'amiral Dumlas jettent l'ancre **deva**nt Elsemenn, accompagnées de la corvette Gegser, qui les con-**Mail** en Angleterre. Parmi cas prises, sept noviganiant sous povillon merklentiourgeois, quatre sous parillon dagois, et une sous paril-Banda Bolstein. Da veini les nous : Navires mesklerahvennenis: Betty et Punt-Frederik, a sec um chargement desaigle et de characte; ullaufoneg. Balanga, Jahanne: Emilia, Ariog. Herites appreint

Banda, Otto-et-Oluf, Anna-Christine, Fredan, and dan changement de grains et chanvre. Navire holsteinois: Benedict, proti un cha gement de grains, lin et chanvre. Deux de cas, bâtiments restants sous cantion. A Election. Les autres pertent avec le Gress pour l'Angleterre. Les escadres se portèrent ensuite devant Cromandi et une recommaissance fut faite par l'améral Dundes, accompagné de Famiral Sasmoon, à bord du vapeur d'exploration le Morlis. Post annegantir d'une su perise, ils s'étaient fait accompagner dans leur. appédition pur le Brauon, capitaine H. Stewart, et le Buildog, come remodant Cordon. Onciou'ils se fussent approchés tout près des lietteries et y fússent restés près de trois heures, les Russes les out pendant tout ce temps, regardés tranquillement et semblaient par faitement indifférents, Comme tous les vaisseme dans deportuinient payoisés, il se peut qui ils fossent alors eccupés à célébrer quelque grande fâte, ou que peut-âtre même ils rendissent les honndurs à un viti ene impériel.

Cotte expédition a possuis de constatte d'une manière positive la nuture de la défense de Cronstadt. Voici les importants détails qui ont été recueillis à ce sujet :

La force ou l'imprensibilité (suivant le cas) de la position de ce-boulétward de Saint-Pétersbourg sera facilement comprise, en faisant attention aux considérations suivantes. L'île de Kosline set un triangle aign àcrégnelier, long de sept milies, posé dans le golfe de Finlande dans une direction oblique : sa base vers Saint-Pétersbourg et son sommet du côté de la marri-L'extrémité est, et la plus large, est couverte par la tour de Cronstadt; la pointe aigué, et nord-est, est marquée par le phase de Tollbocken.

Si donc un batiment, se dirigeant vers l'embouchure de la Néva, met le cap sur Tollbocken, on dirait qu'il peut continuer sa course, soit en contournant Cronstadt par le nord, et conséquemment gouvernant entre l'île et la côte de Finlande, soit en gouvernant au nord de Cronstadt, alors entre l'île et le rivage l'Ingrie.

Mais ce canal du Nord n'est pas navigable. La gouvernement romande barré ce passage en entassant une double ou triple rangue de pleus entre une longueur de cinq ou six milles, qui, avec des blocs de pierre et autantique matériaux obstruants, forment entre Cronstedt et Liei-bloss une bernite infranchissable, excepté pour de très putits bâtiments. Comme en entre borné à appliquer ici à la mer le principe établi en beaucoup d'autres entre droits aux rivières, il est permis de croire que l'opyrage a été bien et elle sa cacement accompli. La destruction de l'embouchure de la Sulina, l'une des bouches du Danube, est une garantie matérielle que les ingénieurs de la Baltique n'ont pas travaillé en vain.

if reste à examiner l'approche du canal de l'île et à montrer ses nombreuses difficultés que rencontrerait une force ennemie tentant de foncer ce passages. Le canal, qui a d'abord une profondeur moyenne de cinq fulhans seulement, puis de sejit, prend la forme d'un triangle dont la bose repossement.

deux grands forts (Alexandre et Risbouck), et le sommet dans l'étroite ouverture de 300 yards qui est entre Cronstadt et l'extrémité du banc de sable appelé Branienbaum Spit.

Si done nous voulons entrer à Cronstadt, il faut passer entre les deux

forts extérieurs, et encore en les rangeant de très-près.

A notre gauche, et à 800 yards de distance, est le fort Alexandre. Ce fort est de forme elliptique, et consiste en un front avec quatre étages d'embrasures et deux ailes; chacun des trois étages a un mur à pic et est armé. Avec des canons placés en batterie en barbette. Il est construit en bloc de, grafift sur une fondation de pieux enfoncés dans dix-huit pieds d'eau. L'apparence du fort Alexandre est très-imposante; en contournant ce fort, on se trouve sous le seu de 116 pièces de 8 pouces et de 10 pouces, toutes casematées.

A droite, et également à 800 yards, vient le fort Risbouck, qui a été pendant bien des années en construction; il était éncore, il y a deux ans, caché par des échafandages. Il est placé par seize pieds d'eau, et est construit en granit sur le plan du fort Alexandre, excepté qu'il est de forme oblongue; il était à moitié armé l'année dernière, et il avait deux étages de canons en casemates, un à fleur d'eau et un au-dessus; en tout, plus de 600 canons du plus puissant calibre.

En regardant encore à gauche et en avançant toujours, nous nous trouvons nous-mêmes sous les canons du bastion du centre du fort Pierre. Il a trois bastions réunis par deux courtines : le premier commande l'approche de l'arrière du fort Alexandre; le second et le troisième balayent le principal chenal; les bastions contiennent 28 canons en casemates et 28 canons au-dessus en barbette; les courtines n'ont pas de casemates, mais sont armées de 20 canons en barbette. Le nombre total des pièces, d'artillerie du fort est de 76 pièces, sans compter quelques-unes de plus petit calibre sur le mur de bandière.

A la gauche est Cronstadt, qui, quoiqu'il mérite le respect pour avoir été construit par Pierre le Grand, a une apparence tout à fait au-dessous de celle des autres forts.

De la mer, il présente simplement une ligne basse de casemates en bois formant une batterie de 40 canons placés à fleur d'eau, et disposés dans la première partie de chacun des deux bastions avec une courtine qui les semis

Cronstadt n'est en fait qu'une sorte de môle ou de chaussée supportée par des pieux. Il est en forme de pentagone irrégulier. L'an dernier, il y avait 20 canons sur la courtine de face, et 35 de plus en trois bastions, tous passematés, avec 30 en barbette aussi sur les bastions.

Cronslott est le dernier des ouvrages détachés qui défendent le passage de la grande rade (l'espace entre les quatre batteries ci-dessus décrites) à la petite rade (le mouillage voisin au delà de Cronslott); mais il y a encore des batteries à noter, et l'une d'elles, dans notre opinion, est le réel boulevard de Cronstadt.

La première dans l'ordre est celle du Môle dont la ligne sorme se flanc du côté du la mer, du port marchand, et, courant dans une direction presque

perpendiculaire à l'approche, va joindre les fortifications de terre, qui traversent ici l'île dans sa largeur. Les trois bassins (celui qui est affecté aux navires de commerce est à l'extrémité la plus ouest) ne sont pas des excavations; ils ont été faits en enfonçant des pilotis de manière à prendre sur l'eau l'espace nécessaire. Les pilotis supportent une construction supérieure, en bois dans quelques endroits, dans d'autres en granit, et parfois en granit et en bois combinés; la plateforme du rempart ainsi formé donne place à des canons de fort calibre; les canons en place, au nombre de 70, outre 10 ou 12 mortiers, sont en barbette, et, pour empêcher que la plateforme ne prenne feu, on l'a renforcée d'espace en espace par des feuilles de fer.

L'année dernière, ces pièces étaient seulement, croyons-nous (à l'exception de 5 paixhans de 8 pouces placés à l'extrémité du môle près de Gronslott), des pièces de 18 et de 24; il y a peu ou point d'abri pour les artilleurs, et si un navire pouvait passer sain et sauf toutes les autres bâtteries, et ne faire aucune attention au fort Mentschikoff dont nous allons bientôt parler, il pourrait mouiller à la tête du môle et mettre ces canons hors de combat par un feu d'enfilade dirigé de son gaillard d'arrière; La première moitié de cette batterie, ajoutons-le, coopérerait avec les forts cidessus indiqués pour empêcher les bâtiments d'entrer dans la petite rade; l'autre moitié protégerait le rivage et le dos du fort Pierre de l'attaque des embarcations.

Mais supposons qu'un vaisseau de ligne à hélice s'est avancé jusqu'à l'entrée de l'étroit canal entre Cronslott et la tête du môle; car il est impossible de supposer que plus d'un bâtiment à la fois puisse essayer, au milieu de la fumée et de la confusion d'une bâtaille, de passer par une ouverture de 227 mètres de large, où il y a toujours le danger de toucher. S'il réussit, il arrive au bout de la grande rade devant le fort Mentschikoss.

Le fort Mentschikoff, construit en cubes de granit sur un bastion placé en saillie du port marchand, est armé de 44 pièces de 10 pouces et de 8 pouces sur quatre étages de casemates; le flanc tourné vers Cronstadt est percé de meurtrières pour la mousqueterie, cinq à chacun des trois étages inférieurs. Le derrière n'est pas susceptible de défense contre un coup de main; mais cela est de peu d'importance, puisque ce coup de main ne pourrait être fait avant la chute de Cronstadt elle-même. La ventilation est assurée par six ouvertures longitudinales en biais, dont le tirage avec un vent d'est chasserait la fumée des casemates. Que la bordée d'un vaisseau de ligne dirigée sur le fort Mentschikoff produirait sur sa façade unie un effet très-sensible, ce n'est pas douteux; mais ce vaisseau à hélice pourrait-il se placer de manière à faire agir sa batterie? Le danger pour lui serait d'être obligé de présenter l'avant au fort Mentschikoff, et de ne pouvoir lui répondre qu'avec ses canons de l'avant et son canon de 68 à pivot, de sorte que le mal qu'il pourrait faire avant d'être en position serait insignifiant.

L'opinion publique à Saint-Pétersbourg n'est pas sans inquiétude sur Cronstadt, car l'empereur a fait l'an dernier tracer une batterie de mortiers pour la défense du palais de Péterhof, qui capendant ne pourrait être attaqué que par un ennemi qui aumit pris Cronstadt. Plus récemment encoret il a été élevé une batterie de canons à Kulugaff, une des îles à l'emboumente de la Néva. Du reste, l'activité de notre ennemi, soit à élever de nonmelles latteries, soit à abandonner et à faire sauter celles qui sont intenafiles, unérite d'être constatée.

Nous moons de lécrire les batteries de nécessité, celles qui défenden les approches de la mer, comme celles de Cherbourg et de Portsmouth. Les autres ouvrages qui nous restent à décrire sont destinés à établir une canonnade de toin et sans nécessité pour les mavires venant de Saint-Pétersbourg.

Nous avons déjà mentionné la môle qui enferme les trois bassins, du port du milieu et des batteries de guerre. En face de Cronslott, ce môle guerne une neuvelle direction et court près d'un mille presque parallètement au soit nond de l'ille, séparant le port marchand et celui du milieu de de petite rade. Il a trois bastions à son extrémité, sur le premièr desquels est le fort Mentschikoff. A l'extrémité du port du milieu est le port de guerre, de forme rectangulaire, et d'environ \$20 mètres de long sur 320 de large; il y a deux bastions à l'extrémité et deux sur chaque flanc, et ceux sur le côté de la petite rade ont les angles saillants trouqués, et une ouverture est laissée pour le passage des bâtiments.

Le môle des deux premiers hassins, à l'exception de quelque 240 mètres en-dessous et près du fort Mentschikoff, est en bois, ainsi que la partie conest du pert de guerre. Dans des circonstances ordinaires, il est armé à ma ou deux points de pièces de petit calibre. Au delà de l'extrémité du dermier bassin, les vaisseaux de ligne pe peuvent pas avancer, mais îl y a assez d'anu pour des frégales à vapeur. Au dos et au-dessus de la figue affficielle qui court le long de l'extrémité de l'île, il n'y a que les hateaux de petit tirant d'eau qui peuvent approcher. La digue rencontre un haut mur de briques d'environ 180 mètres de long, et flans laquelle est une porte d'entrée conduisant à un embarcadère en bois, où débarquent les passagers amenés à terre par les petits bateaux à vapeur qui font le va-et-vient entre Cronstadt et le continent, pour entrer dans la ville.

On arrive à cette porte par un pont-levis, et en dedans est un corps de garde de construction régulière, avec les accessoires de défense ordinaires. Il est flanqué de 46 canons, dirigés de Saint-Pétersbourg, par des embraques taillées dans le mur, à l'Haxo. Puis vient un mur orbe, une baraque avec des meurtrières et le grand hopital de Cronstadt, après l'équel vient une batterie en plate-forme à la pointe mord-est de The. A core est une double ligne d'ouvrages consistant en remparts et flusse hair et s'élevant immédiatement du bord de l'eau; elle court de la plate-forme à l'extrémité nord-ouest de Cronstadt; là, elle se tourne et court le loug des fortifications déjà indiquées comme joignant le môle : ces ouvrages consistent en un rempart régulier, traversant la largeur de l'île, en avant luquel est un fossé, un canal et un chemin couvert. La courtine intérieure a appe longueur de parapet d'environ 2,730 mêtres.

Outre ces fortifications, il y a un certain hofibre de petites redebités et

controles sur de chais sud de l'ille, commandant les come par profundes autorile fant Pierre, le fort Afternadae et le fort Constantiu (M canone, Adiografia nivage); ils most pen importants, et il suffit d'avoir un plan sons le meux pour s'en rendre comple.

Il n'y a pas de cales à Cronstadt; les bâtiments de la marine impériale sont construits à Saint-Pétersbourg et à Archangel. La factorerie à vaneur (une copie de celle de Woolwich) n'est pas encore complétée, et même, Al n'était pas question de la guerre, il faudrait encore deux on trois ans.

Les forteresses que possède la Russie dans la Baltique, sans être reliées par un système continu de défenses, comme cela se noit dans le Polegne et dans le Caucase, présentent, sur certains points, un asnoct vraiment formidable. A l'angle formé par les golfes de Rothmie et de Finlande, du côté de Hango, an trouve le fort Gustarsbent. à deux étages, la batterie Gustave-Adolphe et le fort Skarsholm. Plus près de Saint-Pélershoung, sur la côte nord du golfe de Finsalande, s'élème la fortenesse de Sweaborg sur des rochers de granit, Oste mort militaire, le plus fort de l'empire. Il est entouré de sent forts " trillés dans le secolo sent netites îles, et néumis par des digues forfi-2. Milles. Sweeberg est neliéa par une dique langue d'un kilomètre, à Helsingfans, la capitate de la Finlande, actuellement fortifiée. Ces deux merts, formant un seul tout, sont la station d'une division de la flotte de la Baltique, et de plus de la racitié des 404 chalounes comonnières que la Russie y possède, et qui lui rendent de grands services dans ces saux peu presendes. Ce port militaire est protégé anar dour citadelles. Sweaborg est plus fort, et Cronstadt est vius vante. A Sweabarg, on a amoncelé les munitions de guerre. Mentionmons encore Lowisa, derrière Helsingfors, Rotschen-Salma, "Weledrichsteam et Wilhorg, à la fois places fortes et parts militaires. Enten, sur la pointe orientale de l'île de Kosline, se brouwe Crons-'tadt que nous venous de décrire. Schlusselbourg forme la route au mord. Par le sud-ouest, une armée peut s'avanger de la Dina contre. Saint-Pétersbourg, qui n'est couvert de ne côté que par les petites fonteresses de Narva et de famborg. Revel, Port-Baltique, Bira, pont défendus par des ouvrages plus ou moins importants. Dans pemoment, les Russes, dit le Czas, à qui nous empruntens, en les re-: - sumant, ces détails, ant établi sur les côtes de la Baltique plusieus : - camps fontifiés su ils part ronsentsé des corps de troupes corsidé

On a fait beaucoup de bruit, il y a dix-buit meis environ, de machines infernates sous-maiines, d'une merveilleuse puissance, et qui, semées à profusion au fond des caux, dans un certain rayon de défense de Cronstadt et de Sweaberg, devaient être d'un secours efla dicace contre les flottes alliées, dont effes devaient déjouer les tentatives en entransment les flancs des bâtiments par teurs soudaines et énergiques explosions. On connaît aujourd'hui la vérité, toute la vérité sur cette, invention, qu'on s'accorde à attribuer au célèbre que Jacobi, de Saint-Pétersbourg, et que, pour éette raison, les maries des deux espadres ent appelée Jacobi, Jacobines ou Jacobines. Les ainitraux Dundas, et Seymour faisaient à bord du Merlin, comme nous l'avons, dit fout à l'heure, une reconnaissance des approches de Cronatadt, lorsque tout à coup une explosion se fit entendre sous l'avant et fut presque immédiatement suivie d'une explosion besu-coup plus forte sous l'arrière.

Lorsqu'on eut regagné le mouillage, on pot reconnaître que quelques feuilles de cuivre du doublage saulement avaient été détachées et légèrement offensées. Somme toute, le mal était heureusement fort mince : beaueque de bruit, peu de demmage; il pouvait en être bien autrement. A quelques jours de là, un autre vapeur anglais éprouva le choc d'une explosion semblable; et cette un fois encore l'unique résultat fut de briser deux en trois pales de ses roues. Tel était, en définitive, l'effet de ces fameuses machines infernales; mais personne no les avait trouxées. Elles existaient cependant réellement!... Et tout aussitôt officiers et marins des deux escadres, piqués d'une curiosité ardente, se mirent à la recherche, o ou plutôt à la pêche, de ces terribles Jacobis. Au bout de trois sours cette pêche avait rapporté, dans un rayon très-circonscrit autour des lignes de mouillage, et pour ainsi dire sur place, una cinquane i taine de Jacobis. Les premières machines trouvées furent avidement 🕠 observées sous toutes leurs faces, fouillées dans tous lours coins, et ... The second of the second of the second recoins.

L'amiral Seymour était en train d'en examiger unes il frappa sans faire attention un petit morceau de fer qui faisait saillie sur le 🦟 côté de la machine, en disant : « Voici probablement par quel ... moyen elles font explosion. » Au même instant la machine sauta, et 🧃 tout le monde sur le pont fut dispersé. L'amiral fut si gravement atteint aux yeux qu'on pensa pendant quelque temps qu'il les perdrait tous les deux. Heureusement, il put être guéri au bent de quelques jours. Le lieutenant Lewis fut gravement atteint au genou et a eu les bras et les mains brûlés. C'est un miracle que tout l'équipage ait échappé. Plusieurs marins recurent également des blessures plus ou moins graves; mais on apprit aux matelots pêcheurs de Jacobis à ne pas les saisir dans l'eau par leur partie sensible, et à les désarmer avec la plus grande sécurité. Pour se faire une idée de cette machine, qu'on se figure une sorte de gros pain de sucre ou de cône ayant 50 ou 60 centimètres de hauteur sur 45 centimètres environ de diamètre à la base, formé d'une forte feuille de tôle

galvanisée et divisé intérieurement en deux principaux comnartiments par une cloison parallèle à la base. Le compartiment situé<sup>19</sup> près du sommet du cône est rempli de poudre; l'autre compartiment est vide, et traversé, suivant l'axe du cône, par un tubé de fer-blanc, dans lequel se loge un mécanisme à fusée destine à produire le seu et à le transmettre à la charge de poudre aussilet que le choc ou la simple rencontre d'un corps étranger vient produîté ! une légère pression sur une lige très-sensible maintenue contre la surface extérieure de la base du cône. Si l'on attaché une corde à 1 un piston fixé au sommet du cône, que l'on arrête l'autre extrémité : de la corde à une pierre ou à un corps suffisamment pesant, repo sant sur le fond de l'ears: et si la corde a moins de longueur que l'eau n'est profonde en ce point, le cône flottera entre deux eaux, la pointe en bas, la tige sensible en dessus. Et si la longueur de la "1 corde est telle que le cone flotte à une profondeur au-dessous du niveau de la mer, le plus faible tirant d'eau des bâtiments de guerre qui tenteraient de forcer les approches, le moindre choc de leur carène contre cette sorte de bouée infernale, déplacera la tige sensible; le mécanisme du compartiment supérieur du cône louera tout aussifot, et une étincelle de leu produite instantanément déterminera l'explosion de la charge de poudre. Quant au mécanisme lui-même, quelques mots suffiront pour en donner une idée. La tige sensible maintenue sur la surface extérieure de la base du cône. dans le sens du rayon, et qu'un très-lèger ressort tend sans cesse à écarter du centre, est repoussée vers ce centre par la pression de tout corps quelque peu résistant qui vient heurter la machine flottante. Elle choque alors l'extrémité libre d'une autre tige, établie suivant l'axe même du cône, et seulement maintenue par son extrémité inférieure, encastrée dans une petite boîte que porte la cloison séparatrice des deux compartiments du cône. La partie de cette tige qui pénètre dans la boîte est terminée par un petit tube de verre rempli d'acide sulfurique. Le choc imprimé à la tige a pour effet de briser ce tube fragile : l'acide se répand sur du coton impreigné d'une matière chimique qui s'enflamme immédiatement; le feu se communique à une petite quantité de poudre qui remplit le reste de la boîte, et dont l'explosion chassant vers le but avec force une rondelle de fer-blanc maintenue par une légère soudure. produit l'inflammation de .a charge détonante, enfermée dans le compartiment inférieur du cône.

Nous achèverons de resumer tout ce qui concerne les opérations maritimes accomplies jusqu'à ce jour en rapportant un événement qui a été présenté sous un point de vue différent par les Anglais et par les Russes. D'après les premiers,

le Consack, vaisseau anglais, avait pris et détruit en vue de Hango sur les côtes de Finlande, plusieurs bâtiments de cabolage russes et avait emmené comme prisonniers trois hommes : le capitaine de l'an des navires, son fils et un autre marin finlandais. Ne verplant pas exercer sur le commerce du pays des rigueurs inutiles tant ans les communications et les approvisionnements entre le golfe de Fin lande et Saint-Pétersbourg étaient interceptés. l'amiral Dundes ordonna que le Cossack retournât à Hango et qu'il rendît à la liberté les personore qui avaient été prises ainsi que quatre antres prisonniers qui avaient demandé à être mis à terre au même endroit. En conséquence, le Cossack se dirigea vers Hango et, mouillant à sune petite distance, y envoya son canot, sous le commandement du lieutenant Gineste, avec les sept prisonniers russes et un équipage ordinaire de bateau. Une demi-heure au moins avant qu'on ne fifa parvenu à la jette un drapeau parlementaire se déploya. On ne vit. an reste, qu'un seul homme qui prit la fuite. Les officiers et les prisonniers débarquerent, le bagage de ces derniers (ut déposé sur la jetée et les hommes restèrent dans le bateau. En ce moment s'avanca un corps de soldats russes paraissant se composer de 400 à 500 hommes, armés de carabines, de sabres et de baionnettes. L'officier fit aussitôt flotter sen pavillon parlementaire et expliqua pourquoi lui et ses hommes étaient venus à terre. Le capitaine finlandais prisonnier prit le pavillon des mains du lieutenant et donna les mêmes explications en anglais et en finlandais. Non-seulement l'assicier qui commandait les Russes comprenait cette dernière langue, mais encore 'il la parlait. « Que nous importe votre pavillon, s'écria-t-il, nous allons vous montrer comment les Russes compatient et se vengent! » Là-dessus quelques centaines de soldats russes font feu sur l'officier et les prisonniers finlandais qui se trouvaient sur la jetée et les tuent tous. Puis ils tirent sur le balean jusqu'à ce que chaque homme tombe. Ils se précipitent ensuite dans le canot, jettent par-dessus le bord quelques cadavres, en tirent un blessé, Henry Gliddon, et l'achèvent sur le qual à coups de besonnette. Enfin ils se retirent, laissant cinq'hommes pour morts dans le canot. Comme l'embarcation ne revenaît pas au vaisseau. en envoya dans la journée le Gig ou cabriolet qui ne put s'apercevoir que de loin que le bateau était amarré à la jetée et qu'il s'y trouvait quelques cadavres. Un matelot, bomme de couteur, nommi John Brown, blessé de deux balles, l'une au bras, Tautre à l'épaule, stat couché au fond du canot et avait leint d'être mort. On l'avait traîné d'un bout a l'autre du canot, mais on ne l'avait pas jeté à la mer. Ce fut le seul survivant. Dans la nuit il s'efferça de couper les attaches du bateau et de le pousser hors de la jetée. Le Cossask, qui était resté pour connaître le sort de l'équipage et pour réclamer les hommes qu'il supposait avoir été faits prisonniers, recuellist hommes qu'il supposait avoir été faits prisonniers, recuellist hommes proven et apprit de lui les détails qui viennent d'être recentés. Presque tous les officiers et marins anglais assessinés dans cette circonstance étaient des jeunes gens de vingt à trente aus.

Il convient de dire que d'après les vapports circonstanciés des efficiers de marine russes, cet événement n'amait été qu'un combat lirré selon les lois ordinaires de la guerre. On sut plus tard qu'il n'était pas vrai que tout l'équipage du hateau eût été massacré et gu'au contraire la plus grande partie des hommes avaient été faits prisonniers.

Revenons maintenant aux opérations de l'armée de terra.

Depuis l'enlèvement de leurs embuscades retranchées en avant de la muraille crénelée, les Russes s'étaient mis à en établir de nouvàlles parallèlement aux premières, à peine à la distance de 18 à 20 mètres, avec une capidité surprenante; ils avaient réussi à constraire un fort retranchement relié avec les ouvrages et les batteries avancées entre le bastion Central et la Quarantaine. Ils y avaient formé une vaste place d'armes d'où il leur était facile de pénètrer ou du moins de tenter de pénétrer dans les lignes alliées. Il était nécessaire de les déloger de ces ouvrages et de les détruire, s'il était impossible de les utiliser en s'y établissant. En conséquence, dans la soirée du mardi 22 mai, 12,000 hommes environ furent réunis. Ces troupes appartenaient aux 1er et 2e de la légion étrangère, aux régiments de voltigeurs de la garde et aux 14°, 18°, 28°, 46° et 80° de ligne, plus deux bataillons de chasseurs à pied. Le général de Salles avait la haute direction de cette importante attaque. Il était secondé par le général de division Paté; à neuf heures un quart, l'ordre d'attaque sut donné. Les 28° et 80° de ligne, et le 1er de la légion Atrangère, avec les compagnies d'élite du second, s'élancèrent au pas de course par-dessus les parapets et se jetèrent d'un bond dans les retranchements russes. En un instant, à la droite, au centre et à la ganche, l'ennemi fut culbuté, chassé de ses ouvrages; mais il se gallia promptement et revint à la charge avec tant d'énergie, qu'à son tour il obligea les Français à abandonner les redoutes et à regaguer leurs paralièles. Les voltigeurs de la garde accoururent alors au sécours des bataillons engagés, et tous, redoublant d'ardeur, se précipitèrent en avant, pénétrèrent dans les retranchements, et s'en rendirent maîtres après une rude mêlée, une lutte acharnée corps à corps. Refoulés pour la seconde fois, les Russes se replièrent sur leurs réserves, et revinrent immédialement à la charge si résolument, zi vigoureusement que, malgré leur solidité, les troupes rançaises durent regagner les tranchées. Là, elles se reformèrent

sous une grêle de mitraille et de projectiles creux, malgré l'encombrement des hommes qui remplissaient l'étroit espace des tranchées et la confusion provenant du mélange des régiments pendant l'obscurité. D'un autre côté, le manque de connaissance des localités, et l'ardeur même des soldats occasionnèrent un désordre qui empêcha d'agir avec toute la promptitude et l'entente désirables, et. conséquemment, exposa des masses agglomérées au feu meurtrier de l'ennemi. Cependant, officiers et soldats, avec cette intelligence et cette intrépidité qui caractérisent le mililaire français, s'élancèrent d'eux-mêmes une troisième fois contre les retranchements russes. Ce n'était plus seulement de l'élan, c'était de la fureur, de la rage. Ni mitraille, ni fusillade ne purent les arrêter un seul instant: ils sautèrent dans les redoutes: une mêlée épouvantable s'en suivit. et, malgré la ténacité extraordinaire de l'ennemi, les retranchements furent décidement enlevés. Tous les Russes qui ne furent pas tués en furent rejetés. Aussitôt on se mit à l'œuvre pour bouleverser le retranchement gabionné, et se faire du côté de la place un abri contre la mitraille. Mais la position des ouvrages conquis était trop rapprochée et trop dominée pour qu'on pût s'y maintenir. Us étaient enfilés à droite et à gauche, sur toute leur étendue, par les batteries des bastions Central et de la Quarantaine. Il fallut donc battre en retraite à la hâte. Ce résultat incomplet coûta beaucoup de monde à l'armée française. Le chissre total des homnes mis hors de combat s'éleva à environ 1,400, dont environ 600 morts. Les voltigeurs de la garde, qui débutaient glorieusement en Crimée, eurent à eux seuls, tant tués que blessés, près de 700 hommes, sur trois bataillons seulement engagés. Les trois chefs de bataillon furent blessés, deux d'entre eux subirent l'amputation; l'un de ces derniers succomba. La légion étrangère eut 400 hommes hors de combat. Les 28° et 80° de ligne eurent beaucoup à souffrir; le dernier eut à lui seul six officiers tués ou amputés. La perte des Russes fut énorme. La nuit suivante, il fallait achever ce qui avait été commencé avec tant de vigueur. Le général de division Levaillant fut chargé d'accomplir cette tâche avec dix bataillons dont deux de voltigeurs de la garde comme réserve. Quatre de ces bataillons, aux ordres du général Couston, étaient chargés de couvrir la conquête de la veille à l'extrême gauche. Les six autres, commandés par le général Duval, devaient, sur la droite, reprendre la gabionnade parallèle au grand mur du Cimetière, battre l'ennemi et permettre au génie d'assurer l'établissement définitif des troupes françaises. L'action s'engagea à la même heure que la veille. L'élan de ces braves bataillons, appartenant au 46°, au 98°, au 14°, au 80°, fut irrésisti-Mé. Les embuscades furent tournées et enlevées; l'ennemi, partout

enfonce, se retira en entretenant une fusillade, qui s'apaisa cependant peu à peu et qui finit par s'éteindre. Le génie put aussitôt commencer les travaux et les pousser, malgré la mitraille et les projectiles de toute nature lancés par la place. Le colonel Guérin et le commandant Durand de Villers conduisirent les travaux avec autant d'intelligence que de vigueur. « Notre succès, dit dans son rapport le général Pélissier, a été complet. L'ouvrage considérable sur lequel l'ennemi comptait pour arrêter nos attaques est entre nos mains; ses gabions nous couvrent, ses embuscades sont dirigées contre lui. Celles qui n'ont pu entrer dans notre système ont été rasées. Ces actions de vigueur n'ont pas été accomplies sans pertes sensibles, et nous avons payé notre victoire d'un sang généreux. l'attends sur ce point le rapport du général de Salles. Hier, à la demande itérative du général Osten-Sacken, le drapeau parlementaire a été arboré et un armistice a été conclu pour enterrer les morts. Nous avons remis plus de 1,200 cadavres entre les mains de l'ennemi. Ce champ de carnage rappelait à notre souvenir nos vieilles luttes contre les Russes, et, comme à ces époques mémorables, l'honneur des armes dans ces combats à la baionnette est resté tout entier à notre infanterie. D'après le nombre des morts remis à l'ennemi et les résultats connus des affaires dernières, nous sommes assurés que les pertes des Russes sont au moins le quadruple des nôtres; elles donnent à ces engagements les proportions d'une bataille. »

Cette affaire terminée, un grand mouvement eut lieu sur la Tchernaïa. Une heure avant le jour, deux divisions du second corps, les The et 5, sous les ordres du général Canrobert, descendirent silencleusement dans la vallée, en même temps que la cavalerie commandée par le général Morris. Elles se massèrent en avant des rédoutes de Balaclava. Peu d'instants après arriva le général Pélis-"sier, if lança immédiatement les zouaves et les chasseurs à pied deployes en tirailleurs, pour marcher sur la Tchernaia et la traverser vers le point où elle se bisurque en sortant de la gorge des montagnes Vornoutca. En même temps il dirigeait une colonne pour Yourner l'ennemi par la droite. En arrière, les Piémontais et une division anglaise arrivaient de Balaclava avec toute la cavalerie et Fartillerie. Omar-Pacha, à la tête de plus de vingt mille hommes, les: "stivait de près : il se massa en première réserve et envoya une forte colonne en avant du village de Camara, pour appuyer la droite franchise. Enfin, sur le plateau que traverse la route de Kamiesch à Ba-Mclava près Karanie; venait comme seconde réserve la garde composée des zouaves, des grenadiers, de l'artillerie et du bataillon de chasseurs à pied. Le mouvement commence, les troupes se porte-

rent vivencent en avant; à trois heures, les zouaves et les chasseurs - sied, suxquels s'éthient foints plusieurs bataillons piemontais. servicent les avant-postes russes et entrèrent dans la Tchernaïa. ach dissentament jumpi au-dessus de genou dans la vase. Si le jour ant permisaux Ausses de les apercevoir, les finailleurs, à demi-emhourhest auraient ele exposés d'autant plus qu'il y avait en face une antierie assez forte. Heureusement elle n'ouvril son feu que lorsque sissiministics sublats curent gagne la rive opposée. Enlever la baffe rie et tuer les artilleurs fut l'affaire d'un instant. L'ennemi se hata de soutre en retraite: enlevant tout ce qu'il pouvait de sou artillerie. La colonne lancée par la droite débouchait sur la rivière au même monent et la traversait. Bientôt les collines furent convertes de tirailleurs, poursuivant vivement l'ennemi, qui ne cessait de se vealier vers ser formidables positions, sans même s'arrêter pour pro-Ater des arcidents du terrain. Dans leur ardeur, les soldats français chronièrent inseu'à petite distance des grandes batteries russes. Ni Me chus ni les boulets n'arrêtaient leur fougue. En vain la fameuse desterie de Cringalet balavait les sentiers et les chemins sur les collines: dans la vallée, les tivailleurs marchaient toujours, fouillant tous les ravins, jusqu'à ce que vers neul heures on sonna la retraile. Les troupes, dans le plus grand ordre, revinrent sur leurs pas vers la Tebernaia, tout en conservant des positions sur la rive droite. Un efficier de dragons, qui a pris part aux combats dont les bords de la Tehernaja ent été le théatre; donne dans une lettre de curieux détails sur ces engagements. Douze escadrons de cavalerie, sans compter l'infanterie, avalent pénétré ce jour-là dans la vallée de Baidar, étilouissante de verdure. Les Tartares se montraient bienveillants: les femmes secachaient bien un peu, mais pas assez pour ne pas laisser entrevoir de temps en temps un bel œil noir et une jolie têfe. Un estadron du 6º dragons recut un soir l'ordre d'aller enlever une embascade protégée par la batterie russe dite Gringalet. Les dras gens, sans casques pour être moins vus, partent en trois pelotons versoninait. Au lieu d'une embascade, on en trouve plusieurs; l'infanterie russe, formée subitement en carré en avant de ses ouvrages. amueillit le premier petoton par une décharge de mousqueterie à best portant. Les dragons s'élancent par une charge à fond et leur passent littéralement sur le ventre. Les Russes se forment, font feur une seconde fois; mais les cavaliers, revenus sur leurs pas, évilent dans leur demi-tour cette nouvelle décharge maladroitement dirigée, les écrasent de nouveau, et alors ce fut un combat à l'arme, blanche; la baionnette frappe au poitrait les chevaux, mais les draggons font seu de leur pistolet à brûte-pourpoint, et à coup de latte achèvent le reste. Il n'en resta pas un seal. Ce combat, vraiment

fantastique, engagé au milieu de l'obscurité dent les ténèbres n'étaient dissipées que par les lueurs du cancer et de la l'heillade, fait le plus grand honneur à la cavalerie de France, qui d'onnait pour l' première fais sérieusement. Il y eut, sur 80 combattants, car trois pelotons seuls en vincent aux mains, une vingtaine de chevans. blessés, trois tués sur le coup, un homme sué et 14 plus ou moint atteints. La première charge avait été menée uvec unus sul le impétuosité, que les chevans s'empertant avainn trésponéées embure aux gu'en avait enlevées.

Le siège continua sans incident remarquable jusqu'au 7 juin, jour où s'effectua une sanglante et mémorable affaire dont le Journal de Constantinople donne, d'après sa correspondance, la relation suivante :

. « La régitable régletance des Russes quait porté jusqu'à ce jour sur leurs ouvrages sempés, qui none tennient constamment en étheu; la distance énorme à laquelle nous avious du établis notre première parallèle, en procédant au siège de Sébastopol, leur avait permis de fortifier les positions qui sont en quelque sorte la clef de la ville. Fentends parler des hauteurs qui dominent le fond du port et que couronne la tour Malakoff. Ils Extent d'autant plus forts derrière ces retranchements improvisés, qu'ils les avaient construits en terrassements et sur tous les points dont il ne Hous était permis, sans témérité, d'approcher qu'avec d'extrêmes ménagéments. La vertable question de vie ou de mort pour la garnison de Sé-Bustopoi était de désendre l'approche des mors d'enceinte et nous empécher de dominer le ville par le feu de nos batteries. Sans les retranchements élevés en avant de la tour Malakoff, le point stratégique le plus important à conquérir sur la rive gauche de la Tchernala, l'accès de la ville eut été trop facile. Le génie ennemi avait donc admirablement compris la situaffoir en élevant les batteries du Mamelon-Vert, où il avait établi un couformement formidable et devenu fameux par les obstacles que son seu apportait à nos entreprises. Les batteries intermédiaires du Mainelon-Vert, en défendant la hauteur qui commande le fond de la baie, présentaient sur wite la ligne un front d'attaque en quelque sorte inexpugnable. Le bom-Mardement, qui s'était considérablement ralenti, a repris le 6, et destiné à Mire diversion pendant nos attaques en occupant les Russes dans leurs batteries, il a été poussé avec vigueur pendant tout le temps qui a snivi. Les journées des 3, 4 et 5 avaient été trop calmes pour ne pas présuger une tres-prochain orage. En effet, le 5 au soir, le serder Ekrem Omer-Pache se présente dans notre camp avec une simple escorte, et un dernier conseil à lieu entre les chefs des armées alliées, et se prolonge fort avant dans la dirée. Le leudemain, à trois heures trente minutes, au moment où on s'y attendair le moins, le seu recommence sur toute la ligne avec une rapidité d'une violente à désespérer les plus forts et les mieux retranchés. Toute Pratreme droite est en feu, et nos projectiles s'abattent autour du Mame-Mit-Vert et de la tour Maiskoff. Tout l'aile gauche, depuis la Quarantaine imprair bastion du Sud, reste silencieuse. Les Russes, qui croyaient sans doute être attaqués de ce côté, pris à l'improviste, laissent passer plusieurs minutes sans nous répondre. Mais enfin leurs embrasures s'enflamment et leurs batteries nous répondent avec énergie. Le feu cesse en ce moment pendant une demi-heure, puis il reprend avec une nouvelle énergie et se prolonge toute la nuit et toute la journée du lendemain presque sans interruption. Le 7, à midi, une bombe fait sauter un caisson d'une batterie anglaise: mais nos alliés preunent, le lendemain dans la nuit, une éclatante revanche de ce léger dommage. Le sort Constantin, qui a cinq embrasures donnant sur la ville, se mêle lui-même à la partie, et tire quelques coups de canon sur la batterie Génoise; ses boulets labourent la terre, dépassent le but et vont tomber au-delà de la batterie menacée. Cependant le général Pélissier et lord Raglan se sont portés, dans l'après-midi du 6, à la Batterie Victoria, qui s'élève sur les hauteurs d'Inkermann. De là, ils dominent toutes les opérations du bombardement qu'ils dirigent en personne. C'est de ce point élevé qu'ils vont commander l'attaque projetée dans le conseil de guerre et dont les derniers préparatifs s'achèvent.

« En effet, on s'aperçoit que les batteries de la tour Malakoff, du Mamelon-Vert et les batteries Blanches ont assez souffert pour que l'on puisse, songar à les attaquer avec succès.

« Une heure avant le concher du soleil, trois colonnes s'éhranlent en bon ordre et se portent en avant. La gauche est formée de la 2º division ans glaise et de la 1º brigade de la 1º division; la droite se compose des 2º 🕊 3º divisions, avec un bataillon des grenadiers de la garde, un bataillon de gendarmerie de la garde, les 2º et 3º zouaves, un bataillon de chasseurs de Vincennes, le 50°, le 95° et la 97° de ligne et un bataillon de tirailleurs indigènes, sous les ordres du général Camou. La réserve, formant la troisième colonne, compte une division anglaise, une brigade française, et un bataillon ottoman. Pendant que ces troupes se mettent en marche, Omer-Pacha quitte Kamara et se tient prêt à les soutenir avec 10,000 hommes en cas de besoin. Nos braves soldats s'élancent à l'attaque avec leur intrénidité accoutumée: mais ils ont affaire à forte partie. Le mamelon Vert et les euvrages Blancs qu'ils ont mission de conquérir sont défendus par 27 bataillons russes et protégés par les batteries du Redan. Aussi pendant que les Français luttent avec héroïsme pour s'emparer de ces positions, le 88° anglais attaque les premières batteries du Redan, dites des Carrières, et s'en empare en moins de vingt minutes. La lutte se poursuit avec acharnement et avec des chances diverses jusqu'à dix heures et demie du soir. Le mamelon Vert et les ouvrages qui l'entourent, sont quatre sois conquis par nos braves soldats; mais chaque fois qu'ils y pénètrent ils sont fou droyés par les bordées du Redan, qui les repoussent et les forcent à baure en retraite. En ce moment deux bataillons d'élite anglais sont lancés en avant et vont de nouveau attaquer ce redan dont le seu nousest si suneste Ils s'y précipitent en désespérés, mais trop pau pombreux pour s'y maintenir, ils doivent céder à des forces de beaucoup supérieures. Cependant ils ne veulent pas se retirer avant avoir rempli leur mission, ct.ils.englouent outes les pièces de ces batteries qui se trouvent ainsi réduites à l'impujasance. Aussi vers dix heures et demie du soir, les Français qui 👫 🚅 plas

Fedouter l'artillerie si meurtrière du Redan, et électrises par quelques chaleureuses paroles du général Bosquet qui marche à leur têle, montent L'assaut avec un élan irrésistible. Les Russes sont culbutés, lorces de fuir et poursuivis la baionnette aux reins. Une soixantaine de grenadiers, dit on, mettent tant d'ardeur à cette poursoite que deux cents Russes. ne sai chant comment se dérober à leurs coups, vont se précipiter dans l'eau du petit Karabelnala. Emportes par cette ardeur , nos soldais, qui n'ont ed dans la prise du mamelon Vert que 13 hommes tués et 71 blessés, se portent jusqu'à la contrescarpe de la tour de Malakoff, où le feu de l'ennemi leur cause de nombreuses pertes. En effet, le lendemain, lorsqu'on enlève les morts, on trouve des cadavres français gisant à quatre ou cinq mètres de la tour. Nous devons le dire, l'ennemi a lutté avec courage; plusieurs fois il a tenté des efforts désesperés pour reprendre ses positions; mais ses efforts se sont brisés contre nos baionnettes, et les Russes n'ont pu s'avancer à plus de 12 mètres de leurs travaux. Enfin, après toutes les péripéties de cette lutte sanglante. l'une des plus fortes de ce siège, le mamelon Vert." Rés'ouvrages Blancs et les Carrières tombent définitivement en notre pouvoir, et nos troupes s'v'établissent. Mais ce succès si glorieux nous a couté cher. Nous comptons entre tués et blessés, du côté des Français, plus de doux mille hommes, dont deux colonels, MM. de Brancion et Hardy, qui sont tombés glorieusement à la tête de leurs régiments. L'artillerie, le 🐲 zouaves et le 50° ont été particulièrement éprouvés. Pour les Anglais, 🖎 sont le 88° et le 62° qui se sont le plus exposés et qui ont le plus souffert. D'après un' relevé officiel, le premier a perdu quatre officiers et le second trois, plus trois autres officiers appartenant à divers détachements. Vingt**buil** autres officiers ont été blessés plus ou moins grièvement. Cinq cent soixante deux soldats ont été mis hors de combat, dont un tiers environ Cusa De bataition ottoman de réserve a su quaire hommes biessés.

" « Quant aux Russes, on évalue leurs pertes à cinq ou six mille hommes. Be plus nous leur avons pris soixante-deux pièces d'artillerie, dont neuf. ifui n'ont pas été enclouées, ont été immédiatement tournées contre eux. afinsi que six mortiers à la Cohorn. Nous leur avons fait aussi plus de 360 prisontiers qui ont été immédiatement conduits au quartier général. Dans le nombre se trouvaient 13 officiers et un colonel, qui a, dit-on, fait ses étades à Paris avec l'un des colonels de noire armée, et qui s'adreswift ainsi à lui en entrant au camp : « Avec vos pantalons bleus et vos capotes noires (les gendarmes) et vos pantalons rouges larges (les zouaves), vous prendrez Sébastopol, quoiqu'il vous en coûtera. Vos soldats ne sont pas des hommes, ce sont des lions! » Le mamelon Vert est situé à 1770 mètres de la place et à 550 mètres environ de la tour Malakoff, qui ne pourra. Rre attaquée que lorsque nous aurons comblé cet espace par de nombreux sigzage. C'est l'affaire de quelques jours ; lorsque ces travaux préparatoi= tes seront termines, alors nous nous prendrons corps à corps avec cette don, qui est défendue par deux cents bouches à feu. Toutes les positions sonquises ont été mises en excellent état de défense, armées de batteries, \*\*Confiées à Omer-Pacha et à ses troupes qui ont sollicité l'honneur de les Coloridre. Le S, il y a eu un armistice pour l'enlèvement des cadavres. J'as-

sistais à cette triste cérémonie, et je dois dire que tout s'est passé très-froidement de part et d'autre et sans ces gracieuses politesses que l'on échangeait dans les précèdentes entrevues. Dans la nuit du 8 au 9, les Russes opt commencé à évacuer leurs travaux à l'extrême droite. Toutes les communications sont rompues avec le côté nord. Nos batteries commandent main. tenant la baje dans toute sa profondeur. Aussi les Russes ne peuvent-ils se. hasarder que dans les nuits obscures à transporter des troupes d'une rive à l'autre. Leur flotte a été se mettre à couvert sous les murailles de la forteresse qui s'élève tout près de la seconde estaçade. Dès les premiers éclats du bombardement, ils avaient fait immédiatement évacuer les femmes, les enfants et les prisonniers logés dans la wille sur l'autre, côté où, ils campent actuellement près d'un village, au-delà de la citadelle Sévernaya. Toute la nuit du 8, le seu a été excessivement vis; même-du côté de la Quarantaine il s'est soutenu toute la journée et toute la nuit suivante, mais. peut-être avec moins de vivacité que pendant le jour. A l'heure où je vous. écris il continue toujours. Les batteries font un bruit d'enfer : les bombes. les boulets, les obus, les fusées, à la Congrève se croisent sur la ville et épouvantent les airs de leurs sissements. Dans la matinée de ce jour, le général Pecqueult de Lavarande, ancien colonel du 1er zouave, a eu la tête. emportée par un boulet. C'est là une grande perte, pour l'armée française. Hier, le vent du nord a soufflé depuis le matin avec une telle violence, que tout l'horizon était couvert de poussière comme d'un voile épais, et cependant le feu ne s'est pas ralenti un instant. Ces jours derniers, les Russes s'étaient permis de planter au bout de leurs, bajonnettes les bonnets des. braves voltigeurs de la garde tombés si glorieusement dans la nuit du 22 au 23; mais à l'insulte grossière ils joignaient la làcheté, car ils n'osaient montrer leur tête au-dessus des parapets. Ils ont payé .cher. cette outrageante manifestation. »

Do 18 juin eut lieu une affaire très meurtrière pour l'année française. Tous les détails en sont contenus dans le rapport du général Pélissier, que nous reproduisons:

Depuis la conquête des ouvrages extérieurs, le 7 juin, dit le générale, j'avais tout rapidement disposé pour en faire la base de notre attaquer contre l'enceinte même de Karabelnaïa. Nous les avions armés d'une puis sante artillèrie; les communications et les places d'armes rasses avaient été transformées à notre usage; le terraine et les dispositions de combactudiés en détail, les armés alliées s'étaient partagé leur tâchet Les Ancellais devaient forcer le grand Redan, et nous devians emporter Malaboffin le redan du Carénage et les retranchements qui couvrent cette extrémité, du faubourg. Il est surabondant, monsieur le manéchel, de faire resserting aux yeux de Votre Excellence les conséquences qu'aurait eues la réussitée et l'anthousiasme de nos troupes promettaient, la victoire. Il n'y avait passet l'anthousiasme de nos troupes promettaient, la victoire. Il n'y avait passet diffèrer. D'accord avec lord Raglan, le 17, nous accablèmes d'un fignateur d'antere de Sébastopol, et surtout les ouvrages que nous avions présolu d'antever. L'ennemi cesse de bonne beure de répondre de Malakoffe.

ett dusgrand Hadan. Iliest probable qu'il chercha à monager see batterres chiàn réserver) ses feux, et qu'il ne subit pas, autunt que nous étions en divit de le supposer, les effets de notre artillerie. Ottoi qu'il en soit, la surificiocité de netre canon nous, confirma dans notre projet d'attaquer le 16 juin : et dans la nuit précédente, nous simes toutes les dispositions nécossires pour prenencer notre meavement général/a e point/du jour. Trois divisions devaient prendre part au combat: les divisions Mayran et Brunet. du 27 corps.; la division d'Autemarre; du 441. Ea division de la garde impériale formait la réserve. La division Mayrun avait la droite des attaeacs: et devait emporter les retranchements qui s'étendent dé la batterie de In pointe au redan du Chrénage. La division Brunet devait tourner Malakeffe par la droite: La division d'Autémarre dévait manœuvrer par la sanche pour enlever cet ouvrage important. La mission du général Mayran était difficile: Saut "brigade; commandée par le colonel Saurin, du 3º dé zonaves, devait sortir du ravin du Carénage, au point ou se trouve l'aqueduc, longer la berge gauche du ravin en se defilant autant que possible des faix des lignes ennemies, et tourner par la gorge la battérie de la pointe. La 2º brigade, aux ordres du général de Failly, dévait faire effort sur la droite du redan du Carénage. Elle était pourvue de tous les moyens d'escalade: La réserve spéciale de cette division comptait deux bataillons du les régiment des voltigeurs de la garde. Toutes ces troupes étaient dispostes de bonne heure à leur poste. La division Brunet avait une de ses brigades en avant et à droite de la redoute Brancion (mamelon Vert); l'autre: dans la parabèle en arrière et à droite de cette redoute. Une disposition amalogue avait été prise pour la division d'Autemarre : la brigade Niol, en arant et à gauche de la redoute Brancion; la brigade Breton, dans la paralièle en arrière: Deux batteries d'artiflerie, pouvant se manœuvrer à la bilicolé, étaient placées en arrière de la redeute Brancion, pour être portées sur les positions de l'eunemi, si nous parvenions à nous en emparer. L'ar division de la garde impériale, formant réserve générale des trois attaques; était massée en arrière de la redoute Victoria. J'avais choisi pour poste la batterie Lancastre; et c'est de là que je devais donner le signal par des fusées à étoiles pour le mouvement général. Malgré les grandes difficultés de terrain, malgré les obstacles accumulés par l'ennemi, et quoique les Phiases, certainement instruits de nos projets, fussent sur leurs gardés et prêts à repousser l'assaut, il est permis de croire que, si l'attaque ent puêmagénérale et instantanée sur toute l'étendre de la ligne, s'il y avait en de la soudaineté et de l'ensemble dans les efforts de nos braves troupes, le but eut été atteint. Malheureusement il n'en fut pas ainsi, et une fatalité . inconcevable nous fit échouer.

« J'étalé succre à plus de 1,000 mètres du point d'où je devais donner le signat, quand une monsqueterie ardente, entrecoupée de coups de mitraille. m'avertit que l'affaire était violemment engagée vers la droite. En éfiet, un peu avant trois heures, le général Mayran avait cru voir mon feu de signal dans une bombe à trace fusante, lancée de la redoute Brancion. Vainement il fut averti de son erreur.

Ce brave et malheureux général donne l'ordre de commencer l'attaque.

Les colonnes Saurin et de Failly s'élancèrent aussitôt : le premier élan fut magnifique; mais à peine ces têtes de colonne forent-elles en marche. qu'une pluie de balles et de mitraille vint les assaillir. Cette mitraille accablante partait non seulement des ouvrages que nous voulions enlever, mais aussi de steamers ennemis, qui accoururent à toute vapeur et manœuvrerent avec autant de bonheur que d'adresse. Nous dûmes cependant leur faire éprouven quelques avaries: Ce seu prodigieux arrêta l'essort de nos troupes. Il devint impossible à nos soldats de marcher en avant, mais pas un ne recula d'un pas : c'est alors que le général Mayran, déjà atteint deux sois, fut abattu par un coup de mitraille et dut quitter le commandement de sa division. Tout cela avait été l'œuvre d'un moment, et le général Maycan était déjà emporté du champ de bataille, lorsque du terre-plein de la batterie Lancastre je donnai le signal. Les autres troupes s'engagent alors pour appuyer le mouvement prématuré de la division de droite. Cette vaillante division, un instant désunie par la perte de son général, se rallie promptement à la voix du général de Failly. Les troupes engagées, soutenues par le 2º Lataillon du 95º de ligne et un des bataillons de voltigeurs de la garde. aux ordres du brave colonel Boudeville, tiennent ferme dans un pli de terrain où le général les établit et s'y maintiennent, avec intrépidité. Cependant, informé de cette situation qui pouvait devenir critique, je donnai l'ordre au général Regnault de Saint-Jean-d'Angély d'envoyer quatre bataillons des voltigeurs de la garde, pris à la réserve genérale, au secours de cette division. Les généraux Mellinet et Ulrich marchèrent avec cette belle troupe, rallièrent ce qui était épars dans le ravin du Carénage, et vinrent donner un solide appui au général de Failly, en occupant le fond du ravin. Le général Mellinet se porta de sa personne à la droite du général de Failly avec un bataillon de grenadiers préposé depuis la veille à la garde du ravin, et lui fut fort utile en assurant sa droite. L'attaque du centre n'avait pas eu un meilleur sort. Le général Brunet n'avait pu encore compléter toutes ses dispositions lorsque la gerbe de fusées qui devait servir de signal brilla dans les airs. Dejà, et depuis vingt à vingt-cinq minutes, toute la droite était prématurément engagée. Toutefois, ses troupes marchèrent avec résolution; mais leur valeur vint échouer contre le feu nourri des Russes et contre des obstacles imprévus. Dès le début, le général Brunet fut mortellement frappé d'une balle en pleine poitrine. Le drapeau du 91º sut brisé par un boulet, mais il est inutile d'ajouter que ses glorieux débris furent rapportés par ce brave régiment. Le général Lasont de Villers prit le commandement de la division et confia celui des troupes engagées au colonel Lorencez. Celles-ci tinrent ferme pendant que le reste de la division occupait les tranchées pour parer aux éventualités du combat. A la gauche, le général d'Autemarre n'avait pu s'engager avant la divison Brunet; il ne pouvait d'ailleurs se rendre compte de la fusillade hâtive qu'il entendait dans la direction du Carénage. Mais, au signal convenu pour l'assaut, il lança avec impétuosité le 5° chasseurs à pied et le 1° bataillon du 19° de ligue, qui, en suivant la crète du ravin de Karabelnaïa, parvincent jusqu'au retranchement qui le relie à la tour Malakoff, franchirent ce retranchement et entrèrent ainsi dans l'enceinte même. Déjà les sapeurs du génie dispo-

. بربي

5. 6. 5. 7. 15 Sour 111 1. 25 1

général d'Automarre précipitait le mouvement à la suite de sa valeurouse tête de colonne. Un instant, nous pûmes croire au succès. Nos aigles avaient été arborées sur les ouvrages russes. Malheureusement, cet espoir dut promptement disparaître. Nos aliés avaient rencontré de tels obstatles dans teur attaque du grand Redan et ils avaient essuyé de tels feux de mitraille, que, malgré leur ténacité bien connue, ils avaient déjà été obligés de prononcer leur mouvement de retraite. Tel était l'élan de nos troppes que, nonobstant cette circonstance, elles auraient poussé en avant et continué à charger à fond l'ennemi; mais le manque de simultanéité dans attaque de nos divisions laissa les Russes libres de nous accabler avec les réserves et l'artillerie du grand Redan, et l'ennemi ne perdit pas un instant pour diriger sur nos braves chasseurs à pied toutes les autres réserves de Karabelnafa.

« Devant des forces aussi imposantes, le commandant Garnier, du 5º bataillon, déjà frappé de cinq coups de feu, chercha, mais en vain, à conserver le terrain conquis. Obligé de plier sous le nombre, il repassa le retranchement. Le général Niol rallia sa brigade, renforcée du 39º de ligne: on voulut tenter un nouveau mouvement offensif pour assurer le succès de ce nouvel effort, et, sur l'avis du général d'Autemarre, que sa réserve se réduisait au 74° de ligne, je lui envoyai le régiment des zouaves de la garde: mais, à l'arrivée de ces vétérans de nos guerres d'Afrique, le mouvement n'avant plus l'ensemble désirable pour un coup de cette vigueur, avec une seule division sans appui, soit sur la droite, soit sur la gauche, et labourée par l'artillerie du Redan sur lequel nos alliés suspendaient leur attaque. je ne tardai pas à reconnaître que toute chance favorable était épuisée. Un nonvel'effort n'eût conduit qu'à une effusion de sang inutile. Il était huit heures et demie, je donnai l'ordre partout de rentrer dans les tranchées. Cette opération s'effectua sièrement, avec beaucoup d'ordre et de sangfroid, et sans nulle poursuite de l'ennemi sur aucun point. Une portion des tranchées russes est restée même occupée par quelques-uns de nos gens, qui s'écoulèrent successivement et sans que l'ennemi osat profiter contre eux d'aucun de ses avantages. Nos pertes ont été grandes. Nous avons eu soin, dès l'origine de l'action, d'emporter la plupart des hommes atteints par l'ennemi; mais un certain nombre de ces morts glorieux résterent couches sur les glacis ou dans les fossés de la place. Les derniers devoirs leur ont été rendus le lendemain. Outre le général Brunet et le général Meyran (celui-ci a succombé cette nuit), nous avons à regretter un ossicier aimé et apprécié de toute l'armée, le jeune et brave lieutenant-colonel d'artillerie de Laboussinière, tué en montant sur le revers d'une tranchée obstruée de troupes et en se rendant d'une de ses batteries à la redoute Brancion. C'est une grande perte; il y avait en lui beaucoup d'avenir. "Nombre de braves officiers ont été atteints en donnant le plus noble exemble : officiers d'état-major, officiers de troupes ont rempli dignement leur devoir, et partout le soldat a été admirable. Nous avons eu 37 officiers tués et 17 prisonnièrs, 1,344 sous-officiers et soldats tués ou disparus. 96 officiers et 1,644 hommes entrés aux ambulances le 18 au soir. Beaucoup de blessures jogées très graves sont doin d'être taussi danque uses quant la printe d'abord. Les portours de cesthonomables cionnées troparaistront dans quelque de mps sous le drapeau. Ces pertes alont ébradéai plandeur midaden flance de ces vaillantes di visione prélieure de mandant qu'à faire payer mier à l'unterminante jeurnée. L'espoinsante valontifie vainore sont dans tous les sœurs, et tens comptent qu'à dappare hamadeate l'aborture unifera passidéfaut à la remandant.

"The remont du général Péliséles met en lumiforé les causes requeltables - desiplans : en de la proposicion del la proposicion de la proposicion della proposicion della proposicion de la proposicion della propos taspeasuavaient i été exécutés a vec l'ensemble indispensable à feur succès. allerrancelés locable la milité, dont de métebral discretora eté la première vicdime, cot officies général d'une bravoure si chevaleresque, se tromps en agrement spour i le signal convenu un projectile lumineux, et acette fatale erreur, précipitant son attaque, entraîna tous les malheurs qui devairent chie .la conséquence d'un défaut d'harmonie dans la marche des différentes co-Lonnes. (Chacune d'elles, en effet, arrivant isolément, eut à esthir tentule. .somme des efforts de l'ennemi, et c'est grâce là lla vive impulsionade ans abraves soldate que pos portes montipointatió austri considérables quintes sauraient pu l'étre. Nous voyons: dans des apportunites à au ministratione \_marino,per-l'amical, Bevat, edusi que dana caluide l'amical, Lyons, à Mami-- Janté, inséré dans les journants anulais, que des mesures avaient été consecricies centres les comprene pour que des deux, fluttes intervinesent en forgant. Dentrée du port, si kattagne de terre, avait présenté des chances de . Procesite. Il est donc à présumer que cette attaque de guerre giorieuse, melgré sa malheurense issue, aurait puravoir des résultats décidifs sans la libcheuse mépriso qui l'a fait échouer. L'armée anglaise avait rencontré, de :son côté, ides obstacles inattendus, et le rapport adressé à lortiffammore en développe les stristes conséquences. Opoi qu'il en sett, et malgréstametraite de nos-troupes, efféctuée ensbon-ordre, en faisant facts à lien neuli, qui n'osa pasiles poursuivre, celtententative placura spasiété auma plétement dantile. Elle servirar à mieux, précarer des succès d'anne seconde autaque da Laquelle l'armée se dispose ann les chemiasments qui d'antéentent avec meom au moment odopans égripons. Liétatosanitairen anicilétait altinda causa da lacréapparition du chaléra, s'est amblioré.

Le 1er juillet une dépâche insérée au Monitaura officiellement annoncé la mort du commandant en chefde l'armée duiturnique, dont la santé était depuis que que demps é brailée par les l'htignes et la préoccupation de tous genres." Le feld-marechat Pitring-James Henri-Sonierset, "premier baron Ragian, neuvième fils du cliquième duc de Beaufort, était né en 1788. Il avait épousé, en 4814, la deuxième fille du troisième conte de Mornington, nièse du duc de Wéllington; îl était entré dans l'armée comme cornette du 40 dragons, le 9 juin 1804; Lieutenant en 1805, capitaine an 1808, major an 1814, lieutenant-colone en 1812, solone en 1815, major an 1814, lieutenant général en 1808, repitaine le

Andrier Middeiterraitecté mommé sfeld-maréchalile Senovembre 4886. LacErance set il Angleterre honoresont de leurs regrets la mémoire ale zostététan de l'armée andaise, qui anzil'ifait enprécier a hiveand several transportations loved at the structure in the second of the e Biedoure, trabin ammuno reintenda entropo de la compositorio entre dela compositorio entre della compositorio entre Massa de récontrasiscoen de le la lutte de encemmis nes et contre de atommandement. shord Barlansa, été memplacé una relegion éra b Simu--con imai vecummenches tikátabanaice, était aussaitabade butture agui conmernait/Hexpédition. Bernei : les vantres cofficiers dent des alliés cont à regretten la : perte til faut rotter le captaine Edmand: Lyonal fils de d'amiral de plème nom et uni avait ptés une pest active à l'exmidition ide laumendiazof, ainsi du'on a qui le vier par esse e papolis anestroduits sales haut. Le général Brown est arrivé à Constantionille alamento état de maladio aminfait craindre pour sés jours. El afin .con ser annuncé, la amost de Schamyl ; nonvelle que semble confirmente enessage-suivant d'antiettre équite de l'Iréhipontde le 24 igin : neuhes Musses se vsont soutes ser (Kers, de 15) en ve juin, du morabre de -30 5000 honomes) tandis outure entire cores se dirimait ann Andahan. ehagamisonturque de cette de publication de la cette d rescadron de cavalerie qui sur l'avis dell'i pareche del làmarécien--nemie, la quitté immédiatement dat placet pour sopérer est joinstian serrec descorps principal ide d'armée addratolie, qui se dronvaits Mars Let 17. juin . des Russes ont altaqué Kars I mais ills out été jouranlàtement reneracés et pat dûi se retirer à lust dienes de la ville. La t ''') . : E

Mouvelles couties des Remès : — incendiel à Constaditiophe. — Separabitoribende-Ament à Suanborg, — Description de cette ville. — Betaille de L'Enktir. — Latte de l'Empereur au général Pélissier. — Nouvelles mesures prises en faveur des 'soldats de l'armée de Crimée. — Découragement de l'armée russe.

embuscades près du ravin de Karabelnaïa. Une embuscade volantes occupée seulement par quelques éclaireurs logés dans des trous. avait été faconnée à l'extrême gauche pour v attirer les fenzele l'ennemi. Cette ligne, dont le point central de défense est la redoute Brancion, était occupée à droite par le lieutenant-colonel Granchette, du 49° de ligne, avec trois bataillons de son régiment, avant pour réserve le 4º de chasseurs à pied. Le lieutenant-colonel de : Chabron, du 86e, commandait la gauche, formée d'un bataillon de on régiment et du 91° de ligne. Quarante voltigeurs, qui avaient ocpé l'embuscade de gauche, regurent pour soutien à la nuit deux cents hommes d'élite du 91°, sous les ordres du commandant Tellier. Le 1er bataillon du 100°, placé dans la parallèle, devait agir selon les circonstances en se portant soit, à gauche, soit à droite, Enfin, le ravin de Karabelnaïa était fortement occupé en arrière : par un bataillon de chacun des deux régiments de grenndiers de la garde impériale et par deux cents travailleurs du 100° de liene Le commencement de la nuit, qu'un ciel nuageux et l'absence de lune: rendaient obscure, n'avait présenté rien de particulier, lorsque, vers une heure du matin, une sortie considérable eut lieu contre les lignes anglaises, mais sans résultat. « Une demi-heure après, dit dans son rapport le général Pélissier, une colonne russe de cinq à six bataillons s'avança par le fond du ravin de Karabelnaïa, et déboucha sur notre gauche. Nos éclaireurs, placés sous la gabiomade volante, se replièrent, ainsi qu'ils en avaient l'ordre et vinzent donner l'éveil. A peine nos éclaireurs étaient-ils rentrés, que les Russes attaquaient en poussant des hourrahs et enjouvrant aun seude mousqueterie bien pourri. Ils furent reçus à honne portée par 🕡 un feu non moins énergique, et ne purent, malgré leurs nessorts, s'avancer sur nos ouvrages. Pendant nne demi-heure, ils renouvelèrent leurs attaques sans plus de succès: enfin. écrasés par notre fusillade et par le tir habilement dirigé de deux de nos batteries. ils se décidèrent à la retraite, emportant leurs tués et leurs blessés. et abandonnant, en avant de notre gabionnade, des fusils, des effets d'équipement et cinq morts, parmi lesquels se trouve un officier. Les pertes de l'ennemi doixent avoir été fortes; les môtres, heureusement sont minimes; car, dans son service de vingt-quatre 💛 heures, et en y comprenant ce combat. la division de La Motterouge, qui était de service, n'a eu que 20 hommes tués et 94 bles-i de -sés: Ces excellents résultats sont dus à la bravoure et à la fermeté en f des troupes, aux bonnes dispositions prises par le général de beigade Uhrich, général de tranchée, ainsi qu'à la vigueur du lieute and mant-colonel de Chabron et du commandant Teillier, du 91°, excelelents officiers tous deux, and the second of the second o

Une nouvelle sortie fut tentée par les Russes dans la nuit du 16 au 17. Ayant vainement essayé, comme on vient de le voir, d'arrêter par la gauche les cheminements devant Malakoff, ils essaverent de faire reculer l'assiègeant sur la droite. Ils furent très-brillamment repoussés par la division Canrobert, de service cette nuit aux attaques Victoria, ainsi que par une partie des bataillons de service de la garde. « A la chute du jour, dit le général Pélissier, le général Vinov, qui était de tranchée, avait cru apercevoir quelques mouvements de l'ennemi vers Malakoff. En effet, les Russes avaient préparé deux sorties : l'une contre notre gauche (déjà assaillie dans la nuit du 14 au 15), qui était une fausse attaque; l'autre à notre droite, qui était l'attaque véritable. Vers le milieu de la nuit, l'assiégé s'est avancé en poussant de grands hourrahs. Ses efforts sur noire gauche ont été de courte durée; mais la sortie contre notre droite, partie du petit Redan, avait une valeur réelle, et par trois fois l'ennemi a chargé sur nos embuscades de droite. Ces embuscades étaient occupées par une compagnie de grenadiers du 20° de ligne, à laquelle avaient été adjoints des zouaves de la garde. À la première attaque, ces troupes, aidées par les travailleurs du 52° de ligne et des sapeurs du génie, ont vaillamment résisté sans reculer, et ont forcé les Russes à ventrer dans la place sous le feu de leur mousqueterie et le tir à balles de nos deux canons de campagne de la batterie 30. En prévision d'une attaque nouvelle, le général Vinoy avait disposé ses réserves soutenues par un détachement de zouaves de la garde, envoyé par le général Espinasse. Cette attaque ne s'est pas fait attendre; les Russes sont arrivés très-près, mais ils ont sté si vigoureusement recus qu'ils ont dû reculer encore en abandonnant plusieurs des leurs sur le terrain. Une troisième fois enfin, dennemi est revenu à la charge sans plus de succès, et nous a définitivement cédé ce petit mais précieux champ de bataille. Le commandant Cardonne, récemment promu au 27°, le capitaine de grenadiers du 20°, Dufau, le lieutenant Chazotte, des zouaves de la garde, ont donné, dans cette série d'engagements, des preuves d'une brillante valeur, ainsi que le capitaine du génie Segrétain, aide de camp du général Frossard, qui était sur ce point, et qui a puissamment aidé, avec les travailleurs du 52º et ses braves sapeurs, à soutenir la choc de la première attaque. Comme dans la nuit du 14 au 15 celles de nos hatteries qui ont des vues favorables ont contribué an succès par l'intelligence et la bonté de leur tir. L'artillerie des batteries anglaises voisines de nos attaques n'a pas manqué. ainsi qu'elle le fait toujours, de nous soutenir en envoyant, par un tir tràs étudié et très vigoureux, un grand nombre de projectiles dans Malakoff. A mesure que l'ennemi cédait et se repliait, le feu 'd'attilerie de la place et célui des batteries de l'attre obtéde la rade de développaient, et fi est arrivé sur la fin à une "intensité extrême.
'Malgré cette rude canonnade et une mousqueterie très sertés, mos pertes ne sont point considérables, et selon ce que l'ou pent estimer, "celles de l'ennemi doivent s'élever à plusieurs centaines 'thommes 'hors de combat. Quant à nous, nous avons en dans les vingt-qua-tre heures, 23 tués et '77-blessés. Parmi ces derniers, nous avons le regret de compter le colonel Adam (balle à l'épaule ganche) et le 'commandant du génie Boissennet (balle au-dessus du genou).»

'Enfin, dans la nuit du 21 au 26, après un feu d'artillerie très iff, l'ememi fit vers minuit une sortie par la gauche du petit Rédan. A raison de l'extrême proximité des lignes, il ne di fallut qu'un instant pour se précipiter sur la gabionnade française; mais vigoureusement reçus par les chasseurs a pied de la garde impériale ét par quelques compagnies du 10 régiment d'infanterie de ligne, les Russes rentrèrent à la hâte en laissant catre les embuscades et le fossé de la place un grand nombre de blessés et de morts.

'Pendant ce temps, le 17 juillet, de midi et demi à cinq houres pan violent incendie éclatait à Constantinople, dans le quartier français, orès du parc de construction des équipages militaires. Get établis-'sement, fortement menacé par les flammes, fut seuvé grâce au Bé-"vouement du capitaine Poteau et de ses sapeurs-poinpiers."Au tlêbat 'de l'incendie, ils coururent avec leur matériel sur le tieu du sinistre. «Presque assitot, dit le général Larchey, "j'arrivais uvec mun 'état-major, la gendarmerie, commandée par le capitaine Bouttier, Te chef du génie et ses capitaines difficiers, les officiers, sous-effi-'ciers et soldats français dispositibles des établissements des environs. \*Des détachements de marins de la Proservine, de l'Elderullo et autres navires, portantides pompes et conduits par leurs officiers, sent venus nous prêter secours. M. le capitaine de vaisseau Chaigneou, rommandant supérieur de la marine, les a accompagnés et mis à "ma disposition.' Les pompiers turcs, portant leur matériel, sont er-"Hives à lenr tour : "Ils ont été difectés de préférence au sauvétage des maisons. Les Français prolégement le parcide construction des équi-'pages militaires, tiont la direction est confiée au capitaine Pojean. Le séraskier, snivi d'un'état-major très-nombreux, et beaucoup de \*fonctionnaires ottomms se sontiégalement rendus sur le théâtre de "l'incendie." Le feu, favorisé par l'ardeur du soldil·et par un ventus-'sez impetueux qui souvent tourbillonnaivet changeat de direction, 'a'llévoré 150 maisons. Il en étif britlé bien devanteure sans mas pom--piers qui ont excité au plus haut point l'admiration des indigènes par'la-manière thont'ils ort mulitrisé des Banames. Des ateliers det · magasins du parcide construction; exitièrement en playcheret bur-

Mant und rice incondite de 10 mètres de largeur an plus devalent saled infaffiblement la proje de l'incendie si , peridant quatre heures consécutives, on me les efit arrosés en dédans et en déhors. Les nompiers franchis settls, le long des facades en planches, enveloppés de couvertores de laine mouillées, résistaient à l'ardeur du feu que développaient les maisons en contibustion de la true. disignation avec intelligence leau'des pompes que manœuvraient sét approvionnaient à l'envi toutes les personnes accourues au secours. Bourgeois, Youctionnaires, officiers et soldats mettaient la thrain & l'œuvre; "tous, sans distinction, se tenaient aux longues thaines étfaisaient passet les eaux. Ty ai remarque des officiers de Houtesurmes, beaucoup d'Européens, un drogman de l'ambassade. 'un jeune Français, marchard à Péra, nommé Beauvais, qui se fai-"sait-reconnaitre par son énergique activité. En somme, tous les tra-"Valleurs ont rivalisé de tèle. Il s'agissait de no pas perdre un settl "Anstant: sans quor notre pare de construction était pertlu et c'ent été pour l'armée un véritable désastre. Dès que lla conservation de l'é-Milissement a élé assurée, j'airautorisé le capitaine des sapeurspermeters Potent à diriger ses efforts sur les maisons en péril. Par Ales travaux hatblement et ' énergiquement entrepris, mos pompiers wont wientat parvenus à fimiter Fincendie et à surverile reste de la Proceet du quartier. Nous touchions au terme de l'œutre quandine vencontral sur le terrain's. Exc. 4e sératitier ; je lui présental le cavottaine Poteau, ruissulant d'eau et de sueur, descendant des toits. wantha Agure: et les mains brâlces. Le séraskier complimenta vivement ce brave officier sur son énergique intrépidité, qu'il avait Atti-même remarquée au milieu de Rincendie. »

' - 1 Le 8-août -eut lieu te-bombardement de Sweaborg dont les détails ei-flessous feront comprendre Fimportance. Voici d'abord le rapwort du contresamirat Peneud, adressé le 11 adût, à bord du vais-Beau le! Tourville, au ministre de la marine : dillonsieur le ministre. ainst que l'ai eu l'honneur d'on informer Votre Excellence par ma · lettre du 17 de ce méis! lundi dernier. M. le contre amiral Dunitas Etimblinous nous sommes présentés devant Sweatorg, avec l'estitlere combinée, dans l'intention de bombarder cette place. Le'8: à .7 heures et demiedu mittin; seize kombartles anglaises portant chacune un mothier; ving hombardes françaises, portant deux de ces tièces, et une batterie de siège de quatre mortiers de 27 centimè-· Aires one : pendant les six houres dibbsourité des récux mits (précé-· Whites! Farkir fait établir sur l'Alou Abrilhem, à 2,300 mètres de la diace. Officurert leffeu contre Sweaborg. Se suishieure ax de vous annomer que cette opération a purfaitement réusi ; se n'est puint - weighnight une pinthe canonnadeque les coulines ontifit es contre

Sweaborg, c'est un véritable bombardement, dont les sérieux résultats ont dépassé tout ce que j'espérais. Moins de trois heures après que nous eûmes commencé à lancer des bombes, nous pouvions constater les dégâts considérables qu'elles occasionnaient dans la forteresse. De nombreux incendies se déclarèrent rapidement sur plusieurs points à la fois, et bientôt nous vîmes les flammes s'élever au-dessus de la coupole de l'église, située dans la partie nord de l'île Est-Swarto. C'est pour ainsi dire le seul monument qui, sur les îles Vargon et Swarto, paraisse avoir été complétement respecté par nos projectiles. Des explosions terribles ne tardèrent pas à se faire entendre à quatre reprises différentes; le feu avait atteint des magasins remplis de poudre et de munitions de guerre. Les deux dernières explosions surtout ont été formidables; elles ont dû causer à l'ennemi des pertes énormes, tant en personnel qu'en matériel. Pendant plusieurs minutes on entendait les détonations des bombes et des obus qui couvraient le bord de la mer de débris de toute espèce. Le bombardement a cessé ce matin à quatre heures et demie ; il a duré par conséquent deux jours et deux nuits. pendant lesquels Sweaborg ne présentait qu'un vaste foyer d'incendie. Le feu, qui continue encore d'exercer ses ravages, a dévoré à peu près toute la place et consumé des ateliers, des magasins, des casernes, divers établissements appartenant au gouvernement, et une grande quantité des approvisionnements de l'arsenal. Le tir de nos mortiers et de nos obusiers était tellement juste, que l'ennemi, dans la crainte de voir brûler entièrement le vaisseau à trois ponts mouillé en travers de la passe entre Sweaborg et l'île Back-Olmen, a rentré ce bâtiment dans le port pendant la nuit. Les Russes ont éprouvé un échec considérable et des pertes d'autant plus sensibles que, du côté de l'escadre alliée, elles se bornent à la mort d'un seul matelot anglais et à quelques légères blessures. Les forts ennemis ont cependant répondu vigoureusement à notre attaque; leur feu ne se ralentit qu'au moment des explosions que j'ai mentionnées : mais la précision de nos pièces à long tir nous a valu une supériorité incontestable sur celui des Russes. Chacun, dans la division arempli son devoir avec dévouement, ardeur et courage; les équipages ont été admirables d'élan, ils ont bien mérité de la France. Je suis on ne peut plus satisfait drs moyens d'action mis à ma disposition. Les bombardes et les canonnières ont rendu d'immenses services; elle répondent parfaitement à tout ce que l'on attendait de ces bâtiments. La batterie de siège a produit de très-beaux résultats, et on peut dire que c'est d'un flot ennemi, sur lequel nous avons arboré le drapeau français, que sont partis les meilleurs coups.

■ Dans cette circonstance, ainsi que cela a toujours eu lieu depuis

que nos pavillons sont réunis, M. le contre-amiral Dundas et moi avons marché d'un commun accord. L'exemple de l'entente parfaite qui existe entre les chess a été du meilleur esset sur l'esprit des équipages des deux escadres, qui n'en formaient réellement plus qu'une au moment de l'action. Chacun n'avait qu'un but : rivaliser de zèle pour causer à l'ennemi le plus de mal possible, et les succès d'un bâtiment de l'une des deux nations étaient applandis par l'autre avec les mêmes cris d'enthousiasme que s'ils avaient été remportés par son propre pavillon. Nul doute que le bombardement de Sweaborg exercera une grande insluence sur les populations russes, pour lesquelles il est acquis, aujourd'hui, que leurs places et leurs arsenaux ne sont pas complétement à l'abri des atteintes des marines alliées, qui peuvent et doivent espérer désormais arriver à porter la destruction sur le littoral ennemi, sans recevoir

elles-mêmes des dommages sensibles. »

La dépêche suivante, adressée par l'amiral Dundas au lord de l'amirauté, fait connaître la part que la flotte anglaise a prise à · cette affaire : « Monsieur, j'ai l'honneur de vous annoncer, ainsi qu'aux lords commissaires de l'amirauté, qu'après être arrivé ici le 6 courant avec l'escadre sous mes ordres, j'y fus rejoint, le soir même, par le contre-amiral Penaud à bord du Tourville, et, le lendemain, par le reste de l'escadre française, composée, indépendamment des vaisseaux de ligne, de cinq bombardes et cinq chaloupes canonnières, de bâtiments chargés d'approvisionnements et de bateaux à vapeur. Le 7 courant, l'Amphion vint compléter l'escadre anglaise. L'intention du contre-amiral Penaud et la mienne étant de commencer les opérations contre la forteresse et l'arsenal de Sweaborg, on ne perdit pas de temps pour faire les préparatifs nécessaires. Mes précédents rapports auront appris à Leurs Seigneuries que, pendant l'année dernière et durant les cinq derniers mois, l'ennemi s'était occupé très-activement à augmenter les moyens de défense de la place, en élevant des batteries sur des points favorables et qui menaçaient tous les points par lesquels on pouvait approcher de la rade, au milieu de ces passes inextricables. Il n'entrait donc nullement dans mes intentions de tenter une attaque générale par des vaisseaux contre les fortifications; ce que nous nous proposions, le contre-amiral Penaud et moi, c'était de nous borner à détruire de la forteresse et de l'arsenal ce qui pourrait en être détruit par les bombes. La nature embarrassée du terrain, formé de rochers, de marais et de récifs submergés, rendait difficile le choix des points où l'on pouvait disposer les bombardes armées de mortiers ayant une portée suffisante. Pour terminer ces dispositions, le talent du capitaine Sullivan, commandant du Mer-

innihamen; jes dispellien auspelle ung mans definitionment arrèles formaient une ligrar combe des denne cities, designation iles d'Obenhalls, l'empace des constantes réservé gene ion bemberier. de l'onne françaire, most que nom en chiese convenue anne le contro-ameri. Remand. Les genes entainers de le ligne familie ditermina per l'immère de la gerine des battermass the designation of the Bellion 2 i'm at de Sura Rentm 2 Const. de Sussing: de l'une des muities les plus effernes à la de quatro manima agrae, chinis par Jamini, Pennai, sur une public lle ca mant a Change L. Minnie andre L. Concretion for dispositions and tion, 10 singues in septiment descript, manufact l'Europeine, le completes a series of the land common de describer de la langua, Luiter manifer dans les descriptions des les automorphises de l'internation de l' harman . Bone, in wastern & Just in Wellington, class State ing among the last configuration and the control of instant, printing in the second points in the feet . Les. of . There are continued and the same and process and process power the summer of the state of the same and the same of th page ou library attaches outside. Jeannest author minne met le confree in dure, our de combine à libertual , innée des demaines dispositions. which of constitution . Here of the section is in the spirits against Let succion ide des april de la company de 18.30. escarel anti-transmission de la company de la compa Sape .. . sare and .. of the sale representation date into Lacontinues constantible? and the of states assumed the state of the states.

is it is to the a matter regime, and its expitation Lawrens else its expitations. Lawrens else its expitations Lawrens else its entre pour donner agent instance. As other dam nature annotate its entre attenued in a matter des else its entre des estances in a matter des else its entre des else its entre de contra de else its entre de capitales de capitale

desquatre : autres chaloupes : canonnières (. et . pour manceurires du . manière à attaquer les batteries faisant face aux bomberdes versl'extrémité: ouest, denla lignes. Les autres furent distribuées de la mémermanière sur les points, qui lens avaient été assignés, sous las direction! genérale: du capitaine Ramsay, agantisous ses ordres les capitaines Glasse, Vausittand et Stewart, avec ordre d'atlanuer las batteriesett der protégen les bombardes : Co soir du Sicourant, j'exphilini decanitaine Key, du bhiment de S. M. L'Amphien, avec order de se rendre de tant Stora-Niclo; et de se mettre sous les cordres de la capitaine: Welhelers commandant le vaisseau de S. M. le Garnealisse jerdemand pour instruction à cerdernier efficier dessisie l'occasion. favorable:pour attaquer l'émbemis à la peinte est des l'éler de Sandharmer Le capitaine Yelverton; du bâtiment de S. M. l'Arrogent. futidétactié vers l'ouesto avec le Comach et le Gruiten. sous ses ontdress pour appelantiation des trompes quitons avait aperques posttær sur l'ileide Drumsio, et pour surveiller les mouvements des petits menires quion avait parfois aperque dans les petites baies quise trouvent de cercôtée Dans la journée, je vis bientét que les essadres détachées dans les deux directions avaient ouvert leur foureure l'en penni, et que l'action était générale sur tous les points. Pendent les premières haures, un feu rapide de boulets et de bombes futentretenu par lauforteresse contre les chaloupes canonnières, et la portée des batteries fertement armées dépassait complétement les benehardes: mais le mouvement, continuel dest chaleupes canonnières et l'habileté avec laquelle elles étaient disigées par les officlers qui les commandaient leur permettaient de ripester avec beaugcomp de succès et presque sans qu'elles aient pu être atteintes. pendant toute la journée. Versidix heures du matin, on commence. à voir l'incendie des divers bâtiments et une fonte explosion out liendans l'île der Dargon. Une heunemprès, elle était suivia d'une seconde explosion: Versomidi, une troisième et plus forte explosion. avaithieu dans l'îte de Gustafsvand, causant de grands dommages.aux défenses de l'ennemit et contribuant beaucoup à ralentir le feu des. canons dans cette direction. L'avantage de la rapidité avec la quelle avait été dirigé le feur des mortiers a été démentré par les neuvelles, conflagrations: qui :ne cesseient diavoir lieu, et s'étendaient à l'île. de Nargen. La multiplicité des écueils qu'il arrivait quelquefois aux. canonnières de toucher me força aussi de les rappeler avant le councher du soleil. Le feu de l'ennemi était ralenti, les embarcations, dus escadres reçurent l'ordre de se réunir, avec des fusées, avant la nuit et sous les ordres du capitaine Caldwell, qui commande le vilseau sous mon pavillon. Ces embarcations firent un feu contimuel pendant pluse de trois thenres que feu ent un plein succès : il.

alluma de nouveaux incendies et ajouta beaucoup à la conflagration. générale. Le 10, à la pointe du jour, les positions de la plupart des hombardes avaient été avancées, et les canonnières reçurent l'or- ! dre de recommencer. Le vaisseau à trois ponts qui avait été mis à l'ancre par l'ennemi afin de fermer et défendre le canal, entre Gustafsvard et Bak-Hamen, avait été augmenté, et l'action recommença vivement de part et d'autre. L'incendie continuait à se développer dans la forteresse, et vers midi une colonne de fumée alus épaisse qu'aucune de celles qui avaient précédé, colonne suivie de flammes éclatantes, annonca que les bombes avaient atteint des matières combustibles dans la direction de l'arsenal. Sa situation exacte nous avait d'abord échappé; mais les flammes continuant à s'étendre, il devint bientôt évident qu'elles gagnaient au delà de l'île de Vargon, et que beaucoup de bâtiments de l'île de Warto étaient déjà en voie de destruction. Les bateaux portant des fusées furent réunis de nouveau dans la soirée; les canonnières furent rappelées, et elles se rangèrent en divisions séparées. La première, sous la conduite du Pembroke, tira bien à la distance d'environ 2,000 yards de la forteresse; la deuxième, sous les ordres du capitaine Cardwell, plus tard réussit à augmenter l'incendie. Mais la clarté des flammes exposant les canonnières à la vue de l'ennemi. celui-ci tint bon, avec beaucoup de bravoure, sous le feu le plus vif des bombes qui éclataient. Considérant les dommages déjà infligés à l'ennemi, et réfléchissant qu'il n'existait plus que quelques bâtiments sans importance à détruire dans l'île de Vargon, et que ceux encore debout sur Svarto étaient à l'extrémité de notre portée et dans des positions où les bombes ne les avaient pas encore atteints, je pensaj que nous ne gagnerions pas en avantage proportionnel en continuant le feu encore un jour.

«En conséquence, j'envoyai le capitaine Seymour du Pembroke auprès du contre-amiral Penaud, et avec la cordialité et le bienveillant empressement que j'ai invariablement rencontré de la part de cet officier, des arrangements furent immédiatement concertés et l'ordre fut donné de cesser le feu au point du jour. Sur la liste des pertes éprouvées dans l'exécution du service que j'ai eu l'honneur de vous détailler, je suis heureux de dire qu'elles ont été moindres qu'on aurait pu s'y attendre sous le feu auquel ont été exposés les bâtiments engagés. Quelques-unes des blessures les plus sérieuses ont été celles dues malheureusement aux explosions des fusées sur les embarcations du Hassings et du Vulture. Vos seigneuries remarqueront que je m'abstiens de tous détails sur les opérations de l'escadre commandée par le contre-amiral Penaud; ces détails seront, sans aucun doute, complétement et habilement donnés par

 $\begin{array}{lll} \Psi_{\mathbf{p}} = (\mathbf{p}_{\mathbf{p}} - \mathbf{p}_{\mathbf{p}}) & \text{if } \mathbf{p} = (\mathbf$ Burney Commence Service Record of the Barbares HINTO CONTRACTOR STATE OF THE S Superior of the Walter Was some marger general contract greater than the contract of Attention of the Ministry of the second of t



LE CENERAL MAYRAN

lui à son gouvernement. Mais on me permettra d'exprimer ici ma profonde gratitude pour la précieuse coopération que cette escadre m'a donnée, ainsi que la brave conduite des hommes sous ses ordres, et de consigner ici mes plus vives actions de grâce pour le cordial appui que j'ai reçu. Le bombardement de Sweaborg a duré 45 heures. Il a été lancé 12 à 13,000 bombes et boulets; 25 Anglais ont été blessés.

Les officiers du vaisseau le Pélican rapportent ce qui suit au sujet de la batterie de l'île Abraham : « Le jeudi 9 août, à huit heures du matin, la flotte alliée déposa une batterie française de mortiers et d'obusiers sur l'île d'Abraham, située à portée de Sweaborg. La batterie canonna de ce point la ville du côté de la mor et de l'arsenal. Le feu dura 48 heures sans interruption. Dès le premier jour. à dix heures du matin, une bombe atteignit un magasin à poudre qui sauta et mit le feu à une grande partie de la ville. Vers midi un second magasin fit explosion en même temps qu'un bâtiment rensermant des munitions d'artillerie. Dès le soir toute la ville était en flammes. Au départ du Pélican, il ne restait debout que quelques maisons et une partie des fortifications. Tout l'arsenal était détruit. Les bombes des batteries de terre n'atteignaient pas les vaisseaux, qui n'ont ni perdu un seul homme ni subi d'avarie. On calcule que pendant ces 48 heures 20,000 projectiles ont été lancés dans la ville. »

D'après une correspondance de l'Express, la perte des Russes pendant le bombardement de Sweaborg peut être évaluée à 1,500 hommes; les bâtiments et autres propriétés brûlés à 25 millions de francs. « Cette fois, écrit un correspondant du Moniteur de la flotte, on peut, sans forfanterie, dire que nous avons fait quelque chose: Sweaborg a été vraiment incendié, non pas sur le papier, mais avec des flammes qui ont duré deux jours et s'élevaient à plus de cent pieds de hauteur. C'était un horrible spectacle, je vous assure, et parfois le cœur se serrait en pensant que ces volcans engloutissaient, en outre des approvisionnements russes, de pauvres gens bien étrangers peut-être à la question qui se débat en ce moment. La France était représentée par cinq bombardes, et nos allies en avaient seize en bataille; les nôtres étaient armées chacune de deux mortiers, les bombardes anglaises en avaient un. Chacun a fait son devoir, je vous assure. Notre matériel d'artillerie a soutenu sa réputation et n'a pas bronché. Après l'affaire, les Anglais n'avaient plus que cinq bombardes en état de continuer quelque temps leur tir; les nôtres poursuivaient leurs lourds vomissements comme avant l'action. Nos canonnières ont aussi parfe tement réussi. L'amiral Penaud avait fait établir, sur une des îles en face Sweaborg, une

bafferie qui, confiée à la direction du brave capitaine Sapia, a joué: un rôle bien important dans cette affaire, et a valu à notre chef des. Gloges d'autant plus mérités, que l'on pensait que cette batterie nous entraînerait à de grands sacrifices sans aucun résultat. C'est la contraîre qui a eu lieu. »

Le bombardement de Sweaborh a été bientôt soivi d'une brillante affaire, qui, dans les relations historiques de cette mémorable campagne, prendra le nom de bataille de Traktir, et que nous allons raconter avec les détaits que mérite son importance.

Bâtaille de la Tcherusia ou de Tvaktir. — Aperça du thâtre de l'asiaire. — Docomente officiels. — Rapport du général Pélissier. — Ordre de bataille trouvé sur
les général russe Read, tué dans le combat. — Rapport de M. Blanchot, intendant
général de l'armée. — Rapport du vice amiral Bruat. — Extrait du rapport de
général Gortschakoff. — Appréciation de ce document — Ordres du jour des généraux Péli-sier, La Marmora, Simpson, Gortschakoff. — Lettre de Pempersur
Rapoléon au général Pélissier. — Correspondance relative à l'enlèvement des blessie. — Episodes — Les blessés russes — Un héres à quatra pattes. — Un tambour
muse. — Un ex-calembour du l'empereur Ricolas. — Réclamation. Il faut rendre
justice même à un ennemi.

La Tchernaïa, rivière torrentmense et guéable en été, prend sa source sur le mont Taïla, coule à découvert pendant l'espace d'un kilomètre, rentre sous terre, et reparaît auprès de la bourgade tartare de Skélia, pour arroser la vallée sertile et riante qui doit son nom au village de Baidar. On peut passer la Tchernaia sur deux ponts; l'un est en avai de Tchorgoun; l'autre, le pont de Traktir au de l'Auberge, solidement construit en pierre, sert aux communications entre Balaklava et Simphéropol. Depuis le 25 mai, une partie des forces alliées occupait sur les rives de la Tchernaia des positions excellentes, couvertes dans tout leur développement par la rivière même, et par un canal de dérivation qui formait un second obstacle. A la naissance de la vallée de Baïdar bivouaquait la division de cavalerie du général d'Allonville. Près de là, une division turque campait sur le mamelon d'Alson. L'armée piémontaise se tenait sur la montagne de Hasfort et dans les gorges voisines desla crête qui sépare la vallée de Baïdar du plateau de Sébastopol. Elle avait en face d'elle les hauteurs du Chouliou, qui, après s'être développées en plateaux ondulés, s'abaissent bausquement au-dessous de Tchorgoun. Les divisions françaises étaient

établies sur deux mamelons appelés monts Fediouchine, et le long des escarpements du plateau de Sébastopol. C'étaient la division · Faucheux, composée de la brigade Manêque (19° bataillon de chasseurs, 2º zouaves, 4º înfanterie de marine); et de la brigade de Pailly (95° et 97° de ligne); la division Herbillon, composée de la brigade Marguenat (14º bataiffon de charseurs, 47º et 52º de ligne), et de la brigade Clerc (63 et 73 de ligne); la division Camou, composée de la brigade Wimplen (tiraflieurs algériens, 3º de kounves, 50° de ligne), et de la brigide Vergé (3° bataillon de chasseurs, 6° et 82° de ligne). Les versants les plus rapprochés du pont de Traktir étaient défendus par les zouaves et les chasseurs. En arrière des mamelons se groupaient l'artifferie, le génie et les équipages des divisions. Vis-à-vis des positions françaises, entre les trauteurs de Choulfou et les flancs rocheux des plateaux de Mac-Mensie, s'étend une plaine de trois kilomètres de large, à travers Lequelle la route de Mackensie vient passer au pont de Traktir pour débencher dans la plaine de Balaklava.

En quittant la vallée de Bandar, la Tchernala coule de l'est à Pouest pour aller se jeter à l'extrémité de la rade de Sébastopol. Son sours très-sinueux est approprié aux innombrables accidents de terrain qui constituent la nature du pays. Tantôt elle baigne le pied des plus hautes montagnes, traverse les gorges les plus étroites, les passages les plus resserrés, abandonnant son cours à la seule condition de la pente du terrain; tantôt elle sillonne des prairies et des val-Mes où elle entretient des vestiges de verdure et de fertilité. C'est dans une de ces dernières, connue pour des aspects d'une grandeur magnifique, qu'a eu lieu le combat du 16 août. Lorsqu'on est placé dans les lignes françaises, on voit à gauche de cette vallée un petit pont en pierre d'une construction assez gracieuse; sa longueur est de 22 mètres, sa largeur de 4. Il n'a que deux arches et il est assez élevé au dessus du niveau du sol. On y arrive par deux chaussées en pente et en pierre, situées à ses deux extrémités et qui s'avancent sur la route; elles sont plus longues que le pont lui-même et contiennent chacune trente-six petites bornes carrées, placées symétriquement en forme de parapet. Autrefois, il y avait en cet endroit un pont de hois établi plus has; mais comme la rivière, peu importante en été, déborde à l'époque des pluies et de la. fonte des neiges, il était continuellement inondé; on l'a remplacé. il y a quelques années, par le pont actuel, dont l'empereur de Russie, dans le dernier voyage qu'il a fait en Crimée en 1850, a posé la première pierre. On l'a appelé pont de Traktir, du nom d'une hôlellèrie célèbre et d'un petit hameau tatare qui se trouvaient à quelques pas de là, de temps immémorial. La Tchernaïa, sous le nont

même, est étroite et peu profonde; elle n'engage qu'une des deux arches, l'autre est à sec. En la traversant à gué, les chevaux n'ont. de l'eau que jusqu'à la moitié du genou. Plus à gauche et parallèlement au pont, s'étend, dans la direction générale de la rivière, le canal ou aqueduc de la Tchernaïa, qui est encaissé et assez profond, et qui, dans les temps ordinaires, apporte ses eaux à Sébastopol, jusqu'à la baie du Carénage. Il a été coupé par les alliés, depuis l'occupation de leurs dernières positions. Parallèlement au pont et au canal, s'élève un grand mamelon qui forme un des côtés de la vallée et sur lequel se trouvent campées les troupes françaises. Il est accidenté dans sa partie supérieure. Il s'étend très-loin du côté des positions intérieures, et un de ses versants forme, avec un autre mamelon situé plus à l'est, un vaste et long défilé par où, du côté de l'armée alliée, on débouche de la vallée et on se rend au pont de Traktir. A l'angle de ce défilé est une petite maison en pierre qui servait de logement au gardien de l'aqueduc; à quelques pas de cette maison, se trouve un autre petit pont en pierre d'une seule arche construit sur le canal même, et qui fait corps avec la route. A l'avant du pont de Traktir, où sont les avant-postes, se trouvent des redoutes en terre élevées par les Français pour leur défense. Lorsqu'on se place sur le milieu du pont, on voit à peu près devant soi, et à environ 15 ou 1,800 mètres, une série de pics et de mamelons formant une ligne assez symétrique derrière laquelle s'étendent les hauteurs d'Inkermann. Les Russes ont établi, au milieu de ces positions, deux ouvrages que, dans leur caractère toujours gai et heuaux, les Français ont appelés, l'un, la batterie Gringalet, et l'autre A batterie Bilboquet. Lorsque, du même point, on regarde vers sa droite, on découvre, à une égale distance, la partie longitudinale de de la vallée occupée encore par les positions russes. Les montagnes sont d'une teinte moitié blanche et moitié noire, qui produit un effet très-original. A un des angles du terrain, dans la partie la plus éloignée des lignes françaises, on découvre la sortie d'un défilé par où l'armée russe, en sortant de Mackensie, a débouché. L'ennemi, sur cette position, avait établi deux batteries. On voit donc que la vallée de Traktir est occupée, d'un côté, par les lignes russes, et de l'autre par celles de l'armée alliée. Elle est assez resserrée et entourée, dans tous les sens, par de hautes montagnes. La grande route la traverse, mais on n'y pénètre que par des défilés. Le milieu de la vallée. à droite du pont, est un terrain inégal; on y voit des prairies inondées dans les grandes eaux, desséchées l'été, mais dans lesquelles la verdure n'a pas disparu. On y voit aussi quelques petits bois et des parties cultivées. La Tchernaïa, depuis le pont de Traktir, y décrit de nombreuses sinuosités. Au mois de juillet, les Russes avaient

couronné les hauteurs de Mackensie; mais leur armée était restée inactive, et les alliés, dans leurs reconnaissances, n'avaient rencontré que des escouades de Cosaques qui fuyaient après de courtes escarmouches. Français et Sardes pouvaient se reposer en paix sous leurs tentes, ou mieux encore sous les gourbis, que, suivant la méthode africaine, ils fabriquaient avec de vertes branches d'arbres, pour se garantir des rayons ardents du soleit. Seulement les batteries Gringalet et Bilboquet envoyaient des boulets, peu dangereux à cause de la distance, aux groupes d'hommes ou de chevaux qui s'approchaient trop de la rivière. Les Russes ne se décidèrent à sortif de leur torpeur qu'en apprenant que l'assiégeant allait canonner et bombarder avec un redoublement de vigueur la tour Malàkoff et les ouvrages du faubourg de Karabelnaïa.

Dans un conseil de guerre tenu le 17 août par les généraux russes sur les hauteurs d'Inkermann, il fut décidé qu'on tenterait de forcer les positions ennemies entre la Tchernafa et le Sapoun, et de couper les travaux de siége du corps principal. Plusieurs généraux, notamment le général Osten-Sacken, s'étaient opposés à ce plan; mais le chef de l'état-major général, le général Kotzebue, développa les avantages de cette opération, qui avait pour résultat, si elle réussissait, de faire lever le siège de Sébastopol, et dont l'insuccès ne pouvait entraîner de graves inconvenients. Le conseil de guerre adopta son avis presque à l'unanimité, et le jour de l'attaque fut fixé au 15. Des obstacles imprévus obligèrent de la remettre au 16. Le commandement fut donné au général Read, commandant du 3° corps d'armée. Ce jour-là, vers quatre heures du matin, le cri : Aux armes! retentit à l'improviste dans les camps de la Tchernaïa. Aucun récit de la bataille ne pouvant égaler en intérêt les rapports rédigés immédiatement après l'action par les officiers généraux, nous allons donner place aux documents officiels. Voici d'abord le rapport du général Pélissier au ministre de la guerre :

## « Monsieur le Maréchal,

a Vous avez appris par mes dépêches télégraphiques d'hier et d'avant-hier les résultats généraux de la bataille de la Tchernaïa; jo m'empresse aujourd'hui de faire parvenir à Votre Excellence mon rapport circonstancié sur cette journée glorieuse pour nos armes. Depuis quelques jours, bien que l'ennemi s'abstint de tout mouvement apparent, certains indices nous faisaient penser qu'il viendrait nous attaquer sur la ligne de la Tchernaïa. Vous connaissez ces positions, qui sont excellentes et couvertes dans tout leur développement par la Tchernaïa même et par un canai de dérivation formant un second obstacle. L'armée sarde occupe toute la droite,

vis-à-vis de Tchergoun: les troupes françaises gardent le centre et la gauche qui se relie, après une dépression, avec nos plateaux d'Inhermann. Indépendamment de quelques gués peu nombreux et assez mauvais, deux ponts permettent de passer la Tchernaïa et le petit canal: l'un un peu en avant de Tchorgoun, sous le canon des Piemontais; l'autre, appelé pont de Traktir, est au dessous et presque au centre des positions françaises. Si, de ces positions, on regarde devant soi, de l'autre côté de la Tchernaïa, on voit vers la droi e les hauteurs de Chouliou, qui, après s'être développées en plateaux ondulés, tombent assez brusquement sur la Tchernaïa, au-dessous de Tchorgoun, en face des Piémontais. Ces hauteurs s'abaissent vis-à-vis de notre centre, et, à partir de ce point jusqu'aux flancs rocheux des plateaux de Mackensie, s'étend une plaine de trois à quatre kilomètres de largeur. C'est par cette plaine que la moute de Mackensie vient passer la Tchernaïa au pont de Traktir, et déboucher, après avoir traversé nos positions, dans la plaine de Balaklava. On faisait bonne garde sur toute notre ligne. Les Turcs, qui occupent le pâté montueux de Balaklava, étaient en éveil et observaient Alsou; et le général d'Allonville, prévenu également, redoublait de vigilance dans la haute vallée de Baïdar. J'étais tranquille, du reste, pour toute cette extrême droite; c'est une de ces régions montagneuses où il est impossible de faire manœuvrér des masses: l'ennemi ne pouvait y faire que de fausses démonstrations. Cest, en effet, ce qui est arrivé. Dans la nuit du 15 au 16, le général d'Allonville envoya prévenir qu'il avait du monde devant lui : mais il sut par sa contenance imposer à l'ennemi, qui ne tenta rien de ce "côté et n'osa pas l'aborder. Pendant ce temps, le gros des troupes russes, descendu des hauteurs de Mackensie ou débouchant par Ai-: Todor, s'avarcait, à la faveur de la nuit, sur la Tchernaïa: à droite, les 7°, 5° et 12° divisions traversaient la plaine, et à gauche, la 47º division, une partie de la 6º et de la 4º suivaient les plateaux du Choulion. Une cavalerie fort nombreuse et 160 pièces de canon - souteneignt toute cette infanterie. Un peu avant le jour, les postes savaticés de l'armée sarde, placés en éclaireurs jusque sur les haumisurs de Choulieu, se replièrent et vinrent annoncer que l'ennemi Afavançait par masses considérables. Peu de temps après, en effet, - des: Prosses garmissaient de lours pièces de position les hauteurs de ·da:rive droite de la Bohernaia et ouvraient le seu contre nous. Le général Merbillon, qui commandait les troupes françaises, sur ce spoint; avait pris ses dispositions de combat.: à droite de la route nde Traktir, la division Fancheux, avec la troisième batterie du "12": d'artilleries au centre, sa propre division avec la 6º batterie du 13°; à gauche, la division Camou avec la 4° batterie du 13°. De son

côté, le général de La Marmora avait fait placer les trouves de sun armée sur leurs positions de combat. En même temes, la beile divis sion de chasseurs d'Afrique du général Morris, sapidement sullité: par la nombreuse et vaittante cavalerie anglaise du général Scarbet, se placait en arvière des mamelons de Kamura et de Trablis. Colle. cavalerie était destinée à tomber sur le sanc de l'ennemi dans le cas où il parviendrait à faire une trouée par l'un des trois débeuchés: de Tchorgoun, de Trablir, on de la dépression existant à la gauche du général Camou. Le colonel Forgeot, commandant l'artifictie de la figne de la Tchermaia, tenait prête à agir une réservé de six hatteries à cheval, dont deux de la garde impériale. Six bataillesses inres de l'armée d'Osnian-Pacha, amenés par Sefer-Pachay venaissé! neus prêler leur concours. Enfin, je faisais marcher la division Levaillant, du fer corps, la division Dutac, du-2º corps, et la garde intepériule, réserves imposantes, capables de parer aux accidents les plus contraires.

La brume épaisse qui convrait les fonds de la Tobernain et la fumée de la carmonade qui commençait à s'engager enspéchaiont de distinguer le point contre lequel l'ennemi comptait faire effort, ieus. que, à notre extrême gamene, la 7º division russe vint denner sont la division Camou. Reques par le 390 de ligne le 3º de apasses. quirles abordent à la baionnette; et par le 82°, qui les attaques des flanc, les colonnes ememies sont forcées de faire demi-teur, de repasser le canal, et ne pervent échapper aux coups de notre artillerie qu'en adant se valtier fort loin; cette division ne repacut plus de la journée. Au centre, la lutte est plus tongue et plus achuniée. L'ennemi avait lancé deux divisions (la 12° soutenue par la 51) contre le pont de Traisfir: Plusieurs de ses colonnes se ruent à la foisset sur le pont et sur des passages improvisés à l'aide d'éuhélies y sie ponts volants et de madriors; elles dépassent la Tchernain, puis le lossé de dérivation, et enfin s'avancent très-bravement sur mes positions. Mais, assaillies par un mouvement offensif que divigent le général Paucheux et le général de Faithy, ces colonnes sont culturtécs, forcées de repasser le pont qu'occupe le 95°, et sont pour minier au delà par le 2º de zouaves, le 97º de ligne et une partie du 19º hataillon de chasseurs à pied. Cependant, tendis que le carron continuait de tonner de parti et. d'autre, les Russes reformaisse deurs colonnes d'attaque. La brume siélait dissipée et itétait facile de voir leur mouvements. Leurs 5 division renforçait la 12 nomi ventit de donner, et la 17º s'apprétait à descendre des marteurs du Choin-Hou pour appayer ces deux premières divisions. Le général Mesbillon fit alors venforcer le général Pauchenzone la prograle Clerc. et donna le 72 comme réserve au général de Bailly. Em pourre de

colonel Forgeot disposait quatre batteries à cheval en position, ce qui lui donnait sur ce front un ensemble de sept batteries, dont il pouvait user contre les masses assaillantes. Aussi le second effort des Russes, quelque énergique qu'il ait été, vint-il se briser devant neus, et ils durent se retirer, essuvant des pertes considérables. La 17º division russe, qui était descendue en répandant des tirailleurs en grandes bandes en avant d'elle, n'eut pas plus de succès. Accueillie très-résolument par la brigade du général Clerc et par une demi-batterie de la garde impériale, inquiétée sur sa gauche par les troupes de la division Trotti, qui la serrait de près, cette division fut obligée de repasser la Tchernaïa et de se replier derrière les batteries de position qui garnissaient les hauteurs d'où elle était partie. A partir de ce moment, neuf heures du matin, le mouvement de retraite de l'ennemi s'est complétement dessiné: ses longues colonnes se sont écoulées le plus rapidement pessible, sous la protection des masses considérables de cavalerie et d'une nombreuse artifierie. J'ai eu pendant un instant l'intention de faire charger une portion de la cavalerie, pour rabattre du pont de Chouliou sur celui de Traktir les restes de la 17º division russe; j'avais fait disposer dans ce but plusieurs escadrons de chasseurs d'Afrique, auxquels s'étaient joints des escadrons sardes et l'un. des régiments du général Scarlett, le 12º lanciers (de l'Inde). Mais la retraite des Russes a été si prompte que nous n'aurions pu faire qu'un petit nombre de prisonniers, et cette belle cavalerie aurait pu être atteinte par quelques batteries ennemies encore en position. Je jugeai préférable de ne pas l'y exposer pour un si faible résultat. Le général de La Marmora n'ent pas besoin, du reste, de cet appui peur faire reprendre très-hardiment les positions avancées que ses petits postes occupaient sur les hauteurs de Chouliou. A trois heures, toute l'armée ennemie avait disparu. La division de la garde et la division Dulac relevèrent dans leurs positions les divisions engagées, auxquelles il convenait de donner quelque repos. Je renvoyai au 1er corps la division Le vaillant, et la cavalerie rentra dans ses biyouacs habituels.

Cette belle affaire fait le plus grand honneur à l'infanterie, a l'artillerie à cheval de la garde, à celle de la réserve et à l'artillerie divisionnaire. Je prierai bientôt Votre Excellence de placer sous les yeux de l'Empereur les noms de ceux qui ont mérité des récompenses, et de soumettre à la sanction de Sa Majesté celles que j'aurai pu décerner en son nom. Nos pertes sont regrettables, sans doute, mais ne sont pas en rapport avec l'Importance des résultats obtenus et avec celles que nous avons fait éprouver à l'ennemi. Nous avons 8 officiers supérieurs blessés, 9 officiers subalternes

tués et 53 blessés, 172 sous-officiers et soldats tués, 146 disparus, et 1,165 blessés. Les Russes ont laissé entre nos mains 400 prisonniers; le nombre de leurs tués peut être évalué à plus de 3,000, et celui de leurs blessés à plus de 5,000, dont 1,626 soldats et 38 officiers ont été recueillis dans nos ambulances. Parmi les morts relevés par nous, se trouvent les corps de deux généraux dont je n'ai pu encore découvrir les noms. L'armée sarde, qui a si vaillamment s combattu à nos côtés, a en environ 250 hommes hors de combat-Elle a fait éprouver des pertes bien plus considérables à l'armée. ennemie; une centaine de prisonniers et environ 150 blessés sont. restés en son pouvoir. J'ai le regret d'annoncer à Votre Excellence que M. le général de La Marmora m'a informé que le général comte Montevecchio, dont il appréciait beaucoup le caractère et les talents, avait été tué glorieusement à la tête de sa brigade. Je dois signaler à Votre Excellence la rapidité avec laquelle la cavalerie du général Scarlett, que M. le général en chef Simpson avait bien voulu mettre à ma disposition, est arrivé sur le lieu du combat. L'attitude martiale de ces magnifiques escadrons trahissait une impatience que le dénoûment heureux et prompt de la journée ne devait pas permet. tre de satisfaire. Les batteries de position anglaises et sardes et la batterie turque que le général Osman-Pacha a envoyée près d'Al-, sou, ont tiré avec beaucoup d'habileté et de succès. J'ai remercié Osman-Pacha de l'empressement avec lequel il avait envoyé près! de moi, par Sefer-Pacha (général Koscielzki), six bataillons turcs, dont quatre ont occupé, dans la journée, les passages voisins de Tchorgoun, Rien de remarquable ne s'est passé pendant toute cette journée du côté de Sébastopol MM. les généraux de Salles et Bosquet étaient prêts, du reste, à repousser énergiquement toute tentative de l'assiégé. J'envoie à Votre Excellence, avec ce rapport, la copie d'un dispositif pour la bataille du 16, trouvé sur le corps. d'un général russe, que l'on croit être le général Read, qui commandait la droite ennemie et était particulièrement chargé de l'attaque du pont de Traktir. »

Voici le document dont parle le général Pélissier :

« Dispositions pour le corps d'armée du flanc droit. Général aide de camp Read.

# 4° Composition des troupes.

| 7º division d | l'infanterie | e      |                            | •    |    |   | • |   | 12 | bataillons. |
|---------------|--------------|--------|----------------------------|------|----|---|---|---|----|-------------|
|               | , Batterie   | de pos | itio                       | n nº | 3. |   |   |   | 12 | pièces.     |
| 8º brigade    | ( —          | légère | $\mathbf{n}^{\bullet}$     | 3.   |    |   | • | • | 6  |             |
| d'artillerie  | <b>i</b> —   |        | $\boldsymbol{n}^{\bullet}$ | 4.   | •  |   | • | • | 8  | <b></b>     |
| :             | (· ·         | _      | $\mathbf{n}^{\circ}$       | 5.   |    | • | • | • | 8  | -           |

| 3 régiments                  | de la 12º divi           | sion d  | 'infan | terie. |   | 12  | bataillons.  |
|------------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|---|-----|--------------|
| 194° brigade<br>Fartillerie. | ₄ Batterie de 1          | positio | n n° 3 | 3      | • | 12  | pièces.      |
|                              | / — 168 <i>6</i>         | H DI    | J      | • •    | • | 8   |              |
|                              | ·                        | - n°    | 4      |        | • | 6   | _            |
| . 2º bataillen o             | le tirailleurs.          |         |        |        | • | 4   | bataillon.   |
| - 4re compagn                | ie d <b>u 2º</b> bataill | on de   | sapeur | ·s     | • | 1/4 | <b>I</b> . — |
| 1 régiment                   | de lanciers              |         |        |        | • | 8   | escadrons.   |
| La batterie à                | cheval n° 26.            |         |        |        | • | 4   | pièces.      |
|                              | le.Cosaques du           |         |        |        |   | 6   | solnias.     |
|                              | 4/4 hataillane           |         |        |        |   | ga. | nières       |

bout: 25 4/4 butaillons, 8 cscadrons, 6 sotnias, 62 pieces. « 2º Le 3 août (15) à la tombée de la nuit, le général aide de camp Read descendra avec toutes ses troupes des hauteurs de Mackensie, dans les traces du lieutenant général Liprandi, et formera ses deux divisions en colonne sur la hauteur de la nouvelle redoute, près la grande route, ayant à sa gauche la 17º division commandée par le général Liprandi. — 3º Il laissera tous les bagages au camp et formera des vagenbourgs (parcs de voitures) dans lesquels l'infanterie déposera ses sacs. Dans ces vagenbourgs, le 4 août (16), on aura dû réunir les grandes marmites et l'eau-de-vie. Les hommes auront rigoureusement avec eux pour quatre jours de vivres, une livre de viande, les bidons pleins d'eau et les ustensiles de campement. Chaque régiment aura un caisson de munitions et deux voitures d'ambulance. Les autres voitures d'ambulance resteront. sous les ordres du général de brigade Zouroff, qui est chargé du transport des blessés. La cavalerie et l'artillerie prendront autant de sourrage qu'elles le pourront. Cet approvisionnement sera déposé ensuite dans un emplacement jugé convenable. - 4º Le quartier général pour la journée du 3 (45) août sera sur la hauteur de Mackensie. Le général Read, après avoir concentré ses troupes sur la hauteur de Menckensie, enverra immédiatement un officier au général en chef pour lui annoncer son arrivée et ses dispositions. Le 4 (16) pendant l'attaque, le général en chef se portera sur la pente de la hauteur de Mackensie, près la nouvelle redoute. - 5º. A quatre heures du matin, en même temps que se dessinera le mouvement de la 17º division sur la hauteur du télégraphe, le général aide de camp Read se portera en avant, sormera les 7º et 12º divisions d'infanterie en bataille, en dehors de la portée de l'ennemi. et placera en réserve en arrière le régiment de lanciers, qu'il fera souterir par ses Cosaques. Il combinera son mouvement avec celui du général Liprandi, et s'avancera vers la Tchernaja de maniere à pouvoir-canonner l'ennemi sur les hauteurs de Fediouchine, inréparer le passages de la rivière et s'emparer enfin de ces hauteurs de Fediouchine quand il en recevra l'ordre. Dans ce but, près des 7e et

12 divisions d'infanterie, il doit y avoir des détachements des sa peurs et des détachements des régiments exerces à l'avance pour manœuvrer les ponts volants, les jeter promptement sur le canal, afin d'offrir un passage à l'infanterie et à l'artiflerie. - 6º Quand l'ordre du général en chef pour se porter en avant sur les monts de Rediouchine sera reçu, les troupes passeront la Tchernaïa, à droîte et à gauche du pont, sur les passages préparés; les dommages causés par l'artillerie seront immédiatement réparés par les sapeurs; les ponts seront jetés sous les ordres des officiers supérieurs commandant ces détachements adjoints. - 7º Après s'être emparé des montagnes de ganche et du centre, le général Read s'y formera en bataille, avant sou front tourné en partie vers le mont Sapoun, en partie vers l'ennemi, en se couvrant de son artillerie de position dans les deux directions. Quant aux mamelons de droite, après en avoir repoussé l'ennemi, il les occupera avec des troupes de la première ligne. — 8º Un des principaux soins du général Read sera de veiller a oe que les irrigations de la Tchernaïa soient saignées par les sapeurs et que les ponts soient jetés au plus vite pour pouvoir porter l'artillerie et la cavalerie le plus tôt possible de l'autre côté de la rivière. - P Après la prise des hauteurs de Fediouchine, le général Read y restera et attendra les ordres particuliers du général en ches dans le cas où une attaque sur la partie sud du mont Gasforte serait absolument nécessaire. - 10° Une fois le combat fini, le général Read prendra des dispositions pour fortifier les hauteurs de Fediouchine.

« Pour copie conforme, etc. »

En même temps que le rapport du général Pélissier on recevait celui de l'intendant général de l'armée d'Orient, ainsi conçu :

« Grand quartier général, le 18 août 1855.

#### « Monsieur le Maréchal,

« L'armée russe a attaqué le 16 au matin les positions occupées sur la Tchernaïa par quelques-unes de nos divisions. Le succès me pouvait être douteux. Il a été complet. Cette victoire a fourni aux fonctionnaires de l'intendance, au personnel hospitalier et au corps du train des équipages une nouvelle occasion de déployer ce zèle infaligable, ce dévouement à toute épreuve dont ils se sont montrés constaument animés depuis le commencement de cette guerre. Indépendamment de leurs ambulances sédentaires, qui continuent à fonctionner sur les positions qu'elles occupaient précédemment, les divisions de la Tchernaïa ont chacune une ambulance volunte et des transports suffisants pour les besoins journaliers. Ces moyest ont été augmentés, dès le commencement de l'action, per des remonts de l'action per des remonts de l'action, per des remonts de l'action per des remonts de l'action per des remonts de l'action per des remonts de l'action, per des remonts de l'action per de l'action per de l'action per des remonts de l'action per des remonts de l'action per des remonts de l'action per de l'action per des remonts de l'action per de l'action per des remonts de l'action per des remonts de l'action per de l'actio

forts envoyés du grand quartier général et de la réserve du 2º corps. Plus tard, M. l'intendant Paris de Bollardière, qui s'est rendu sur les lieux avec la division de la garde impériale, a aussi fait concourir à l'enlèvement des blessés et au service hospitalier les ressources disponibles dans cette division. Grâce à ces mesures, il ne restait plus un seul blessé français sur le champ de bataille deux heures après le combat, et longtemps avant la fin de la journée, tous avaient été dirigés des ambulances volantes sur les établissements sédentaires du 2º corps et du grand quartier général, et y avaient été pansés. L'enlèvement des blessés russes a été plus long et plus difficile, non-seulement parce que le nombre en est beaucoup plus considérable, mais encore parce qu'il a fallu aller les chercher en partie sur la rive droite de la Tchernaïa et sous le feu de l'ennemiqui, par un sentiment difficile à comprendre, n'a pas cessé de lancer des obus sur le terrain jonché de ses morts et de ses blessés, pendant que nos soldats du train procédaient à l'enlèvement de ces derniers. Cette opération n'a été terminée que hier matin. Le nombre des blessés entrés dans les ambulances, à la suite du combat de la Tchernaïa, a été de 810 Français, dont 46 officiers, et 1,664 Russes, dont 38 officiers. C'est donc un total de 2,474 hommes qui sont venus augmenter le nombre déjà fort considérable des hôtes de nos ambulances. J'ai déjà dit que les blessés français ont été répartis entre les ambulances du 2º corps et celles du grand quartier général. Quel que fût notre désir de traiter les Russes de la même manière que nos soldats, l'encombrement de nos ambulances en rendait l'exécution impossible. Les officiers ont été envoyés au grand quartier général, et 458 sous-officiers et soldats ont été répartis dans diverses ambulances. Pour le reste, j'ai dû créer une ambulance provisoire à Kamiech, et en utilisant l'ancien camp baraqué établi là pendant l'hiver pour les troupes nouvellement débarquées. Des infirmiers ont été fournis par la brigade chargée des travaux de fortification de Kamiech. Le personnel médical de l'ambulance était très-insuffisant pour une aussi lourde tâche; mais M. l'amiral Bruat avant bien voulu mettre à ma disposition douze médecins de l'escadre, tous les pansements ont été faits rapidement, et hier, à dix heures du soir, il ne restait plus un seul blessé à panser. Le service administratif et celui de la pharmacie sont d'ailleurs assurés par l'ambulance permanente de Kamiech. Prévenu par le télégraphe en temps opportun, le sous-intendant de Préval a pu faire préparer à l'avance cet asile provisoire, et lorsque les blessés sont arrivés à Kamiech, ils ont trouvé le couchage, de la tisane et du bouillon.

«Je suis heureux, M. le Maréchal, d'avoir une nouvelle occasion

de vous dire combien je suis satisfait du service hospitalier de l'armée. Il y a tant de bon vouloir, d'intelligence inventive de la part de tous, fonctionnaires de l'intendance, médecins, comptables et infirmiers, qu'on arrive toujours et promptement à sortir convenablement des circonstances les plus difficiles. Mais je ne saurais mettre trop souvent sous les yeux de Votre Excellence les noms des deux principaux chefs de service, ceux à qui sont dus surtout ces heureux résultats, MM. de Séganville, sous-intendant militaire, et Scrive, médecin en chef de l'armée. Aujourd'hui, des vaisseaux et frégates de l'escadre et des bateaux à vapeur de l'administration vont emporter à Constantinople environ 2,000 malades et blessés. L'effectif de nos ambulances se trouvera ramené à peu près à ce qu'il était avant la bataille. Je suis avec respect, etc.

## L'intendant général BLANCHOT. »

Le rapport du vice-amiral Bruat, qui contient moins des faits que des impressions, est encore intéressant à lire après les deux qui précèdent, et fait connaître l'effet moral produit par le succès de la journée.

A bord du Montebello, le 18 août.

### Monsieur le Ministre.

Je me suis rendu hier matin au quartier général d'où le général en chef a bien voulu me conduire jusque sur le champ de bataille de la Tchernaïa. On n'avait pu constater encore exactement le chiffre des pertes de l'ennemi; mais l'on savait déjà, au moment de notre retour au quartier général, que 1,700 blessés russes avaient été recueillis et que 400 prisonniers étaient tombés en notre pouvoir. Pour dégager nos ambulances, le général en chef m'a prié de faire évacuer sur le Bosphore tous les blessés russes dont l'état permettait le transport jusqu'à Kamiesch. Outre le Montezuma, qui emporte 250 malades de notre armée, j'expédie aujourd'hui à Constantinople les vaisseaux le Wagram et le Charlemagne, et la frégate à vapeur le Labrador, qui recevront à bord 1,200 blessés, 400 prisonniers et 600 gendarmes de la garde. A leur retour du Bosphore, ces bâtiments rapporteront à Kamiesch la brigade Sol, composée d'environ 3,200 hommes. Je puis aujourd'hui faire connaître à Votre Excellence l'impression générale que la victoire de la Tchernaïa me paraît avoir produite dans notre armée. Aucun engagement n'avait encore consacré d'une façon aussi éclatante la supériorité et l'ascendant moral de nos troupes sur celles de l'ennemi. Les dispositions prises par l'armée russe indiquaient un plan bien conçu et bien étudié. Aucune erreur semblable à celle du général Soïmonof à la bataille d'Inkermann n'a été commise dans cette journée. Les divisions russes ont atlaqué nos positions à l'heure et avec une connaissance

parfaite du terrain : elles ont enlevé le pont de Traktir et forcé les avent-postes sardes à se replier. Lorsque la brigade de l'ailly a repris l'offensive, 1,500 ou 2,000 Français ont rejeté 8,000 Russes au delà de la Tchernaïa. Une heure plus tard, 45,000 Russes battaient en retraite devant 10 ou 12,000 hommes de troupes alliées. La journée du 16 août a été moins bien une bataille qu'une immense sortie repoussée avec une incrovable viguenr. L'ennemi ne s'est point avancé hors de la portée de ses batteries de position : it s'est retiré sous la protection des ouvrages qui couronnent le plateau de Mac-Atensie des qu'il s'est aperçu que nos troupes n'étaient point infimidées par les masses considérables qu'il avaît déployées dans la plaine. Peut-être avait-il l'espoir de nous attirer sous le sen de ses batteries de position et de nous engager entre les hauteurs d'où son artillerie aurait pu nous foudroyer. Le général en chef ne s'est point laissé entraîtrer à cette poursuite imprudente. En faisant donner sa cavalerie, il eût pu ramasser quelques fuyards; mais it eût fallu faire défider nos escadrons par le pont de Traktir, que les projectifes des ouvrages ennemis dépassaient; il ent failu les lancer dans la plaine sous un feu croisé d'artillerie et de mousqueterie, ayant à dos une rivière guéable, mais dont les berges sont très escarpées. Grâce à la sagesse du général en chef, notre succès reste intact et complet : l'ennemi est rentré dans ses lignes, et l'armée de secours demeure paralysée; le siège neut se poursuivre en toute sécurité. Les difficultés qu'il présente sont peu diminuées sans donte per notre victoire, c'est toujours une œuvre de persévérance et de méthode à accomplir; mais l'issue ne peut plus en être douteuse. La-Russie n'aura point à se féliciter de la résistance prolongée de Sebastopol; ses finances et ses armées s'épuisent à soutenir à l'extrémité de l'empire une lutte dont les conditions sont toutes à notre avantage. Si Sébastopol était tombé après la bataille de l'Alma, ce n'eût été qu'une surprise; la Russie aurait perdu une flotte et un arsenal maritime, mais le prestige de sa puissance n'en eût point été sérieusement affaibli. Aujourd'hui, au contraire, ses forces se sont usées dans de longs et inutiles efforts; ses vieux soldats ont disparu; sur le champ de bataille, elle présente plus de recrues que de hataillons éprouvés; les blessés que nous recueillons, les prisonniers qui tombent en notre pouvoir paraissent affaiblis par les fatigues et par une nourriture insuffisante. Le gouvernement russe, privé des transports qui s'effectuaient par la mer d'Azof, ne peut plus remplir ses magasins; ses soldats ne recoivent pour toute ration que du pain, du sel et de l'eau; l'eau-de-vie ne se distribue que les jours de hataille; la viande, presque jamais. Quand les pluies de l'automne viendront désoncer les routes, je ne sais comment l'ennemi pourra pourvoir au ravitaillement de cette nombreuse armée. Sa situation me paraît des plus critiques, et ie vois dans l'attaque du 16 août, si mollement poursuivie, un symptôme de découragement bien plus que d'audace. Les perspectives de l'avenir commandaient aux Russes un effort vigourcux; elles nous conseillent, au contraire, la prudence. Le général en chef a fait ouvrir, hier matin, la feu de nos batteries de siège. Si nous parvenons à éteindre le feu de l'ennemi, nos cheminements seront poussés avec activité; s'il faut attendre l'arrivée des mortiers pour obtenir ce résultat, le retard, dont on appréhendait les conséquences, aura moins d'inconvénients aujourd'hui que jamais. Nous savons par les aveux mêmes des généraux russes quelles pertes notre seu leur fait subir : ces pertes ne peuvent qu'augmenter, et les moyens de l'ennemi pour les réparer diminueront chaque jour. Notre armée, pendant ce temps, recoit des renforts et vit dans l'abondance. Malgré les sacrifices journaliers qu'elle subit, son héroïsme se soutient, et la facilité avec laquelle le nouvel emprunt vient d'être couvert suffirait pour lui apprendre que la France ne l'abandonnera pas. La victoire de la Tchernaïa me paraît donc faite pour rassurer les esprits les moins confiants; c'est une grande et belle journée dont le premier effet sera de rendre la confiance à tous ceux que l'échec du 48 juin avait ébranlés. Je recois d'excellentes nauvelles de la mer d'Azof. Les flottilles alliées continuent à en parcourir le littoral et à répandre partout l'alarme et la terreur. Le Descartes est parti hier pour le détroit de Kertch, où il porte un renfort de 400 soldats d'infanterie de marine. Les Anglais y envoient 800 hommes. Le général en chef a prescrit, sur ma demande, au colonel Osmont, de se concerter avec le commandant Bouët, de la Pomone, pour occuper Taman et Fanagoria pendant le temps qu'exigerait la destruction complète des édifices que les Russes ont conservés dans ces deux établissements. Les matériaux seront utilisés pour élever des baraquements sur le cap Saint-Paul. Avec des précautions, prises en temps opportun, les garnisons du détroit de Kertch passeront l'hiver sans souffrance. »

Nous croyons inutile de reproduire le rapport du général La Marmora qui ne contient aucun fait nouveau, ni celui du général Simpson, qui se borne à transmettre à son gouvernement un récit sommaire et à rendre hommage aux troupes françaises et sardes, lesquelles ont presque exclusivement supporté l'effort de la journée, une seule batterie anglaise ayant concouru à la bataille.

Dans son rapport, le général prince Gortschakoff, tout en cherchant à atténuer l'importance de la journée, reconnaît qu'elle a été des plus sanglantes et que ses pertes ont été supérieures à celles

des Français et des Sardes. Il attribue son échec au général Read chargé de l'attaque de droite et qui aurait commencé cette attaque sans attendre les derniers ordres; car dans le système du rapport, le prince Gortschakoff se réservait de décider, d'après les premiers incidents de la journée, si l'affaire deviendrait une batafile ou se bornerait à une simple reconnaissance. Il est possible que le général Read ait contribué à l'i. succès par une initiative précipitée, mais on peut observer qu'il n'était plus là pour répliquer lorsqu'on l'accusait ainsi, et que les vivants ont toujours beau jeu contre les morts. Quoi qu'il en soit, voici un extrait du rapport du prince Gortschakoff: « Le 4 (16) août, à quatre heures du matin, nos troupes se divisèrent en deux colonnes : celle de droite, sous le commandement de l'aide de camp général de Read, fut dirigée de front contre : les bauteurs nommées montagnes Fédukhine, et celle de gauche, commandée par le lieutenant général Liprandi, se porta sur Tchorgoun. Les deux colonnes chassèrent en un instant l'ennemi de la rive droite de la Tchernaïa; le lieutenant général occupa les hauteurs de Tchorgoun; de son côté, la colonne de droite se précipita vers la rivière avec une rapidité extraordinaire, la passa sous le feu violent des batteries ennemies, traversa ensuite un long canal d'aqueduc, et, entraînée par la chaleur du combat, s'élança directement sur les hauteurs de Fédukline. Dans l'intervalle, l'ennemi avait déjà eu le temps d'attirer des forces très-considérables sur le point menacé de sa position fortifiée. Les troupes de la colonne de droite, qui escaladaient l'escarpement, y rencontrèrent une résistance désespérée. Tous les efforts de notre brave infanterie demeurèrent sans succès. Nous éprouvames à cette occasion des pertes sensibles. Le général de Read et son chef d'état-major le général de Weimarn furent des premiers à succomber. Le commandant en ches étant accouru en toute hâte à la colonne de droite, et voyant que nos troupes épuisaient vainement sur ce point leurs héroïques efforts, ordonna de commencer la retraite au-delà de la Tchernaia. S'étant éloigné à mi-portée de canon, le prince Gortschakoff fit faire une halte à ses lignes de bataille, dans l'espoir que l'ennemi nous poursuivrait et nous offrirait l'occasion de le combattre en rase 4. campagne. Toutefois, les alliés ne bougèrent point de leurs positions. Après être restées pendant quatre heures en vue de nos adversaires, nos troupes regagnerent paisiblement la montagne Macken- ; sie. En annonçant avec douleur les pertes que nous avons éprouvées, l'aide de camp général prince Gortschakoff rend témoignage en même temps du courage sans exemple que nos troupes ont déployédans le sanglant combat du 4, et attribue ces pertes elles-mêmes à ·· l'excès d'ardeur de la colonne de droite. L'ennemi, après avoir repossé notre attaque, n'osa point passer à l'offensive, malgré sa supériorité numérique.

Les documents, dont nous avons fait précéder ce rapport, prouvent que cette affaire fut autre chose qu'une simple reconnaissance des lignes occupées par les armées alliées. Une reconnaissance effectuée à la tête de 60,000 hommes d'infanterie, de 6 000 chevaux et de 160 bouches à seu, c'est-à-dire de toutes les sorces composant l'asmée de sevours, c'est réellement chose dérisoire! La narration moscovite sufficait donc seule à son propre démenti, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, si les instructions trouvées sur le général Read, qui conduisait le premier corps de l'armée russe et qui resta sur le champ de bataille, ne faisaient connaître de la manière la plus évidente le but de cette grande opération militaire, qu'on dit avoir été entreprise sur un ordre formel venu de Saint-Pétersbourg. Il est même probable que la garnison de Sébastopol y aurait concourupar une attaque générale de nos tranchées et de nos batteries. si le général Pélissier avait commis la faute de les dégarnir, ou bien si le général Herbillon n'avait pas aussi énergiquement repoussé l'ennemi, avec la seule assistance effective d'un petit nombre de braves Piémontais. Une affaire assez sérieuse pour que le prince Gortschakoff soit forcé d'avouer la mort de 3 généraux, les blessures de 8 autres, où il cite 15 officiers généraux et 20 officiers supérieurs comme s'étant particulièrement distingués, est bien une véritable bataille, et non pas une simple reconnaissance. Enfin, une retraite si précipitée qu'il fat forcé d'abandonner sur le champ de bataille 1,700 de ses blessés et 3 de ses officiers généraux dont 2 vivaient ensore, a tous les caractères d'une véritable déroute. Tout concourt d'ailleurs à démontrer que si le général français ne fit pas suivre l'ennemi par sa cavalerie, c'est qu'en effet la poursuite cût été sans résultats assez importants, vu la vivacité de la retraite, pour exposer au seu destructeur d'une nombreuse artillerie de position les braves régiments de cuirassiers, de dragons et de chasseurs d'Afrique, dont on aurait plus tard regretté les utiles services. Voici les ordres du jour publiés après la victoire par les généraux français, sarde et anglais :

« Soldats! Dans la journée du 16 août, vous avez vaillamment combattu, et vous avez puni l'armée russe de son aventureuse tentative contre nos positions de la Tchernaïa. Pour avoir été remportée le lendemain de la Saint-Napoléon, votre victoire n'en célèbre pas moins dignement la fête de votre empereur. Rien ne pouvait être plus agréable à son grand cœur que le laurier dont vous avez de nouveau décoré vos aigles. Cinq divisions d'infanterie russe, soutenues par une artillerie nombreuse et des masses considérables de

camelerie, cherécentanteure effectif de 60,000 hourment enté elleute contre nos lignes. L'ennemi comptait vous en chassen et vausarefeure les sur le plateau de Chersonèse: Vous a ven sonfendu ses présemptanuses espérances à il. a. échoué sur taut son front d'attique, et teuv Sardes, à votse droite, se sont moutrés, vos dignes émules. Le poutide l'une lutte béroïque qui souvre de gloires les braves régiments qui l'ont soutennes.

a Soklats I cette affaire, où les Russen ont perdumphis de 6,000" hommes, plusieurs généraux, et laissé entre nos mains plus des 2.200 blassés ou prisonnium, et leur matériel, préparé de longue main pour le passage de la rivière, fait, le plus grand homnour au général Herbillon, qui commandait les lignes de la Tchernaïa, et : à sa division. Les divisions Camou et Faucheux ont été à la hauteur de leur vieille réputation. Les généraux de brigade, de Failly surtout, Clerc et Wimpssen, les colonels Douny. Polhès, Danner et! Castagny, ont droit à la reconnaissance de l'armée. Je ne puis nome mer ici tous les émules de leur valeur ; mais je dois signaler partircalibrament l'habite direction que le colonel Forgestia imprimés à nos énergiques canonniers, la brillante conduite de la garde impóriale et des divisions. Une botterie de position anglaise, du sommet qui demine Tchorgoun, nous a puissamment aidés à décider le mouvement de retraite de l'ennemi, sans engager les réserves. Les Tarca, débarrassés d'une fausse attaque, nous ont apporté l'appuidasia bataillons et d'une batterie. La cavalerie anglaise étnit prête, ayendes escadrons sardes, à seconder les braves chasseurs d'Afrique. dengénéral Morris, si la poursuite de l'engemi eût purajouter utilement au succès. Mais je n'ai pas perdu de vue notre grande entreprise, et j'ai voulu ménager notre sang, après avoir obtenu un nésultat qui consacre une fois de plus notre supérionité sur cette infanterie russe si vantée, qui vous présage de nouvelles victoires, et augmente vos droits à la reconnaissance du pays.

Au grand quartier général devant Sébastopol, le 17 août 1955.

Le général en chef, A Pélissier. »

a Soldats! hier, pour la première fois, vous avez rencontré l'ennemi que nous sommes venus, combattre dans ces régions lointaines; votre attitude a été, telle que je, l'espérais, et de nature à mériter, les éloges de nos braves alliés. Le télégraphe a anuoncé à l'Europeque vous avez contribué à la victoire de la Tchenuaïa. Le roi sera, satisfait et la nation remulie de joie. Je vous remercie de votre belle, conduite dans cette glorieuse journée.

w. Lie. général. on chaf, Aldridnes. La Marmora. Dis

Le commandant en chef félicite l'armée sur le brillant succes

Levestorts des Russes pour franchir la Téhernaia, quoique tentés avec des forces très-supérieures, ont été très-vigourensement reponsés. Nos courageux altiés, par leur intrépidité et leur audace, ent ajouté un nouveux lustre à nos armes, et dans cette occasion, la première où l'armée sarde ait rencontré l'emment; elle s'est montrée digne de combattre à obté de la plus grande nation militaire de l'Europe. L'armée, après la lecture de cet ordre, trouvera un motif de, plus d'unir fraternellement ses efforts à ceux de nos braves alliés dans la grande entreprise dont nous poursuivons l'accomplissement. — Au grand quartier général, devant Sébastopol, le 17 acût 1835.

## « Le général en chef. JAMES SIMPSON. »

En regard des ordres du jour des vainqueurs, voità celui da vaincu: « Quartier général, hauteur d'Inkermann, 17 aoûtt— « Solt dats! quelque désestreuse qu'ait été pour nous la journée d'hier d'après les décrets de la Providence, l'armée a donné une nouvelle preuve de son courage traditionnel et de sa constance. Votre impétueuse valeur a brisé tous les obstacles, et vous avez montré à vossemmemis qu'aucune fortification sur terre ne peut les protéger contre vos baïonnettes! Soldats, vous avez dignement maintenu hier la réputation de nos armes, et c'est pour moi une dette sacrée d'en informer l'empereur, notre souverain. L'autorité placée en mes mains me permet déjà de donner à quelques-uns d'entre vous les récompenses que mérite votre valeur invincible. La conduite que vous avez tenue hier, quoique la Providence n'ait pas couronné vos efforts de succès, recevra, soyez-en certains, les félicitations de votre empereur. Contachances. »

Le 20 août, l'Empereur adressa au général Pélissier la lettre suiz-

« Général, la nouvelle victoire remportée sur la Tchernaïa prouves, pour la troisième fois depuis le début de la guerre, la supériorité des armées altiées sur l'ennemi lorsqu'il est en rase campagne; maissielle fait honneur au courage des troupes, elle ne témoigne passmoins des bonnes dispositions que vous aviez prises. Adressez messiélicitations à l'armée, et recevez-les aussi pour votre part. Ditemà ces litaves soldats qui, depuis plus d'urran, ont supporté des fatigues inouïes, que le terme de leurs épreuves n'est-passéloigné. Séhastopol, je l'espère, tombera bientôt sous leurs coups, et l'événement fût-ils retardé, l'armée russe je le sais part des renseignements qui passissent positifs, ne pourrant plus pendant l'hiver soutenir la luttat dans la Crimée. Cette gloire auquise en Orient a ému vos companyes d'armées en France, ils housent mus de partager vos dangers.

Aussi, dans le double but de répondre à leur désir et de procurer du repos à ceux qui ont déjà tant fait, j'ai donné des ordres au ministre de la guerre afin que tous les régiments restés en France aillent, au fur et à mesure, remplacer en Orient ceux qui rentreraient. Vous savez, Général, combien j'ai gémi d'être retenu loin de cette armée qui ajoutait encore à l'éclat de nos aigles; mais aujourd'hui mes regrets diminuent, puisque vous me faites entrevoir le succès prochain et décisif qui doit couronner tant d'héroïques efforts. »

Pour ne rien omettre de ce qui peut donner l'idée la plus complète de la bataille de la Tchernaïa, nous allons reproduire les lettres suivantes extraites de la correspondance du ministère de la guerre. La première est relative aux témoignages de satisfaction que S. M. la reine de la Grande-Bretagne a fait parvenir à l'armée française dès le lendemain de la bataille de la Tchernaïa: les autres concernant les difficultés que le service de nos ambulances a rencontrées lorqu'il a voulu s'occuper des blessés russes, et leur donner, sur le champ de bataille mème, les soins que réclamait leur position.

Le général en chef de l'armée anglaise au général en chef de l'armée française.

— « Je m'empresse de porter à votre connaissance une dépêche télégraphique que je viens de recevoir de lord Panmure, notre ministre de la guerre. Son Excellence me mande que l'annonce de la victoire du 16 août est arrivée à Londres le 17, et que la reine en a été immédiatement informée. Il ajoute : « Sa Majesté me charge de féliciter, en son nom, les « braves alliés du résultat de cet en« gagement, dans lequel ils ont su maintenir la haute réputation « militaire de leurs nations respectives. » Je suis heureux d'être, dans cetteconstance, l'interprète des sentiments de notre souveraine. »

Le général commandant en chef l'armée française au ministre de la guerre.

dance que j'ai échangée ces jours derniers avec le prince Gortschakoff, au sujet de l'enlèvement des blessés et de l'ensevelissement des morts russes, à la suite de l'affaire du 16 août. Les batteries russes de Mackensie ont eu l'inexplicable tort de tirer sur nos ambulances volantes, lorsqu'elles venaient recueillir ceux de nos adversites qui gisaient encore sur le champ de bataille bien après que nos tirsilleurs avaient cessé leur feu. Les commandants de ces batteries ont donné, par conséquent, une explication inadmissible à leur général, auquel j'ai signalé leur triste conduite. Cette conduite n'est pas honorable pour l'artillerie ennemie. En essayant de pallier les forts de ses subordonnés, le prince Gortschakoff a cru, toutefois, de-

voir rendre un complet hommage à l'humanité dont nos soldats ont donné, dans cette occasion, de nouvelles et de touchantes preuves. Ils ont été, en effet, aussi généreux après la victoire que courageux dans le combat, et je suis fier de commander à de tels hommes, »

Nº 91. — Le général en chef de l'armée française au prince Gortschakoff, commandant en chef l'armée en Crimée. « Je m'empresse de faire remettre à Votre Excellence un porteseuille renfermant des valeurs et une lettre qui, après vérification, appartiennent au général de division Read, commandant un corps d'armée russe. J'ai lieu de supposer que le corps de cet officier général est resté sur le champ de bataille, et des ordres ont été donnés pour qu'il soit activement recherché. Agréez, etc. Pélissier. »

Le prince Gortschakoff au général commandant en chef l'armée française en Crimée. « l'ai eu l'honneur de recevoir la communication que Votre Excellence a bien voulu me faire le 16 août courant, n. st., ainsi que le portefeuille renfermant des valeurs et une lettre appartenant au général Read. Je reconnais hautement, monsieur le commandant en chef, toute la valeur d'une démarche aussi pleine de courtoisie, ainsi que la sollicitude généreuse qui a porté Votre Excellence à faire rechercher le corps de cet officier général. Agréezen l'expression bien sentie, et recevez l'assurance renouvelée de ma haute considération. Michel Gortschakoff.»

No 92. — Le général commandant en chef l'armée française en Crimée à S. Exc. le prince Gortschakoff, commandant en chef l'armée russe. « Nous avons relevé tous les blesses à la portée de la Tchernaïa, en deçà et au-delà de cette rivière; les batteries de Mackensie s'obstinent à tirer sur les emplacements avancés, et nous ne pouvons poursuivre cette opération envers ceux des vôtres qui jonchent le champ de bataille. Je dénonce cette circonstance à Votre Excellence, afin de ne donner à qui que ce soit le droit de dire que nous avons laissé des blessés sans soins ou des morts sans sépulture. Agréez, etc. A. Pelissier. »

Nº 93. — Le général commandant en chef l'armée française à S. Exc. le prince Gortschakoff, commandant en chef l'armée russe en Crimée. a Je m'empresse de porter à votre connaissance que votre dépêche en date d'hier vient de me parvenir presque à l'instant. Sans perdre un moment, j'ai donné par le télégraphe l'ordre au général commandant sur la Tchernaïa que le pavillon parlementaire fût immédiatement arboré et maintenu jusqu'a liuit heures du soir, s'il était nécessaire, pour l'accomplissement de vos intentions. Leur réalisation sera peut-être un peu tardive, car, niesi que j'ai eu l'honneur de vous le faire pressentir par ma'lettre;

one 92, nous avons fait, malgré le feu impiloyable de quelques-uns de vos canons, tous nos efforts pour secourir vos blessés et donner la sépulture à bonne partie de vos morts. Je n'ai point encore le chiffre de conx de ces derniers relevés par nos soins; mais, jusqu'à ce moment, 88 officiers et 1,620 sous-officiers et soldats ont pu être réunis et soignés dans les ambulances de l'armée française. Agréez, etc. A. Périssien.

Le prince Gortschakoff au général commandant en chef l'armét · française en Crimée, a J'ai l'honneur d'accuser réception des communications successives que Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date des 17 et 18 août courant, n. st. sub nº 92 et 93. Je prie Votre Excellence de recevoir tous mes remerciments pour les soins que vous faites donner à nos blessés; mais je dois vous informer, en même temps, que les chefs de batteries de Mackensie m'ont déclaré n'avoir tiré sur vos postes avancés de la Tcherniña qu'à la suite du feu que les tirailleurs français ont, en dépit des efforts énergiques et soutenus de leurs officiers, dirigé contre cenx de nos hommes qui s'étaient rendus, après le combat, sur les bords de la rivière pour enlever leurs blessés et leurs morts sur le champ de l'action. Il est impossible de préciser de quelte part sont partis les premiers coups. Les chefs de poste avancés ne peuvent pas s'écarter de leur consigne générale (de faire feu sur l'ennemi) sans recevoir à cet égard des ordres speciaux. C'est seulement aux chefs supérieurs qu'il appartient d'allèger, par des mesures exceptionnelles, les souffrances inutiles qu'entraîne la guerre, et je me plais à rendre cette justice à Votre Excellence qu'elle met tous ses soins à les adoucir. Agréez, etc. Michiga "GORTSCHAROFF. D

Quelques actes répréhensibles d'individus appartenant à l'armée anglaise provoquèrent de la part du général Simpson l'ordre du jour suivant:

« Quartier général, devant Sépastopol, 20 août,

duite aussi irréfléchie. On rappelle à ceux qui suivent l'armée qu'ils relèvent de ses règlements et de sa discipline. La police et des prévots recevront à l'avenir l'ordre de punir en ces occasions les coupables de la manière la plus exemplaire. »

Recontons maintenant que lques-uns des épisodes dont les pièces ...ci-dessus pe font pas mention. Voici d'abord un curieux passage d'une dettre d'un chef de bataillon engagé dans l'affaire. Elle est

adressée mar cet officier à son frère :

a. Tu cerais: surpris si bu voyais dans quel état on envoie au combat un soldat russe. Mon médecin-major a pansé plus de cinguante de leurs blessés, et j'en ai vu beaucoup de nus. Leurs vêtements consistent en une capote uniforme d'une étoffe plus manwaise que la converture des chevaux. Une chemise en toile trèsguernière et un pantalon de même toile que la chemise, le tout bion souvent en guenilles; une mauvaise casquette ronde sans wisière: mais, per exemple, des gibernes énormes, bien garnies de cartouches, et des fusils assez médiocres. Ils portent des hottes d'une épaisseur et d'une longueur singulières. On les fait sur une sande forme, chansse tonsules pieds du régiment. Ils ne peuvent inas courir avec cela; nous les attrapons bien facilement à la scourse. Ils avaient des espèces de bissacs en toile qui renfermaient du pain, si on neut donner de nom de pain à cet objet. l'en avais déjà vu à téni Kelé. Cela a à peu près la coulour et la consistance damain d'épice; aust un mélange de facine non blutée avec des graines de colea. L'ai fait ouvrir quelques-uns de ces bissacs, et itai stronyé dedans de pain dont je parle, sun morceau de suif brut. tel amion l'arrache du ventre de l'animal mort, et un petit sachet de seel. Clest an triste menu. Pauvres soldats!

Une autre lettre, écrite du camp, contient ce qui suit :

Lai à vous faire l'éloge d'un soldat d'une nouvelle espèce, qui s'est couvert de gloire à la bataille de la Tchermia. L'est un chien qui a sauvé la vie à un segent, à un soldat, et a fait trois, prisentiers. Il appartient au colonel Melmann, du 73° de ligne. Le 66, au auntin; au moment de suardrep à l'apparait, son maltre l'augit fait attacher; mais le chien, jerragrette de ne pas apvoir son nom, regant amoin les troupes et autendant le bruit de la mousqueterie, rompit au chalge, let de voité au milieu de son régiment, aux prises avac l'announi, mordant les part, seu versent les autres, butaillent avac l'announi, mordant les parties avac les autres, butaillent avac l'announi, mordant les parties propagait qui tensit un officier qui de baïcanette denselle seine d'un argent qui tensit un officier que mans par de collet e d'un bond, il le saisit, par la capote et le fait tombon à la sen verse pansis, trop généreux pour mordes, un engage; vaince, il se controls de la impetre les impites sur la poitripe et de la maire, il se controls de la impetre les impites sur la poitripe et de la maire, il se controls de la impetre les impites sur la poitripe et de la maire.

lti montrer les dents jusqu'à ce qu'on l'ait fait prisonnier. Un pen plus loin, un soldat russe lève le sabre sur un zouave blessé; le chien le saisit par le poignet, l'arme tombe, et le soldat désarmé est obligé de se rendre.

«A ce moment, le vaillant quadrupède reçoit une balle qui lui casse une patte; sa blessure ne fait que redoubler son ardeur, il se précipite dans les range ennemis, renverse un officier et, le traînant par la capote du côté de nos troupes, le fait prisonnier. Un de nos médecins lui la mis des attelles à la patte cassée, et il est en voie de graérison.

Le détail suivant est pris dans une correspondance du Courrier de Marseille: « Nous avons vu ce matin un tambour russe pris sur la champ debataille de la Tchernaïa: Ce bruvant trophée, qu'un de nos amis a mission de faire parvenir à Mme la comtesse Ferray-d'Isly. dame d'honneur de l'impératrice, est un envoi du général Ferray d'Isly à son jeune enfant. Un tambour russe, pris à l'ennemi, était en effet un jouet digne du petit-fils du maréchal Bugeaud. Nous avons Até curieux de comparer cet instrument à un des nôtres. La confece tion de ce tambour ne donne pas une haute idée des facteurs russes: la caisse et les accessoires constituent un grossier assemblage qui offre le plus complet contraste avec l'élégance militaire et la bonne tenue de nos tambours de régiment. Le cuivre de la caisse est mal laminé, les cercles dénoncent une main d'œuvre tout à fait rustique: les cordes épaisses, grossièrement filées et lourdement adantées. fant peu d'honneur à leur origine; il en est de même des lanières. tristes échantillons du fameux cuir de Russie. La somme ce tambour ne se distingue que par sa construction négligée et grossière; la settle chose qu'on y remarque, c'est l'aigle à deux lêtes de l'empire des czars estampée sur le cuivre. »

Une correspondance adressée, de Saint-Pétersbourg, au journal la Presse, contenait le passage suivant: « Aujourd'hui que nous connaissées de la tous les détaits de la désastreuse affaire de la Tohernaia par le rapport du général en chef prince Gortschakoff, nous conneprenons toute la portée de l'échec que nos troupes ont subi. L'empereur Alexandre lui-même est fortement frappé par ce triste résultat, et fit a ordonné une enquête sévère sur les faits qui se sont accentilis dans cette journée. En effet, on sait que le général en chef atrait formellement accusé le général Read, qui a succembé tlans ce sanylant combat, d'avoir été la cause principale de la pertende cette journée en n'ayant pas suivi exactement les ordres qu'il avait reçus. Que l'enquête se suive ou qu'elle soit abandonnée, ont ne saura jamais la vérité à cet égard. En effet, dans se pays-ei, le résultat de ces sortes d'instructions n'est jamais readu public, et

il ne sert absolument qu'à éclairer le gouvernement qui ne daisse gien transpirer. Le général Read, qui était fils d'un ingénieur écossais appelé, par l'empereur Nicolas, en Bussie, a pour successeur, dáns le commandement du 3° corps d'infanterie, le général d'artillerie Souhezonett, qui a été pendant longtemps directeur général des écoles militaires. Le général Souhazonett, qui, dans la guerre de 1812, a eu une jambe emportée par un boulet, est ponnu à l'étranger par une anecdote que nous croyons devoir reproduire ici. M. Souhazonett est joueur, gros joueur, et il profite de tous ses congés pour aller prendre les eaux d'Allemagne dans les endroits consus pour leurs salons de conversation, tels que Hombourg, Bade, Spa. Le bruit se répandit et fat répété par plusieurs journaux de différentes nations que M. Souhazonets avait fait sauter la banque : muis les feuilles étrangères ne se bornèrent pas à cette simple annionce, et elles ajoutèrent que M. Soul bezonett était l'homme à qui était confiée la direction générale des écoles militaires de Russie et elles demandèrent s'il était bien morni de voir la jeunesse ainsi placée sous la main d'un jouent effréné. Un de ces journaux tomba sous les yeux de l'empereur Micolas qui rappela sur-le-champ Mu le général Souhazonett en Bussie et lui ôta la direction des écoles militaires. L'année suivante ile général ayant chienn un nouveau congé, vint présenter ses hommages à l'empereur avant son départ, et cette entrevue est devenue célèbre par un calembour que commit l'empereur, et qui devint populaire et désormais inséparable du nom du général. Adieu, lui dit en français l'empereur Nicolas; adieu, Souhazonett (sois honnête). Depuis, cette méchanceté est restée attachée au nom du général, et on ne le prononce plus sans se rappeler la plaisanterie impériale. D'ailleurs, le général Souhazonnet jouit universellamentide la réputation d'un général d'artillerie très-distingué; mais e'est la gremière sois qu'il va commander un corps d'infanterie, poste qui demande des connaissances stratégiques... M. Soubazon nett est nemplacé dans son poste de chef d'artillerie : de, l'armée active par le général Stakhowitch, qui n'a ni les qualités ni les connaissances de son prédécesseur pour cette arme spécialet /> - Le lendemain de cette publication, la Presse reçut la lettre sui-A Commission of the Commission of vante qu'elle s'empressa d'insérer t' anci Permettez à un de vos abonné sde venir vous dire, à l'occasion dans lettre de votre correspondant de Pétersbourg, dans votre journal/de mardi dernier, que j'ai vu avec peine que, pour le plaisir de faire ou de répéter un imagrais calembour, fût-il du czar Nicolas, iline se contente pas d'estropier le nom, mais encore de porter atteinta à la considération d'un homme aussi distingué qu'honorable;

Bragit, comme vous voyez, du général d'artillenie vanne qui vient de recevoir un commandement en Crimée, en remplacement du géméral Read. La personne ainsi attaquée lest containement une des union générouses qu'il soit possible de dreuver, ainsi que toute sa damille, comme vous attez en juger vous-même. Il y a environ deux mais, j'écrivis au général en faveur d'un pauvre prisonnier fransais, amputé à l'hôpital de Sébastopel, et immédiatement le généuni une fit répendre : « Tout ce qui sera possible en fameur du poisonre mier sera fuit, et ce qui est impossible sera encore fait. » Et le aréméral, qui a une jambe de bois, comme on wous le dit, et qui des dors est fort peu ingambe, d'aller, de venir, est de s'efforcer d'êthe mulle à un inconnu. Dans le même temps, j'écrivais également un sendre du général, qui babite Rome, et:par le setour du coursier. reluj-ci de une récondre un immédiatement il a écrit à Sébasterel et à Pátersbourg, pour que parents et amis donnent aide et protention au malhoureux blessé et mettent deur hourse à sa disposition. Depuis, de pauvre jeune domane a successité à sep dessaves; amais dites-moi s'il est ordinaire de rencontrer, de la part de ses ennemis. plus d'initiative et de bienveillance. Pardonnes unei tous ces détalls, monsieur le védauteur, mais cette lettre me ueux peut-être uns auntile our ressurer plasinatui families sur le sont de deurs chees.onfants, et de nius, sans être missophile; la recommissance en vers une Amnorable personne me faisait un devoir de protuster contre da dutstre de votre correspondant.

. a Recevez, etc.

Dusneveinne, iran Gaillon , 4000 ...

A tolar access to a Cal

"Cette lettre, jointe aux faits nombreux dont nous avons rapporté quelques-uns, prouve que si la guerre, ce reste de la batharie, dit encore nécessaire, elle est du moins adoucie à notre époque pair les manifestations des sentiments généreux. Après la bathille de "Traktir, lorsque les voitures d'ambotance ne sofficaient pas à enfe-ver les blessés russes, on vit des soldats français charger par lentite par les bessés russes de les emporter pour les faire secourir lein du champ de bataile.

77

List Russes s'efforcent de s'emparer du commerce de la Chine. — La Russie et l'Amenur. — houvelle amplidition: sentre Petropankovski. — Abridon: de cente place
par les Russes. — Les chiena du Komuchatka. — Température da da presqu'ile
Sibérienne. — Departe de l'amiral Bruce. — Destruction de Petropaulowski. —
Les lles Aleoutiennes. — Incendie de Nishni. — Novgorod. — Description de la foire
lite cente ville.

¿Si, depuis dans ans, l'attention générale miétait pas concent récour la Turquie et sur la Crimée, elle se fût ansurément mortée vers la Chine, au s'accomplissent des évésements d'une grande impordance. Jusqu'à présent, l'Anglehence et les États Unis sont les deux anissances qui ont établi lassec le Célente Empire des celations, comanarciales les plus étendues. Un autre État : la Russie : s'efforce de conquérir.: dans ces contrées que grande position qui , plus tard . penrait lui assurer une influence prépandérante. Ruissance limidroma, de la Chine, la Rassie deit à cette situation des avantages pasticuliers:: Elle est empossession du truité de plus aucien avec la Elaine et d'un, commence étenda : Seule parmi doutes des autres madions : elle : entretient à Pékin même : une mission : dont : le caractère estrà la fois politique et religions à De ce côté de l'Asie; comme du côté de l'Europe, c'est à Pierre le Grand qu'appartient la conception des plans dont les diusses se bornent aujourd'hui. à pourquipre diexécution: Pierrelle Grand, roulent relier la Aussie: d'Europe là l'océan Glacial et à l'océan Pacifique fonda des établissements placés de manière à commander : le cours des fleuves, et entre autres, Alhaziang suritle fleuve, Amoor, ou Amour. L'empereur de la Chine s'empara par surprise de cet établissement qui menaçait ses mossesrions de famille de la Mantohongie et emmena tous les Russes à Pékin. A la suite de ces événements fut conclu, en septembre 1689 : à Minchy, de premier draité entre da Chine et la Russie, Un second Araité fut signé, sous Catherine, le 44 juin 1728. D'après des coprentions, la Bussic abandonne à la Chine le cours du fleuve Amour. Le commerce entrales deux pays se trouva restreint, pour les Russenfi Kiakhta, poundes Chimois à Mailfai-Tchen. Au demps de la faire des nommissaires des deux, pags finent de maleun respective des umanichandisesuet le commercese latt uni échingesules Russes impartent ides draps, des fou purves, des penux tannées, des objets en feesten meier, des minoirs, des camelots, des valours de coton et de Ropium de Turginie: Les Chinois leur donnent son échange, du shé rembol-. tes . de : la morceloine, du muse, de : la shabanhe, des saieries, das reodonnades et des soies grèges.

Sous le prétexte de donner des guides aux descendants spirituels des Cosaques amenés à Pékin, en 1685, après la prise d'Albazian. les Russes obtinrent par ces traités l'autorisation d'établir une mission dans la capitale de l'empire chinois. Cette mission, composée d'un archimandrite, qui en est le chef, de trois autres prêtres, de deux diacres et de quatre jeunes gens chargés d'étudier le chinois et le mantchou, n'est changée que tous les dix ans. L'époque arrivée, le gouverneur général de la Sibérie orientale nomme un commandant qui, avec un inspecteur des bagages, deux interprètes et trente Cosaques, conduit une nouveile mission à Pékin et en ramène l'ancienne. La mission de Pékin coûte à la Russie la somme annuelle de 65,000 fr., plus d'autres frais occasionnés par les envois de courriers et l'entretien du couvent de Candelemas et de l'église de l'Assomption. Elle est logée aux frais de l'Empereur de la Chine, qui lui consacre, chaque année, environ 5,000 fr. et 9,000 livres de riz. Le gouvernement russe, si altier quand il se croit arrivé à ses fins, n'hésite point, pour y parvenir, à se soumettre à la plus modeste attitude. C'est ainsi qu'il a consenti à traiter avec la cour de Pékin, par l'intermédiaire d'un bureau qui, sous le nom de cour des affaires étrangères, n'est qu'un ministère des colonies ayant dans ses attributions tout ce qui regarde les les pays tributaires de la Chine, et elle est inscrite en cette qualité au livre de l'empire, Mais tandis que le gouvernement russe accepte officiellement cette humble position, il entretient, parmi les descendants des Cosaques, des agents bien payés que leur qualité de Chinois met, à l'abri de l'espionnage des autorités de Pékin et que leur communauté d'origine et de religion avec les Russes rend très-propres à servir les intérêts de leur ancienne patrie. Ces agents sont les véritables intermédiaires entre les deux gouvernements.

Après la guerre des Anglais contre la Chine, la position commerciale de la Russie se trouva compromise, par suite de l'ouverture des ports d'Amoy et surtout de Shang-Haï aux échanges maritimes. Les Russes sont obligés de vendre au dessous du prix de revient les trois quarts des marchandises d'importation, sans compter les sommes énormes qu'ils dépensent en cadeaux distribués aux dignitaires de Pékin, qui ont conservé la haute main sur tout le commerce de Kiakhta. Pour compenser ces pertes, on fait payer le thé au consommateur russe trois fois plus cher qu'il ne coûte au consommateur anglais. Des négociations furent entamées à Pékin pour arriver à la conclusion d'un nouveau traité. En même temps le gouverneur de la Nouvelle-Archangel expédiait le Shélikoff, compandé par un capitaine de la marine impériale, pour ouvrir le compenser direct avec la Chine centrale à Shang-Haï même. Mais, ar-

rivé à la station d'opium de Shang-Haï, le Shélikoff dut s'arrêter. L'interdant refusa au capitaine l'autorisation de remonter la rivière et de faire des ventes ou des achats, motivant ce refus sur ce que l'article huit du traité supplémentaire avec l'Angleterre, par lequel les priviléges accordés aux Anglais sont étendus à d'antres nations, dont le commerce était autrefois restreint à Canton, ne conterne point les Russes, qui n'ont jamais eu de relations avec cette place. Le capitaine du Shelikoff sut obligé de se borner à faire secrètement des achats considérables de thé, et il repartit pour Sitka. Depuis 1848, il revient tous les ans, à la même époque, s'arrêtant toujours à la station d'opium, et faisant toujours des achats secrets de thé, comme si c'était une marchandise de contrebande. Il paraîtrait que le gouvernement russe serait parvenu, en 1852, à obtenir de l'empereur de la Chine l'ouverture d'un nouveau marché pour le commerce par terre des deux empires. Ce marché désigné sous le nom de marché occidental, en opposition à Khiakhta, qui resterait marché oriental, serait situé sur l'Irtysch, au point où cette rivière entre dans les possessions chinoises; il se trouverait en communication directe et facile avec Tobolsk, chef-lieu de la Sibérie occidentale. Cet établissement serait pour la Russie d'une grande importance commerciale et politique. Il deviendrait un lieu d'entrepôt pour la Sibérie occidentale et Yarkand ainsi que Bouckara. Il permettrait aux agents russes de surveiller Bouckara, Khiva, Koundour et Khokhand, aussi activement du côté du nord-est que ces pays le sont, à l'ouest, par les agents établis sur la mer Caspienne. De ce point, le regard des Russes s'élendrait encore plus aisément jusqu'à Lahore et Caboul. Le gouvernement chinois se serait, diton, montre, à cette époque, plus difficile au sujet de la libre navigation du fleuve Amour. Il n'aurait pas encore voulu faire à la Russie cette concession qui eût ouvert à cette puissance les trois provinces de la Mantchourie. Si la Russie, disait-on, obtenait de naviguer Hibremen't sur le fleuve Amour, le Kamtchatka et ses possessions américaines se trouveraient rapprochés de plus des deux tiers de Nertchink et de Irkutsk; Sitka acquerrait une grande importance commerciale et stratégique, par rapport surtout à la Californie et à tout l'océan Pacifique; les Russes enfin, partant de Nertchink, arriveraient, après avoir parcouru la voie intérieure fluviale de l'empire chinois, jusqu'à Shang-Hai.

Vent avec quelle persistance la Russie, sur tous les points où elle se montre, poursuit l'exécution des plans qu'elle doit au génie du fondateur de l'empire. Nous avons vu Pierre le Grand occupé à s'assurer la libre navigation du fleuve Amour. Nous retrouvons son

successeur cherchant à profiter des circonstances pour arracher cette concession à la cour de Pékin. Mais, de puis Pierre le Grand, quel chemin les Russes n'ont-ils pas fait, aussi bien dans l'extrème Orient que dans l'Occident! On les voit diviser la Sibérie en deux gouvernements généraux; créer la compagnie d'Amérique, qui a son siège principal à Sitka, et un grand nombre de comptoirs; fonder des postes sur les fles Alcoutiennes, la Nouvellé-Archangel, à l'île Sitka, et entretenir, dans ces parages; une flottiffe de guerre; agrandir cantinuellement Tolbosk, Tomsk, frkutsk, Selenghinsk, à dix lieues de Kiakhta, avec 5,000 hommes de troupe; s'efforcer enfin, à toutes les époques; d'ouvrir des relations avec le Japon; prendre posses-de toute la partie nord des îles Kuriles, et, dans ce moment même, envoyer sous l'apparence d'une mission scientifique, une expédition suivre et observer, dans les mers du Japon, celle des Élats-Unis.

La Russie est parvenue depuis à faire pacifiquement l'acquisition de l'embouchure de l'Amour. Les Russes avaient pris possession de ce territoire il v a deux cents ans déjà; mais ils y avaient renoncé quarante ans après, et, comme le gouvernement russe n'appréciait pas alors la valeur de cette possession, les habitants de cette contrée se soumirent à l'autorité du gouvernement chinois. L'empereur Nicolas reconnut le premier l'importance d'établissements sur la côte nord-est de l'Asie. Ce fut sous son règne que la population du Kamtchatka s'éleva à 8,000 habitants et que la capitale de cette province devint une place forte de' 1,200 habitants. La première place de quelque importance qui verait ensuite était Ochotsk, cheflieu de district du territoire de Jakntsk, comptant 1,000 habitants et éloigné de 9,550 verstes de Saint-Pétersbourg. Cette ville se trouvail cependant encore à 3,500 verstes de l'embouchure de l'Amour; c'est pour cela que l'empereur ordonna non seulement que l'on opérât une reconnaissance exacte de la partie de la Sibérie orientale située à l'est d'Ochotsk, mais fit construire aussi quelques forts à . l'embouchure de l'Amour et étudier le fleuve par des bateaux à vapeur. Ce sui en 1851 que les plans conçus à ce sujet commencèrent. à être mis à exécution; on transporta, en effet, un grand nombre de paysans de la couronne, des contrées situées au-delà du Baikal. notamment de Nertschinsk, sur la frontière chinoise, en qualité de colons militaires. Trois ans après on put en réunir 5,000 dans une revue, au grand étonnement de leurs voisins les Chinois. Lorsqu'en 1854 toute la Sibérie fut dégarnie de troupes régulières et que même on remplaça à Irkutsk les Cosaques de la ligne par des Buriates, on laissa cependant une force suffisante dans la capitale du Kamtchatka et sur l'Amour. Les fortifications furent augmentées, les établissements recurent plus d'extension, et enfin le geuvernement russe

profile des embarras de l'empereur de Chipe pour obtenin un Jenrain de 300 milles carrés par un traité de rectification des frontières. Une ville russe bien fortifiée se fonde actuellement à l'embouchure de l'Amour: Quand elle sera assez forte pour résister aux atinques des puissances, occidentales, elle deviendra le point, de départ de relations qui pourront prendre une très-grande extension. La Gazette nationale de Prusse a publié quelques détails sur l'acquisition des embouchures de l'Amour et l'importance qu'elle présente : peun le commerce russe. « Le Kamtschatka, et les colonies russes de ... l'Amérique, dit ce journal, ne produisent pas de blé, et il fallait le faire venir par terre diune distance de 6,000 venstes. Unicourriert expédié d'Irkoutsk à la station mongolique la plus rapprochée, avait... porté au Céleste-Empire la nouvelle de l'avénement de l'empereur Alexandre, qui avait été unvoyée ensuite par le chef de cette frontière: Van, à Pékin. Par suite, le ministre d'État de Chine accorda, anx Russes la navigation de l'Amour, et leur céda tout le territoire: des embouchures de ce flauve et tout à fait volontairement, les Chinois vovant que ce fleuve niest d'aucun usage pour eux. Le distrie. de Kamtchatka deviendra par suite le district de l'Amour, et oxconstruira à 300 verstes de l'embouchure de ce fieuve un chefilieur. de district fortifié. On voit passer sans interruption, à Irkoutsk, destransports d'artitlerie de forts, des bombes, des balles, de la poudre, des ancres, des machines à vapeur; etc., quir tnaversent la Bokel. Des journaux ont prétendu que la Russie pourrait transporter du thé par le fleuve Amour. Mais ceci ne sera possible que lorsqu'on, anva obtenu la permissioni d'en acheter à Fu-Usinn et Schancha. Physicurs familles de cultivateurs do gouvernement d'Inkontsk out. déjà été dirigées sur l'Amour pour y former un noyau de colonie. Il serait désirable que des pêcheurs de Huratow, de l'Oural et d'Orenbeurg, s'établissent sur ce fleuve qui est très-poissonneux. Le gonverneur général s'est rendu sum l'Amour et y nestera jusquienn octobre. Il espère s'entendre avec le chargé de pouvoirs chinois sur la délimitation de la frontière de l'est. La libre exportation d'objets. fabriqués en argent, qui n'est pas permisa sur cette frontière, a en pour résultat une accumulation considérable de cette marchandises à Kiachta. »

Le fleuve Amour, dont on s'occupe beaucoupaujourd'hui, est une grand fleuve de l'Asie septentrionale. Dans son cours de 3,460 kilometres, profond et tranquille, il ne présente aucun obstacle àlais navigation. Il porte différents noms, et s'appelle, suivant les payse qu'il traverse, Saghallen; flelong-Kiang, Kerlon et Argoun. Mesta formé par la jonetion de deux rixières, dont l'une prend su source en Mongolie, aux monts Kinhan ou Kentar, et l'autre dans le goum-

vernement sibérien d'Irkoutsk, à une petite distance du lac Baïkal. Ce lac, aux eaux douces et d'une grande transparence, dont la largeur varie entre 40 et 100 kilomètres, et qui en a 660 de longueur. verse ses caux dans l'océan Arctique, en passant par l'Iénisei. Parmi les tributaires de l'Amoor, il faut citer comme le plus important le Spagari ou Soungari, rivière profonde, navigable, poissonneuse. d'environ 1,000 kilomètres de longueur, qui prend sa source dans les mentagnes au nord de la Mantchourie de Corée, et ne le cède en importance qu'à l'Amoor lui-même. Ce dernier se jette, en formant un grand golfe, dans la mer d'Okholsk, vis-à-vis de l'île de Tchoka. Avant peu, l'Amoor deviendra une des plus grandes artères du commerce asiatico-européen, car, à l'exception de quelques milles, la communication par eau est complète entre la mer Baltiqué at la mer Caspienne, et, suivant Cottrell, il suffirait de creuser un nouveau canal de 400 verstes (780 kilomètres à peu près) pour joindre l'océan Pacifique à la mer Caspienne. Au sujet du nom de cé fleuve que nous écrivons tantôt Amoor, tantôt Amour, nous ferons ane observation qui s'applique aussi bien au passé qu'à l'avenir. C'est que dans les documents d'origines si diverses où nous puisons. et qui, avant de nous arriver, passent souvent, au moyen de la traduction, par trois ou quatre langues, il n'est pas élonnant que les nems propres d'hommes, de fleuves ou de localités se trouvent ortograzhies d'une manière disserente. Il ne nous a pas toujours été possible, attendu la rapidité de notre travail, de les rectifier d'une manière uniforme et nous avons pensé qu'il pouvait ne pas être inutile au lecteur de se trouver au fait des variations orthographimues de ces noms qu'il peut rencontrer chaque jour sous une forme ou sous une autre dans les documents publiés.

On a vu qu'en 1854 une expédition avait été tentée contre Petropeulowski, mais qu'elle avait échoué par suite de faux renseignements donnés. On se disposa depuis à faire une nouvelle tentative avec plus de chances de succès. Des préparatifs s'effectuèrent en conséquence, et le 18 mai 1855, l'escadre alliée, composée de huit bâtiments de guerre et pyroscaphes, arriva en vue de Petropaulowski; mais déjà la garnison avait quitté cette place en s'embarquant à bord de la frégate russe l'Aurora, de la corvette la Dwina et de deux navires marchands. Cette fuite fut un coup de maître de la part des Russes, qui profitèrent d'un épais brouillard pour s'éloigner dans la nuit du 17 avril et éviter les vapeurs anglais l'Ancounter, navire à hélices portant 14 canons, et le Baracounta, steamer à aubes, lesquels croisaient depuis cinquante jours en vue de la place. Les ordres d'évacuation étaient venus des quartièrs généraux russes en Sibèrie. Après avoir jeté l'ancre dans

la rade, un détachement de marins fut envoyé à terre par ordre des commandants de la flotte, le contre amiral Bruce pour les Anglais, et le contre-amiral Fourrichon pour les Français. Ce dernjer est un officier récemment nommé, très-énergique et âgé seulement de 45 ans. Ce détachement avant débarqué, trouva la ville déserte, sauf un individu d'origine française, naturalisé Américain, et deux autres citovens des États-Unis, qui hissèrent leur pavillon national sur leurs habitations, et se dirent les légitimes propriétaires du sol, les Russes leur ayant abandonné ces lieux. Ces étrangers y étaient établis comme négociants, et l'on ajouté qu'ils y saisaient d'assez belles affaires. Une centaine de chiens de la grande race des mâtins, du Kamtchatka, décharnés et dans le plus pitoyable état, parcouraient les rues de la ville, suivant partout les marins, afin d'obtenir quelques morceaux de biscuit pour assouvir leur faim. Les alliés, après s'être partagés en escouades, se mirent en devoir d'incendier et de faire sauter les arsenaux, les magasins et tous les édifices publics. Aucune construction ne fut épargnée, sauf l'hôpital, l'église et les demeures des classes pauvres. Les habitants avaient commencé à quitter la ville peu après le départ de la garnison. Accompagnés de leurs autorités, ils s'étaient retirés vers Tchinski; mais la femme du couverneur russe étant enceinte, la fuite avait dû s'arrêter au petit village d'Avache, à une vingtaine de milles dans l'intérieur des terres. Le lendemain de l'arrivée des alliés, l'œuvre de la destruction des fortifications commença. Les murs, construits en fascines, poutres et terres, avaient seize pieds d'épaisseur. Leur force était telle que pendant longtemps ils résistèrent aux plus énergiques attaques; ils ne purent être renversés sur le sol qu'à l'aide d'explosions souterraines. Le gouvernement russe paraît avoir pris très-soudainement la resolution d'abandonner sa colonie. L'année dernière, après la première attaque, ses ordres portaient de renforcer la position et notamment d'établir dans les batteries de doubles rangées de canons. Les alliés trouvèrent des embrasures pour cinquante et une pièces d'artillerie de gros calibre. On ne comprend pas les motifs qui ont pu engager les Russes à se départir de leurs premières résolutions; ils étaient en mesure d'opposer aux efforts de l'ennemi une résistance plus énergique qu'il y a un an. Après avoir achevé la démolition de tous les travaux. la flotte reprit la haute mer, ne laissant devant Petropaulowski que le Trincomalee avec deux prisonniers destinés à être échangés contre un matelot français tombé au pouvoir des Russes, lors de la première attaque, et qui a subi l'amputation des deux bras. Les résidents américains affirmèrent que les prisonniers français et anglais n'avaient eu qu'à se louer de l'humanité avec laquelle on les avait traités.

Voici le contenu des dépêches du contre-amiral Bruce, commandant en chef des forces anglaises de l'océan Pacifique, adressées au lord commissaire de l'amirauté:

«A bord du Président, à Pétropaulowski (1), 15 juin 1855.

. . Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer, pour que vous en donniez connaissance aux lords commissaires de l'amirauté, qu'à mon arrivée en vue de ce port, le 30 mai, j'ai trouvé la place complétement évacuée; pas un vaisseau, pas un canon, pas une personneà voir, rien que des embrasures vides et des maisons abandonnées. J'entrai le jour suivant dans le port intérieur, à bord du Barracouta, accompagné du capitaine Penauros, de la frégate française l'Alceste. Nous trouvâmes trois Américains, les seuls résidents qui fussent restés, et nous apprimes d'eux que les vaisseaux russes Aurora, 44 canons; Dwint, 20, Olivutza, 20, et les transports le Baikal et l'Irtisch, étaient partis le 17 (5 avril) avec tous les canons, toutes les minutions de guerre, ainsi qu'avec tous les soldats et tous les employés du gouvernement, qui étaient au nombre de 800, mais nous ne pûmes obtenir aucune donnée sur leur destination. Je parvins le 14 mai au rendez-vous, par 50 degrés latitude nord, 160 degrés latitude est, à bord de mon vaisseau amiral : le Dido et le Pique arrivèrent le même jour. L'Encounter et le Barracouta avaient été là depuis le 14 avril. Les plus grands éloges sont dus au capitaine O'Callaghan et au commandant Stirling pour le zèle et l'activité qu'ils ont mis à atteindre ce but, et leurs seigneuries revarqueront la promptitude avec laquelle ils ont été envoyés par le

(1) Petropaulawski ou Petropavlossk s'appelait autrefois Avatcha et comptait à peine 500 habitants. Il a un bon port d'où partent les barques des baleiniers. Non loin est Botcheleresk, qui n'a d'autre célébrité que sa poste aux chiens. On se figure à tort le Kamtchatka comme l'empire des neiges et des glaces, le séjour habituel du froid le plus intense et le plus insupportable. Il n'en est rien. De magnifiques pâturages, où l'herbe ondoie à longs flots comme dans les savanes de la Louisiane, et dans lesquels il ne manque pas de bétail, couvrent le sol volcanique de la presqu'île siblerienne. Non que la température soit aussi élevée à Petropaulowski qu'à Calcutta, ni même à Pékin; elle est froide sans doute, mais le thurmomètre ne descend guère plus has que dans nos hivers les plus rigoureux Seulement la durée de cette saison y est beaucoup plus longue que dans les climats plus méridionaux. Les vents de l'Ouest qui soufflent assez souvent dans ces contrées contribuent encore à prolonger cette période d'arrêt dans la végétation. Le manque de bétail est une des causes qui ont dû retarder le plus les progrès de l'agriculture dans ce pays. Le commerce des fourrures fait en grande partie sa richesse. Là l'ours, le renard, la zibeline fournissent un poil chaud et épais. La pêche pourrait devenir une des sources de prospérité dans la contrée, si elle était faite par des hommes industrieux, et si des lois réglaient l'échange des produits.

contre-amiral sir James Stirling. La frégate française l'Abeste et le Brisk se trouvaient en même temps dans le voisinage du rendezvous; mais il me fut impossible, à cause des épais brouilfards et du mauvais temps, de découvrir la baie d'Acootska avant le 2 du mois dernier. Pavais six vaisseaux réunis, et je comptais sur la prompte apparition du septième. Je me rendis, en conséquence, au port. remorque par le Burracouta et suivi par l'Alceste à la remorque du Brisk. Le Dido, le Pique et l'Encounter arriverent le même soir. Le commandant Stirling, du sloop à vapeur de Sa Majesté, le Dir racouta, avant, tandis qu'il'était'séparé de l'escadre, et à travers une éclaircie de brouiflard, examiné le mouillage pour voir si elle v était, saisit très-judicieusement cette occasion de reconnaître le port: il me fit savoir que les vaisseaux n'y étaient plus. L'Amphierite, arrivée d'Honolulu, m'ayant rencontré le 11 du courant pendant que je poursuivais les bâtiments russes dans la mer d'Okhotsk', et m'ayant donné des renseignements de nature à me convaîncre qu'une force navale combinée anglaise et française y était déjà. Y'envoyai, au lieu de continuer ma route, les vaisseaux de Sa Mafesté le Pique et le Barracouta le 13, et l'Amplitrite le 14, pour renforcet l'escadre de sir James Stirling, à l'embouchure de l'Amour. L'Encounter partit le 12 pour le rendez-vous de sir James Stirling à Haksdadi, dans la passe de Maksmai, pour informer Son Excellence des mouvements des autres vaisseaux, au cas où il ne serait point parti. L'Amphitrite ralliera mon pavillon en vue de Sitka, dès que le capitaine Frédéric ne jugera plus ses services nécessaires dans la mer d'Okhotsk. Pour en revenir à Pétropaulowski, je ferai observer que l'ennemi doit avoir travaillé avec une ardeur infatigable, après le départ de l'escadre alliée, l'année dernière, car nous avons vu que neuf batteries de 54 canons avaient été construites avec une extrême habileté et à force de travail, à l'aide de fascines fortement l'iées ensemble, de 25 pieds d'épaisseur; elles étaient palissadées et remplies de terre, et quelques-unes d'elles étaient entourées de fossés, avec des chemins couverts conduisant de l'une à l'autre, et derrière avaient été plantés des arbres. Tous les préparatifs possibles avaient été faits pour nous recevoir avant que l'ordre d'évacuer la place fût arrivé de Saint-Pétersbourg. Je fis détruire les batteries; mais n'ayant, à notre approche de Pétropaulowski, rencontré aucune résistance, je regardai comme un point d'honneur de respecter la ville. Je trouvai, caché dans le port Rakowia, un beau baleinier russe de 400 tonneaux, appelé l'Aian, construit à Abo, en 1853. Il serait parti d'ici, il y a trois semaines, pour Aian, avec la famille du gouverneur de la place, et, entre autres articles de la cargaison, une machine destinée à un petit steamer, qu'on disait

Aine à Ainn ; mais, l'arrivée opportune de guelques bâtiments de l'ascadre, en vue, du port empêcha son départ. Comme je l'ai su abandonné et au on me peut retrouver ses voiles. sa chaloupe et ses ancres, il sera détruit. Contre mon attente, je n'ai pas réussi à conveit une communication avos les habitants, qui se sont sauyés ede: la ville : car l'espérais obtenis la mise en liberté de deux prisonchiers anglais qu'ils ont au milieu d'eux. L'apprends toutefais par les Américaine qu'ils sont bien traités : Pour conclure, je désire ajouter ane, bien que le désappointement ait été entrême, pour l'escadre etui est sous mes ordres, de trouver an'à son arrivée à cette place, station, l'ennemi s'était échappé st que les batteries étaient abandonnées, leurs seigneuries ne manaqueront cependant pas de remarquer qu'il nien faut pas moins rendre kommage à l'ardeur qu'a déployée chaeun des vaisseaux pour mayancer wivement, dans l'espoir d'arriver à temps pour prendre part equin enérations qu'il prévoyait devoir s'accomplir dans caporte dis coll La plus parfaite intelligence a existé entre le capitaine Penauros de l'Alement moi, et je ne saurais trop faire l'éloge du rèle et de l'activité dont il a fuit preuve pour répondre à tous mes désirs et Alre fidèle au rendez-vous. A l'égard du contre-amiral Fourrichon, d'est toujours le même accord. Professional Security of -: Je suis, etc. >

. D. . . . . . Carried Contractions a A bord du Président, en vue de Sitka, 17 juillet 1855. - Monsieur, je vous prie d'informer les lords commissaires de l'amiranté qu'avant de quitter Pétropaulovski j'ai réussi à entrer en communication avec le capitaine Martinhoff, gouverneur provisoire de la place, qui s'était retiré dans l'intérieur. Cette communication avait pour but de mettre en liberté deux prisonniers anglais pris l'année dernière, ainsi que je l'ai dit dans ma lettre du 15 du mois précédent. Après que j'eus fait transmettre, par les soins obligeants d'un \* Américain résidant à Pétropaulowski, un sauf-conduit au capitaine Martinhoff, cet officier les envoya chercher à 150 verstes, à l'intérieur, et quand ils furent arrivés, le 25 du mois dernier, il les remit au capitaine Houston, du vaisseau de Sa Majesté le Trincomalee, et l'on donna en échange trois Russes qui avaient été retenus à bord du brick français l'Obligado, depuis l'année dernière. Les deux hommes ont été reconnus pour être William Garland, simple matelet du hâtiment de Sa Majesté le Pique, et Pierre Langlois, de la frégate française la Forte. Ce dernier sera conduit à la Forte, à mon arrivée à San-Francisco, et le premier, sur sa propre demande, sera dirigé sur le Brisk, attendu que son bâtiment est parti pour la station de la Chine. L'un et l'autre paraissent avoir été parfaitement traités tout le temps qu'ils se sont trouvés au pouvoir de l'ennemi.

Après avoir détruit les fortifications de Pétropaulowski, les escadres affices se dirigèrent sur Sitka en longeant les les Alentie ants. Arrivés devant cette ville, les amiraux Fourrichon et Bruce, portis par un bateau à hélices, le Brisk, entrèrent dans la masse. Un vapeur appartenant à la Compagnie russo américaine vint aussitôt au de-'vant d'eux, et le secrétaire du gouverneur, uni se trouvait à son bord, annonça aux deux amiraux que la place était hors d'état ilebe défendre et qu'elle se rendrait à la première sommation. Il rappeta 'en même temps qu'en verte d'un arrangement conclu entre la Corti-"pagnie russo-américaine et étille de la baie d'Hudson, arrangement Sanctionné per tents gouvernements respectifs, l'établissement de Sitka se trouvait place, pour l'Angleterre du moins, en dehors de la sphère des hostilités. Sétant assurés qu'il n'y avait dans le plat de Sitka aucun bâtiment russe, les amiraux retournèrent à leur 'Bord'et's'éloignèrent sans retard. L'escadre de l'amiral Bruce se difirea sur l'île Vancouver, puis sur San-Francisco, où elle arriva pou de jours après l'entrée de la division française. Le retour des escadres "alliées à Pétropaulon ski, la ruine de ce port et la croisière qu'elles ont organisée ensuite le long des îles Aleutiennes ont sain pier desorganiser le commerce russe dans ces parages. Ce commèrce qui 'consiste en pelleteries, en ivoire et en pierres précleuses, empioie ulie centaine de navires qui se réunissent tous les ans à Pétropaelowshi. après avoir recu les produits du comptoir de Sitka et des îles Aleu-Mehnes, pour se diriger sur le flenve Amour. On peut évaluer à "10 millions de francs par an l'importance du mouvement commercial "'Util's'opère sons les auspices de la Compugnie russo-américaine. ક્રીક્રી ભૂમાં ભાગમાં લાક લાક છે. જે તે તે મારા ધર્મ કરે કે માટે છે. જે માટે માટે માટે છે છે.

The Russie en Berse. — Théâtre de la guerre en Asie Mineme — Un minée , swipé. — L'armée de Mourawiell. — Tentatives infructueuses contre Kars. — Ol Intrigues russes à Rome, à Naples, en Grèce et en Amérique.

Bull the contract of the second

# 16 10 1 Post

Historia and a market

Observations and the contract of

The second section of the second

aaT 🐧

Pour contrécarrer l'influence de la Russie en Pèrse, la France et l'Angleterre avaient envoyé pour les représenter à la cour du schali, l'une M. Bourée, l'autre M. Murray.

Depuis longtemps la Russie cherchaît à s'emparer du commerce de la Perse avec l'Europe, ou, pour mieux dire, elle voulait exclure de la Perse les produits européens et faire de ce pays un marche ouvert seulement aux produits russes. Or, il s'agit ici, dit la Feuille houtomadure pressienne, non seulement d'intérêts anglais, mais aussi

d'intérâts allemands. Le débauché des marchandises européennes en.Perse grandit tous les jours. Les seuls produits de fabrication persane qui puissent lutter contre les objets de fabrique européanne. dans la Perse même et dans les provinces transcaucasiennes de la Russie a sont les tapis et les tissus de soje. Antrefois le commerce des provinces du sud et du centre de la Perse se faisait par Bagdad et Alan, celui du Nord par Tiflis. Tout cela s'est modifié depuis qu'il existe des hateaux à vapeur entre Constantinople et Trébizonde. Re cette dernière ville, les marchandises ont trouvé un chemin plus commode en se rendant par Erzerousa à Tebris, qui est devenu l'entrenôt principal du commerce avec la Perse. Les Russes eux-mêmes ant contribué à ce résultat. Ils avaient mis heaucoup d'obstacles au transit des marchandises allemandes, anglaises et, en général, euromannes nour la Perse. Ils voulaient substituer la foire de Nischni-Nowgored à celle de Leipzig, et mettre la Perse en communication directe avec la Russie en c'emparant de Kars et d'Enzeroum : mais le traité de commence et d'amitié que les puissances occidentales vienemnt de conclure avec la Perse, enlève à la Russie toute influence sup colombire.

Bloqué par les Russes, Kars n'avait, depuis le 26 juin, de communications d'aucone espèce avec Erzeroum. Ce jour là le garnison arait été pour ainsi dire provoquée à une sortie par les assiégeants. Les Busses s'étaient apprachés de la forteresse à la distance d'un appart de liene environ, et avaient lance quelques beulets sur les muse de la place, mais étaient revenus ensuite dans leur carre. Une division passe de 14.000 hommes se trouvait à Kilpakli, sur la route d'Erzeroum; son avant-garde était à Jenikoi et avait intercepté des conveis considérables de vivres et de munitions destinés à Kars. A Tetschli-Klisse, près de Bayazid, un détachement de six cents hommes composé de cavaleric et d'infanterie fut mis en déroute par les Russes qui firent 100 prisonniers. Les Russes, qui s'avancaient sur de depublière de dia yanid et qui, par conséquent, aparaient conducla vallée de Morad-Tohay, étaient arrivée, d'après des dessières nouvelles, à Mollah-Suleiman, à vingt-sept lieues à l'est d'Erzeroum et se trouvaient par suite en possession de la vaste et fertile plaine d'Alacchgerd, habitée principalement par des Arménieus sobismationes.

Non loin de Mellah-Suleiman des défice condmisent à livreroung, et ce sont les seuls obstacles qui puissent être opposés aux Russes pour les empêcher d'arriver deux cette ville. À la nouvelle de la marche des Russes, le gouverneur de Trébizande été appel au permissione des habitants et courut au secours des villes menueées à la tête de 15,000 bachi-benroucks et avec 20 pièces de cours de cours des

· Capendentile Russierus discentinus it non le perrente senduteirus. M. de Kisseleff. som nonvelism hassmburph filome; avajtité sharré ide faire-maroinem maint d'ère-que la sour de l'Russie, défineme d'aller au-devant des désirs du Sairthfidge, abundonnath à Daventrausgeun 🙈 vernement, non tifical lecohoin et la momination des évergent un rélati Municipes répiscopaus du Toyanan de Pologue. La pierre d'achopus menă qui, de textolemps, a mui seri immenteletione destroque de Rome et de Saint-Rétarbourn Aset trouvant ainsi : vaporinsée de compayed facilementale while actif ions le gantverpourenturusien pu, jouler ... "Anne dans de diesentiment entre let Vationn et de conditi de Eurin. Gest programière revenche que dat Reissie une incide de Chile liance du Piémon, avec les puissanessocoidentales. Dan sourreque è Rome... L'emperenc Nicolasavait en can ca tratien : avec Carizoine XXVII 👉 Les esthéliques de Relegne forent l'objet de le convenzion illimant demandaila prérogative de leur envoyer des masteurs épisospaute de sons chaix. Le dremme réfessappas positivement ; amais réfrétait troprés lour da son pouvoin ; il continue à nommer les évièques, metification pape desichoix Mu'il avait faits as iem barragent fortuen au fond muitt. les approuvét en quéilme des approuvét man Alexandre el anetite . nominatious dent in fait and indisnesition the supremin montife. At mêma; dit en .: renence aum decita de l'enfancture. Ausertau : mouvernement manolitain: il affait Argraillé mar de Phania d'une manime plus petencibles des pourparliers coptantels dont les écuraco son tousivent, parle, entre de prince Contachakaffe a mhasandeun dei flatanissà Vienne, et de princet Petrubble, ambassademule Bleples, en thut ôlchet ni étaient guae les comaéquences des abnificences prem verjournalitada 🔾 qui avaient diou à Saint Pétersbruggentente de milientelicte anne hassadeur (dos. Deux-Siciles, ct. le, com le de Nomelrede d'En i ce qui concerne de cour de Naples, comemo denspes moies ares lecommule ... Rome, la Russie cherchait à senser la mésintelligence cuire leuteur vermoment des. Renus Siciles et des paissances mecidentales, est, alles 19 sant de l'influence que l'emparqui Nicolan avaits i dengieure animile sur le roi de Naples, ello excitait constamment le roi Ferdinand thè s'opposer aux demandes anême las plus justes de la França etrate l'Appleterre : le banom d'Elnkull respectaires de la légation resses d'No ples, partit, ancournier, pertour d'instructions (précises nàmes cératit pour M.; Ozenoff, ministra de Russie près la mai des Beur-Siciles dos G'est à l'instigation de la Russie que fut instituée, à Maple specté famoneso, commercianudes ilustamuados, séviesante contro donaiden indià

vidus suspectés de faire des vœux pour le triomphe des puissances occidentales, et faisant périr sous le knout du roi Bomba des négociants inculpés d'avoir confectionné pour les armées alliées des conserves alimentaires. Pour prix des petits services que la Russie attendait du gouvernement napolitain et de l'intervention plus énergique à laquelle elle eut voulu le décider, elle tui promettait un appui matériel après la fin de la guerre d'Orient, et lui laissait entrevoir la possibilité d'un agrandissement de ses possessions. En même temps que le haron d'Uxkull partait de Saint-Pétersbourg pour Naples. un autre courrier. M. Besile Nekludoff quittait également la Russie pour porter des dénéches à Mu Persitinive metiller d'État et chargé d'affaires de Russie à Athènes. M. Zographos. ministre plénipotentiaire de Grèce à Saint-Pétersbourg, se plaignit officiellement, au nom du roi Othon, de la conduite des puissances occidendles qui encouragement ostensiblement l'opposition que certains ministres : faisaient au roi, forts qu'ils étaient de l'appui qu'is trouvaient dans l'amnée d'occupation. M. Persiani recut l'ordre de s'entendre avec ses collègues de Prusse et d'Autriche pour neutraliser l'influence anglo-française, et, au besoin même, il fut autorisé à invoquer, comme angument. L'anarchie dans laquelle tomberait la Grèce si le roi Othon et la reine venaient à quitter le pays, qui se trouverait ainsi livré à tous les factieux; on dit même que M. Persiani eut dans ses instructions mission d'engager le roi à cette retraite. C'est là, d'ailleurs, dans l'esprit de la Russie, un moyen de créer de nouvelles difficultés et de susciter de nouveaux embarras aux puissances eccidentales. Enfin, il n'était pas jusqu'aux États-Unis qui ne fussent travaillés par les intrigues russes. Le New-York Herald publiait récemment une lettre de son correspondant de Washi ngton, datée du 20 juillet, et qui énonce que le président des États-Unis a reçu de l'empereur de Russie une lettre autographe en réponse à celle de félicitations à lui adressée à l'occasion de son avénement au trope. La lettre impériale parle en termes très-flatteurs de la grandeur croissante des États-Unis, et renferme un passage où il est dit que les conseils donnés à ses derniers moments par l'empereur Nicolas à l'empereur actuel lui prescrivaient de bien étudier les pièce 🐦 privées qu'il trouverait dans le cabinet impérial, et que lui, l'empeneur Nicolas, avait reçues des hommes éminents des États-Unis. parmi lesquels son fils trouverait les noms de Jackson, de Clay, de Webster et autres. Alexandre II reconnaît dans sa lettre toute l'importance de ces documents et se montre profondément reconnaissant de l'intérêt national qu'a manifesté le peuple américain en favour du succès de la guerre que son illustre père avait entreprise. Il proclame, en finissant, la plus inaltérable amitié entre la Russie ct les États-Unis.

William Bush same robly

Préparatifs du dernier bombardement et de l'assaut de Sébastopol. — Arrivée du nouvel ambassedeur de la Porte à Paris. - Nouvelles de la croisière de la mer la Blanche. - Destruction d'embarcations rosses dans la met d'Alon de Studion ! pritique da prince Cortectiakoff. -- Construction et inauguration d'unipost el trayest & du grand port de Sebastopol, - Arrivée de nouveaux replorts à la garpisen. + Al-A locution du général en chef. — Les médecins allemands en Russie. — Phases di-verses du bombardement. — Scène touchante entre deux ennemis. — Avantage remporte à Kars par les Russes. "Imminence d'un evenement decisif "Polity trait des quatre armées alléés [ Demitéres anodéses sur le : stere - Lés lau ! meenn de la tranchée. A l'horidonnei Merrellaité. — L'onfant des hetailles, a union

Tandis qu'un nouvel ambassadeur français, M. Thouvenel, était reçu à Constantinople par le sultan, Mehemet-Bey, nouvel amon bassadeur de la Porte Ottomane a Paris, remettait à l'Empereur ses 19 lettres de creance en prononçant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononçant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononçant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononçant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononcant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononcant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononcant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononcant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononcant les paroles suivantes : 100 per les internations de la creance en prononcant les internation

d'ar a gerte de la laction de la Bographos, et la la

a Sire, charge par S. M. I. le sultan, mon auguste maître, de fat mission de resserrer de plus en plus les relations d'amitté qui l'ichtos si étroitement les deux empires depuis si longtemps ; je viens ex-18 primer d'abord à Votre Majeste Impériale la profonde graffiude de mon souverain et de mon pays pour les nobles efforts que voltre? Majesté fait pour le triomphe du droit, de la justice et de la civilius sation."

"Eh considérant la hante mission qui m'a été comfiée par mon auguste souverain, je ne me promets d'atteindre le but que par la blenveillance toute particulière dont Votre Majeste Impériale nous a donné truit d'édiatantes preuves. A commence of the second section of the second seco

"L'Empereur repondit: "" "

'« Vous savez, monsieur l'ambassadeur, l'interet que je poite au Sultan et les efforts que je fais avec l'Angléterre pour défendre l'in 310 dépendance de son empire. Je veux que la Turquie soft non-seule 51 ment indépendante, mais encore forte et puissante. Quant au choix qui a été suit pour représenter le Sultan, je suis heureux que cet soft le fils d'un grand homme qui en maintes circonstances & 2015 rendu tant de services à son pays. »

A ce moment les escadres diffées croisaient dans les différentes mers et se hisaient voir jusqu'en Laponie, ainsi qu'en temoigne la lettre suivante: 1997 and 2007 and and an inches

a Depuis notre arrivée dans la mer Blanche, il ne s'est présenté qu'une seule occasion d'écrire en France, c'est celle dont je profile pour vous donner de mes nouvelles. La frégate la Cléopatre, partie de Brest, le 12 mai, a mouille, le 2 juin, devant Hammerfest! celte ville; la plus septentrionale de l'Europe, bâtie en grand partie sur 's

· There is he will be med by lemma a terre in we with the table and the sea of the sea of the season of the of many a makes on the makes and other The time of the contract of th AND IN THE PROPERTY OF STREET, AND ADDRESS OF THE PARTY O THE PRINCES. M. MARKE & TRANSPORTE THE CONTRACT WHITE TO A THE LEADING MERCHANIC LA STORE & LANC THERE SHOEL LINE MARKE MARKET, ME A MARKET SAME . ACCORDER DE LA COMPANSION DE LA COMPAN ROLL IN IL C THE MINISTER STREET IN STREET es y martie, verse martie : me martie à traffé brende : 125 to Table 1 to Michigan in Maria, and conditions THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PERSON NAMED No. of the course of market a larger planet de large A TALLES AND WATER CONTRACTOR OF PARTICIONS ACCORDANGE A . In the State of To the second se a salar salar a hale. The see our sine public; the MATTER SALES MATTER AND ADDRESS OF THE PARTY A March 207 AME & with a mit approve before the AND MARKET AND ASSESSMENT OF ASSESSMENT AND ASSESSMENT and the control of th - Herrin . R. Jam. - To . Was all manufactures bade and the same same a superintendent in injural 8. The same and the s ales de la deservició d . The state of the derno des de la company despué personales de bornés The second section of the second section of the second section having a 34 million direction, department reconsidings the to a marie mar . A monthe est promise de vires. et. Brittie. Artend dingen annengrage gantere · Mirch industrial and the second 

The second secon



A pêcheries seulement ont échappé à la destruction, le peu de profondeur de l'eau n'ayant pas permis à nos bâtiments d'en approcher.
Le dommage fait à l'ennemi peut être estimé à plusieurs millions.
La pêche dans la mer d'Azof donne lieu à une exportation considérable qui s'étend jusqu'en Pologne. La destruction apérée la rendra impossible cette année. Le commandant Cloué, du Brandon, s'est joint de son côté au commandant Osborne, du Vesuvius, pour rémonter avec des embarcations le golfe d'Oukliouk, et brûler les fourrages qui étaient amassés sur la côte. Les commandants de nos l'atiments se louent tous de leurs excellentes relations avec le capitaine Osborne.

Mais l'attention se concentrait surtout sur le siègé de Sébastopol qui semblaitentrer dans une phase nouvelle et décisive. Avant même Ta fin de juillet, le prince Gortschakoff avait fait savoir au gouvernement rasse que sa position à Sébastopol devenait de plus en plus 'intenable, et qu'un grand effort devait être fait à tout prix pour le secourir, ou qu'il seruit force de l'abandonner. Il est facile de concevoir que l'épuisement de la garnison qui s'affaillissait chaque Jour davantage; que la prodigieuse et incessante consommation des munitions de guerre, la difficulté de se procurer de l'eau et une nourriture saine, surtout depuis la destruction des approvisionnements venant de la mer d'Azdf; le méconfentement et le découragement des troupes, et la vigoureuse approche des ouvrages des assiégeants, on concost très bien, disons-nous, que tout ait contribué à convaincre le général russe que sa position était desespérée. En cet Etat de choses, un conseil de guerre fut tenu à Saint-Pétersbourg, et Pempereur consulta les plus hautes autorités militaires.

Après de longues discussions, dans lesquelles se produisirent quelques dissillences, car it paraît que le prince Paskéwitsch et le général Osten-Backen combattirent la mesure adoptée par la majorité de leurs collègues, il fut décidé qu'on attaquerait les armées alhèes sur la ligne de la Tchernala. On avait la parfaite conflance que le saccès de cette journée réparerait les désastres de l'Alma et d'Inkermann et contratadrait l'armée d'invasion à lever le sièce. La bataile du 16 août: que décida la valeur de trois divisions de Parmée française, avait été l'objet de la plus vive auxièté à Saint-Pétersbourg et sur beaucoup d'autres points de l'empire. Une délitée désastrense pour les Russes en fut l'Issue. La bataille de la Fchernaïa fut en effet un coup de désespoir, et fi paraît que des lors le prince Gortschakoff avait résolu de renoncer à une lutte si latale et si desespérée aussitot qu'une attaque victoffense de l'ememi'lui sourpirait le prétexte de se retirer. Il sit préparer un pont en travers du grand port, ouvrage qui fait hondeur à l'énergie et à Phabileté des ouvriers russes. C'est une bien remarquable preuve des ressources de l'orsenal que l'établissement d'un immense pont de radenax assez solide pour procurer à une armée battue un moyen sar de petraite. C'est à ce pont seul que le prince Gortschakoff duit plus tard le salut de son armée. Si par accident une bombe l'avait détruit, il eût été probablement réduit à capituler, car les alliés cussent pu couper ses communications avec le Belbeck. Ce pont int inauguré en présence du prince Gortschakoff, du général Osten-Sacken et de toutes les autorités militaires. Ses deux points d'appui sur les deux côtés de la rade étajent couverts par d'énormes batteries, celle de Nicolaïes et celle, de Michaeless, qui non-seulement se protégeaient mutuellement, mais dont le seu couvrait aussi la Karabelnaja et la baie du Carénage. 35,000 hommes travaillèrent sans interruption à la fortification de ce point important, qui devait devenir le point central de toutes les opérations dans le cas on on serait forcé d'abandonner la Karabelnaia, à l'ennemi. Le général Todtleben, complétement rétabli de ses contusions, s'occupait constamment à l'achèvement de son système de fortification. De nonvelles troupes étaient venues renforcen la garnison. Leur consécration out lieu avec pompe dans l'église principale, et le prince Gortschakoff leur adressa les paroles suivantes :

« Saint à vous, braves compairiotes ! saint, au nom de touje l'armée! Vous n'avez pas hésité, au premier mot de feu notre empereur, à quitter femmes, enfants, maisons et patrimoines, pour venir nous rejoindre, nous qui combattons ici, sur les frontières extrêmes de notre grande patrie, depuis près de dours mois, un ennemi ·impie. Votre résolution seule garantit que, dans, ces luttes meurtrières, vous vous conduirez comme il convient à de grais Russes. pour la gloire et l'orgueil de la patrie et de notre bien-aimé empe--reur, et pour la terreur de cet ennemi sacrilége. Frères ! par voire arrivée, ma mission se trouve infiniment facilitée, et le sacrifice que vous avez offert sur l'antel de la patrie me garantit que j'atteindrai men but, qui est de rejeter honteusement cet ennemi outrecuidant dans les eaux qui ont porté ses cohortes sur nos côtes. Vous le verrez bientôt, cet ennemi rempli d'orgueil, vous vous trouverez bientôt en face de lui | Alors, amis, il s'agira d'opposer des poitrines courageuses à son élan sauvage, et de ne pas laisser ternir l'honneur et la gloire de la Russie. Jusque-là, compagnons d'armes, un hurrali à notre empereur orthodoxe, à notre mère la Russie, hurrali à ses fils généreux qui lui ont de tout temps donné une gloire immortelle!

Toutes les lettres arrivant de l'intérieur de la Crimée étaient unanimes sur ce point, que la presqu'île était menacée d'une véritable

disette. Dans la cupitale de cette province, à Simpliéropol pobléhacit concentrées toutes les restources, les vivres se mesuraient déin de puis longlemps aux habitants; comme si la place eut étérassiéséen mais en août les rations furent encore diminudes, à la suite de l'are rivée dans ses murs d'un grand nouvore d'habitants de Kertch et de Téni-Kaleh, qui avaient émigré et qui étaient venus chercher un refuge en Crimée. Les correspondances des médecins allemands au service de la Russie présentaient comme affreuse la situation dans haquelle ils se trouvaient sur chaquante jounes étudiants dui avaient accepté les offices du youvernement russe; et dont la Blus grande partie étaient alles servir des Critnée, dix avaient subcombe aux maladies, trente avaient, été ains ou moins vivement Chrouves par des epidemies! et dix seutement avaient échancé dux southratites and aveient décimé leurs compagnons. no Ón mandáit, le 98 aout, du tamir devant Sébastopol : 🕙 🕬 1975 der de Depuis le 17, le bombardement se poursuit avec une extrême "Vivacité, mais dans des conditions toutes différentes que les précédentes. Toutes les pières de sière ent élé remplacées par des mate flers a la Cohord, qui vomissent sur la place un déluge de projecilles meartriers. Les Russes n'osent plus se mentrer au-dessus de leurs fortifications, et ils ont pris le parti d'élever, sarteut près de Hi four Malakoff, des casemates d'où its ne bougent pas. A ces décharges de nos innombrables mortiers joignez la continuelle mousdifférie de nos firalleurs, qui abatent tout co qui se montre à leur portée, et vous comprendrez la position critique de l'emperaiz qui se Trouve reellement pris dans une ratière. Et l'on dit que ce bombat-"dement doit encore durer utatre ou cinquemaines ! Dans quel "Etat verrons-nous alors Sébastopol? La ville est déjà fort endemang-"géé, et toutés les parties que nous pouvions en apercavoir jadis. "indisons coquettes, edifices blancs et frais, quartiers dux neux, ne "Présentent plus que des squelettes de maisons, des édifices éven-Mes, des amas informes de pierres, une vraie désolation enfin. Les Hitses' perdent beaucoup de monde, cela va sans direz une moyenne de neuf cents hommes par four, dit-on. Quant à nous, nous comp-"Tons une très-faible moyenne, car l'ennemiene peut plus nous rea-"die lout le mai que nous lui fdisons, et ses ripostes sont très-faibles. "Il'y'a quelques jours, nous vimes sortir de la place une vinguine "He Russes, qui se mirent à réparer quelques dégâts fails extérieure-"Alent à leurs fortifications. Le moment était mal choisi, car le seu Etaffien ce moment fort vif, et l'on a supposé que ces pauvres diables, ainsi envoyés à une mort certaine, subissaient là une sorte de Fountion. En enel, sept de ces travailleurs ont pu s'en tirer sains et Manifey les autres sont restét sur le terrair. Nous avons reçu des priconditas français et anglais qui avaient été conduits par les Russes, jusqu'à Voronita. Ces prisonniers font le plus grand éloge de la facce que dont ils out été traités en Russie. A leur retour, les soldats ent, fait le voyage en liberté; mais les officiers n'ont pu passer que de nuit à Nicolniest et dans les principales villes qui se trouvent sur leur chemin. L'atmosphère est depuis quelques jours considérablement mérafohie. On va creuser des canaux d'écoulement pour les cana; car ce pays est tellement accidenté et si bien entouré de hautes, collines, que la moindre pluie y crée sur-le-champ des torrents dont les caux envahissent toutes les parties plates et les changent en manais. Le chemin de for a plusièers fois couru le risque d'être submengé dans la plaine.

Une scène assez touchante se rapporte aux prisonniers dont il vient d'être question :

a Huit cents prisonniers russes, venus de Toulon le 44 août, à Odessa, y étaient échangés contre soixante-dix-huit prisonniers français, et il ne restait plus dans la ville mescovite que huit officiers anglais prisonniers. Lors de l'attaque de la batterie Servère, dans, la journée du 18 juin, il s'engagea entre le capitaine français M... et le capitaine russe S... un combat au sabre; le Russe reçut un coup terrible dans l'omoplate et fat entraîné par ses soldats; il resta depuis à l'hôpital de Nicolaïeff et fut transporté enfin à Odessa pour prendre des bains de mer. Le capitaine M... avait été fait prisonnier; il avait été guéri de ses blessures à Cherson et était venu à Odessa pour être échangé. Il rencontra par hasard dans la rue le capitaine S..., appuyé sur ses béquilles, le reconnut et se jeta dans ses bras. Depuis, l'amitié la plus intime a subsisté entre eux, et c'est en pleurant qu'ils se quittèrent quand le capitaine M... partit sur le vapeur français. »

a Nos travaux sur Malakoff, dit un autre correspondant, vont bientôt arriver à leur fin. Nous touchons presque aux fossés de la tour; notre feu sur la tour est toujours très-vif; nuit et jour nos batteries envoient une quantité prodigieuse de bombes, d'obus et de boulets. Les Anglais tirent sur le Redan sans discontinuer. Nous ne pouvons plus rester longtemps en expectative; une fois que nous serons dans le fossé de la tour il fauda bien attaquer. Je puis vous assurer que nous ne tarderons pas beaucoup. Il y a eu, le 31 août, dans nos travaux de siège, un accident qui pouvait avoir des suites beaucoup plus funestes. Au moment où on déposait des munitions dans la poudrière du mamelon Vert, une bombe russe qui a éclaté à la porte y a mis le feu. La poudrière a sauté, et nous avons eu à peu près une centaine d'hommes tant tués que blessés. On s'occupe maintenant, avec la plus grande activité, à réparer les dégâts

que cet accident nous a camés. On s'attend trajonssà une attaquet sur la Ilchernaïa; la batterie Raglun et le batterie Binot; sont maintenant: terminées. L'état sanitaire de l'armési continus à lêtre catisfaisant...»

Dans un supplément à son numéro du 3: septembre, la Presse d'Orient disait: a Le courrier de Crimée est arrivé ares des nonvelles du 4. Les travaux des Français touchent praque le fossé da la tour Malakoff; à l'heure-où nous étrivous ces lignes, en est pout être dans le fossé même. Le mamelon Vert et les batteries anglaises font un feu très-vié. Malakoff: et le Redan sent jour et nuit sous une pluie de bombes, d'obus et de boulets. Qualques régiments de cavalerie ont quitté Baïdar. L'artillerie de la garde a quitté la Televnaïa pour revenir tout près de son ancien campement. Les Russes, qui ont perdu le 8, à l'attaque de Kars, un général, un colonel; cirq capitaines et deux cents hommes, viennent d'obtenir devant cette ville un légensuccès, rapporté en ces termes dans un rapport du général Murawief, qu'il ne faut accepter, hien entendu, que sous toutes réserves.

a Le commandant en chef du corps du Caucase annonce una haureuse affaire que nos troupes ont eue devant Kars, dans la nuit du 22 au 23 août (du 3 au 4 septembre). En attendant les rapports détaillés des différents chefs, l'aide de camp du général Murawieff se borne à un rapide récit de ce succès. Le général anglais Williams, qui commande à Kars, éprouvant de jour en jour plus de difficultés pour nourrir la garnison, et particulièrement les chevaux, résolut de renvoyer de la fonteresse la majeure partie de sa cavalerie. Le ,22 août (3 septembre), à la tombée de la nuit, une colonne de 1,200 cavaliers réguliers, sans compter les bachi-bouzouks, avec trois pachas et une grande quantité de bêtes de somme. sortit de Kars et se mit en marche avec régularité des hauteurs de Tehakmak vers le village de Djavri. Là, elle fut aperçue par l'avant-garde du colonel baron d'Ungern-Sternberg. Le lieutenantcolonel Loschakoff, qui commandait le régiment nº 3 de cavalerie musulmane, se précio a de flanc sur le centre de la colonne et pénétra dans ses masses épaisses. La queue de la colonne se porta immédiatement sur la droite, où elle fut cernée et défaite. Quant à a tête de la colonne, elle se hâta de gagner les montagnes, mais le lieutenant-colonel Loschakoff la poursuivit opiniâtrément; il sut rensorcé par le colonel d'ingern-Stemberg lui-même, et le lieutenant-colonel Kischinsky ne tarda pas à les rejoindre avec deux escadrons du régiment de dragons de S. A. R. le prince royal de · Wurtemberg. La poursuite se prolongea jusqu'à la pointe du jour; à plusieurs reprises les Turcs essayèrent de se défendre, en s'em-

busquant dans les maisons et les défilés. La tête de la colonne, qui avait franchi au galop la crète des montagues, fut recue près du village d'Aklikom par la milice du colonel de Schultz et une compagnie du régiment de chasseurs de Béleff accourue à son aide: cette partie de la cavalerie turque finit par être cernée et faite prisonnière. Toute l'affaire, qui eut lieu pendant une nuit obscure et sur un terrain montagneux, fut conduite avec une adresse et une sagacité remarquables par les chefs de nos divers détachements: l'aide de camp général Murawiess rend spécialement témoignage des excellentes dispositions du général-major Baklanoff, des colonels prince Dondoukoff-Korsakoff, baron d'Ungern-Sternberg et de Schultz. Les Turcs, à ce que l'on suppose, ont perdu 500 hommes tant tués que blessés dans cette rencontre : leurs cadavres étaient semés sur la route de la poursuite jusqu'au village de Kizil-Ghiadouk, des deux côtés et dans les défilés: nous leur avons fait prisonniers 2 officiers supérieurs, 19 officiers subalternes et 185 cavaliers; le reste s'est débandé. Plus de 400 chevaux, 2 guidons. des trompettes, une grande quantité d'armes et d'objets divers sont restés entre nos mains. Cette défaite si décisive infligée à l'ennemi ne nous a coûté que des pertes insignifiantes : nous avons eu 1 soldat et 2 miliciens tués, 1 officier, 5 soldats et 2 miliciens blessés. Le lendemain 23, au soir, le reste de la cavalerie turque voulut tenter de se frayer, par la plaine de Kars, un passage vers l'Araxe, mais, apercevant les mesures de précaution prises par nous, elle rentra dans la forteresse.»

A la même époque, le général Simpson adressait à lord Panmure la dépêche suivante :

« Les travaux du siège ont marché lentement pendant la dernière semaine; les nuits claires rendent très-difficile l'exécution des travaux. La tête de sape est maintenant à 150 yards environ de la saillie du Redan et l'ennemi interrompt le travail par tous les moyens qui sont à sa disposition. Dans la nuit du 28, une bombe de 13 pouces est tombée dans un magasin, au côté gauche du mamelon. Le magasin a sauté et il y a eu quelques morts et blessés, mais il n'en est résulté aucune interruption. Dans la nuit du 30, les piquets russes ont fait irruption dans nos tranchées avancées, ont renversé quelques gabions, et, dans la résistance que nous avons opposée, le lieutenant Preston du 97° régiment a été lué. Dans cette affaire, le capitaine Pechell du 77º régiment, qui commandait la garde avancée, et le lieutenant-colonel Bunbury du 23° régiment, qui commandait le détachement chargé de protéger les travail-, leurs, se sont conduits avec beaucoup de bravoure. La garnison déploie une grande activité, en se servant du nouveau pont en radeaux

qui traverse la rade et qui est destiné à permettre le transport des approvisionnements de toutes sortes du côté nord. De grandes quantités de travailleurs sont employés à élever des ouvrages sur le côté nord, mais jusqu'à présent ils sont trop peu prononcés pour qu'on puisse juger avec quelque exactitude en quoi ils consistent. D'après les renseignements que nous continuons de recevoir, il paraît que l'ennemi concentre ses forces entre les hauteurs de Mackensie et le fort Constantin; et quoique plusieurs changements de position moins importants aient eu licu, aucun mouvement considérable n'est survenu qui puisse indiquer positivement qu'il y ait intention d'attaquer.

Tout ce que nous apprenons vient confirmer les rapports qui annoncent de grandes pertes faites journellement par l'ennemi dans Sébastopol et quelque mécontentement parmi les troupes. « Les batteries de la tour Malakoff, écrit un officier, sont maintenant impuissantes et se taisent; mais plusieurs autres batteries, du côté opposé de la baie, prennent à revers nos travaux. Comme les ennemis s'attendent à être attaqués d'un moment à l'autre, ils ont assemblé de très-fortes réserves autour de Malakoff, et ces réserves sont littéralement écharpées par nos bombes et par celles des Anglais. Les déserteurs nous assurent que l'ennemi compte mille hommes par jour hors de combat. Le feu des trois dernières nuits a été d'une véhémence incroyable. Nous avons pris aux Russes quelques embuscades qu'on a reliées à la tranchée sous d'innombrables décharges de mitraille. Depuis quelques jours, l'ennemi s'est avisé d'un stratagème : il simule une sortie et nous oblige à nous mettre sur les parapets; à ce moment, il fait un feu d'enfer qui surprend nos soldats debout et nous met un certain nombre d'hommes hors de combat. Quant à nous, nous visons à des succès plus sérieux. et nous sommes en fort bon chemin pour les obtenir. Les assiégés commencent à être fort mal à l'aise; il est facile de s'en apercevoir au mouvement qui règne dans la place et aux efforts désespérés qu'ils semblent faire pour se dégager de nos étreintes. » Le journal qui reproduit cette correspondance, ajoute: « Nous avons recu d'autres lettres qui nous entretiennent des préparatifs de la future attaque, et que nous ne pouvons pas reproduire dans les circonstances actuelles. Nous nous contenterons de dire que ces correspondances nous font pressentir l'approche de grands événements, annoncés par la lettre de l'Empereur au général Pélissier. » Enfin. les nouvelles apportées à Marseille le lundi 2 septembre à deux heures par le vaisseau le Jourdain, étaient ainsi conçues : « Les bombes lancées par les alliés commencent à ravager Sébastopol, dont l'aspect intérieur est changé, les réserves russes ayant construit partout des

· Almus-Inkermann, en souvenir des batailles auxquelles il avait pris part, malgré son extrême jeunesse. Cette intéressante famille avait obtenu un congé, et se trouvait en dernier lieu à Péra pour donner à Almus-Inkermann le temps de se reposer de ses services, bien longs pour son âge.

Premières dépêches annonçant la prise de Sébastopol. — Effets de cette nouveile à l'aris, dans les départements, à Londres, à Constantinople, à Turin, à Stockholm, à Athènes, à Saint-l'étersbourg. — Le général Pélis-ler est nommé marechal de France. — Le vice-amiral Bruat est élevé à la dignité d'amiral. — Documents officiels. — Rapports du maréchal Pelissier, du général Niel, de l'intendant général Blanchot, du général Simpson.

Le 11 septembre, comme un coup de foudre, éclata dans Paris la nouvelle de la prise de Sébastopol annoncée par des dépêches successives. A l'aide de ces dépêches nous allons présenter les événements, en quelque sorte heure par heure et à mesure qu'ils se produisaient. Après un feu terrible de loutes les batteries assiégeantes. qui avait duré plusieurs jours et avait semé la destruction et l'incendie tant dans la place que sur la flotte eunemie, le samedi 8 septembre, à midi, le rignal de l'assaut fut donné, et cinq points des fortifications furent attaqués à la fois, sayoir: en commençant à l'extrémité droite des attaques françaises, le redan du Carénage, placé à l'entrée de la baie de ce nom, la tour Malakoff, le grand Redan. le petit Redan et le Bastion central. De ces cinq attaques, une seule réussit complétement; mais c'était la principale, celle de la tour Malakoff, qui, une fois occupée, devait faciliter la prise des autres positions ou les rendre inutites. Les dépêches suivantes des généraux Polissier. Simpson et La Marmora rendent compte de cette période des opérations. La première dépêche du général Pélissier n'est pas datée de Criméa; elle a été envoyée de « Varna, le 9 septembre, 3 heures 35 minutes du matiu, » et est ainsi conçue :

L'assaut a été donné à midi à Malakoff. Ses réduits et le redan du Carénage ont été enlevés par nos braves soldats avec un enthousiasme admirable, au cri de: Vive l'Empereur! Nous nous sommes occupés de suite de nous y loger, et nous y avons réussi à Malakoff. Le redan du Carénage n'a pu être conservé devant la puissante artillerie qui frappait les premiers occupants de cet ouvrage, que notre solide installation à Malakoff ne tardera pas à faire tomber, ainsi que le Redan, dont nos braves alliés ont enlevé le saillant avec leur

vigueur habituelle. Mais, comme au redan du Carénage, ils ont du céder devant l'artillerie ennemie et de puissantes réserves. A la vue de nos aigles flottant sur Malakoff, le général de Sallesa fait déux attaques sur le bastion Central. Elles n'ont pas réussi. Nos troupes sont rentrées dans leurs tranchées. Nos pertes sont sérieuses, et je ne puis encore les préciser. Elles sont amplement compensées, car la prise de Malakoff est un succès dont les conséquences sont immenses.

La dépêche du général Simpson est datée du samedi 8 septembre, 11 heures 35 minutes du soir; elle est ainsi conçue:

« Les forces alliées ont attaqué les défenses de Sébastopol aujourd'hui à midi. L'assaut de Malakoff a été couronné de succès, et cet ou vage est entre les mains des Français. L'attaque des Anglais sur le 12-3 an n'a pas réussi. »

Voici mantienant, sur les résultats de cette journée du 8, les dépêches du prince untschakoffadressées à son gouvernement. La première est datée du 8 septembre à midi; elle ne contient que ces mots:

L'ennemi reçoit constamment de nouveaux renforts. Le bombardement contre la place est très-violent.

Une autre dépêche du prince Gorlschakoff, datée du 8, 10 heures du soir, porte:

« La garnison de Sébastopol, après avoir soutenu un feu d'enfer, la repoussé aujourd'hui six assauts, mais il lui a été impossible de chasser l'ennemi du bastion Korniloff. Nos braves troupes, qui ont résiste jusqu'à la dernière extrémité, passent dans la partie septentrionale de Sébastopol. L'ennemi n'a trouvé dans la partie méridionale que des ruines ensanghantées.

Pour ne pas scinder les informations russes, nous donnons tout de suite une troisième dépêche du prince Gortschukoff, portant la date du 9 septembre, et qui confirme l'abandon définité de la ville de Sébastopol par les troupes russes. Voici comment s'exprime ce général:

«Le passage de la garnison dans la partie septentrionale de la place s'est opéré avec un succès extraordinaire : nous n'avons perdu en cette occasion que près de 100 hommes. Nous avons seulement laissé dans la partie méridionale 500 hommes grièvement blessés.»

Nous arrivons à la journée du dimanche 9 septembre. Voici, pour débuter, une deuxième dépêche du général Pélissier, datée du 9 septembre, 3 heures du matin, redoute Brancion. (Cette dépêche n'arriva à Paris qu'après la troisième qui lui est postérieure en daté.)

« Karabelnaïa et la partie sud de Sébastopol n'existent plus. L'en nemi, voyant notre solide occupation à Malakoff, s'est décidé à en-

and the second of the second of the second of the second

cuer la place, après avoir suiné et fait sauter pur la mine presque toutes les défenses. Passant la nuit an milieu de mes troupes, je puis vous assurer que tout a sauté dans Karabelnaïa, et, d'après ce que j'ai pu voir, il doit en être de même devant nos attaques de gauche. Cet immense succès fait le plus grand honnour à mes troupes. Je vous donnerai le détail de nos pertes dela journée, qui, après tant de combats opiniatres, ne peuvent être que cériouses. Demain, je pourrai préciser les résultats de cette grande journée, dant les généraux Bosquet et Mac-Mahon ont en grande partie les honneurs. Tout est paisible eur la Tchernaïa, et nous y veillous su

. De son côté, le vice-amiral Bruat qui, de la flotte, elservait ce qui se passait dans le port de Sébastopol peur agir selon les circusstances, écrivait au ministre de la marine le dimanche à 40 heurs 15 minutes du matin :

L'assaut a été donné hier à midi à la tour Mangoff, et plus tard au grand Redan et au bastion Central. Un comp de vent du nord a retenu les vaisseaux au mouillage. Les bombardes, pour pouvoir tirei, ont dû entrer dans la baie de Streleska; elles ont la mé sur le bastion de la Quarantaine et le fort Alexandre 600 bombes. Les six bombardes anglaises, également mouillées dans la baie de Streleska, ont tiré à peu près le même nombre de bombes. Cette nuit, de violentes explosions, de vastes incendies, neus ont fait supposer que les Russes évacuaient la ville. Aujourd'hui, nous avons reconnu que les vaisseaux russes étaient coulés. Le nont était couvert de troupes qui se retiraient dans le nord : à partir de huit houres, il était coupé. Il ne reste plus dans le port, amarrés près du sort Catherine, que quelques navires à vapeur. Je me suis appreché ce matin, sur le Brandon, des batteries de la Quananteine, et je me suls assuré (autelles étaient évacuées. En ce moment elles viennent de menter. Nos soldate sont sortis des tranchées et se répandent en groupes isolés sur les remparts de la ville, qui paraissent com-"plétement abandennés: »

Dans la journée du dimanche 9, le général La Marmora, qui avait pris accition à Kadi-Kol, mandait à son gouvernement :

a L'assaut général tionné à Sébastopol, dans la journée d'hier, me été couponné par un succès éclalant. Le four de Malaball a été paine par le coupe d'armée du général Besquet. Nos soblats, bien quille vialent pas pris part à l'assaut, est en 16 hommes burs de combat, apondant qu'ils étalent dans les tranchées. Les Français et les langhées ont donné l'assaut avec un véritable héroitune. Pendant la moit, les flusses se sont retirés, après aveir hublé la ville, fait moter les envenues de défense, les éthiliers et aveir coulé leurs derniers vaindant, o

Par une seconde dépêche, datée de dimanche soir, le général Simpson marque ce qui suit :

« Sébastopol est au pouvoir des alliés. Pendant la nuit et dans la matinée d'aujourd'hui les Russes ont évacué la partie sud de la ville, après avoir fait sauter les magasins et les défenses, et en mettant le fen à la ville. Le pont qui communique avec la partie nord de la ville est rompu. Tous les navires de guerre ont été brûlés, à l'exception de trois vapeurs qui restent dans le port. L'amiral Lyons annonce, de son côté, que les Russes ont coulé tous leurs vaissent x de ligne. »

Sur les pertes des Anglais, une dépêche, non datée, du général Simpson, dit qu'elles sont graves, mais qu'il n'y a pas eu d'officiers généraux tués. Une troisième dépêche du général Pélissier, datée du 9 septembre, 8 heures du soir, clôt la série des premières informations : elle s'exprime ainsi :

a Aujourd'hui j'ai constaté que l'ennemi avait coulé ses vapeurs son œuvre de destruction a continué sous le feu de nos bombes. Des mines sautant successivement et sur plusieurs points m'ont'fait un adevoir de différer d'entrer dans la place, qui ne présente plus qu'un vaste foyer d'incendie. Toutefois, serré d'un peu près par notre seu, le prince Gortschakoff demande un armistice peur enlever ses blessés près du fort Saint-Paul, de pont par prudence ayant été rompu par ses ordres. Je rassemble des états des pertes et vous en aurez le chiffre dès qu'il me sera bien connu. Tout va bien; nous veillons à la Tchernaïa.

Nous ajoutons comme épilogue l'extrait suivant de la Correspondance autrichienne :

m. Le consul anglais à Butharest a expédié la dépêche suïvante,: Malakoff et la partie suit de Sébastopol ont été évacués par les Russes dans la journée du 9 septembre. Les Russes out brûlé tous leurs maisseaux. Malakoff et la partie sud de Sébastopol sont occupés par les adiés. o

Enfin, le bulletin de la Bourse de Vienne contenait la mention suivante sous la date du lundi 10 septembre:

« Aujourd'hui la nouvelle de la prise de la tour Malak affiétais permittre e »

Ainsi c'était bien la prise de Sébastopol qui se freuvnit de toutes parts annoncée. Le 44, la voix solennelle du canon tonne sui se in 16 la capitale. Le soir les édifices publies et run grand mambre de maisons particulières furent illuminés. Le lendemain, 12, une nouvelle dépêche du général Pélissier établissait en ces tormes da grand deur du résultat:

« Crimée, 10 septembre 1855, 11 heures du soir.

e l'ai parcourn aujourd'hui Sébastopol et ses lignes de défense. La pensée ne peut se faire un tableau exact de notre victoire dont l'inspection des lieux peut seule donner toute l'étendue.

«La multiplicité des travaux de défense et les moyens matériels qui y ont été appliqués dépassent beaucoup ce qui s'était vu dans Thistoire des guerres. La prise de Malakoff, qui a contraint l'ennemi de fuir devant nos aigles déjà trois fois victorieuses, a mis entre les mains des alliés un matériel et des établissements immenses, dont îl est impossible encore de préciser l'importance. Demain les troupes occuperont Karabelnaïa et la ville, et, sous leur protection, une commission anglo française s'occupera de faire le recensement du matériel que l'ennemi nous a abandonné. La joie de nos soldats est bien grande, et c'est aux cris de Vive l'Empereur! que dans leur camp ils célèbrent leur victoire. »

Le soir, il y eut encore des illuminations. Le 13 un Te Deum fut chanté en grande pompe à Notre-Dame en présence de l'Empéreur. des hauts fonctionnaires et des corps constitués. A la cérémonie assistait Abd-el-Kader. Chose merveilleuse et qui n'est pas une dés moindres preuves des irrésistibles progrès de la civilisation, de voir un musulman, l'ancien ennemi de la France, grave et recueisti dans une basilique chrétienne! Le même jour des représentations gratuites eurent lieu dans les principaux théâtres de Paris. On chanta des cantates; on lut des pièces de vers qui célébraient la victoire et qui furent accueillies avec un enthousiasme indicible. La ville était pavoisce des drapeaux, fraternellement unis, des puissances alliées. Le soir, elle resplendissait d'illuminations. La nouvelle fât reçue avec le même transport dans les départements. A Rennes, à Bordeaux, à Limoges, au Havre, à Strasbourg, à Valenciennes, A Angers, à Evreux, à Elbeuf, etc., comme à Lille, à Laon, à Nantes, à Rouen, à Amiens, l'émotion était indescriptible. A Lyon, le premier acte des Mousquetaires de la Reine venait de commencer au Grand Théatre, lorsqu'on vit tout à coup le commissaire de police, auquel un pli venait d'être remis, ceindre son écharpe, quitter précipitamment sa loge, s'avancer sur le devant des premières, et réclamer du geste le silence de la scène et l'attention des specialeurs; puis il donna connaissance de la dépêche. Sa lecture était à peine ter-'minée qu'une formidable acclamation retentit dans toute la salle. Deux mille spectateurs se levèrent dans une agitation et un enthou-Biasme inexprimables. Peu à peu la salle se vida; les endroits publics se remplirent comme par enchantement; des groupes se formèrent partout, et la grande nouvelle se répandit avec la rapidité de l'éclair. Dans les casés, dans les cercles, l'émotion, les conversations

animées, l'air d'allégresse empreint sur toutes les figures, disaient assez quelle part prenait la population lyonnaise à cet événement, dont la portée immense était comprise de tous, succès décisif, avant-coureur d'un triomphe complet et de la ruine définitive de l'ennemi. A Versailles, les monuments publics étaient illuminés. Les maisons particulières avaient, à tous les étages, des lanternes aux mille couleurs. Les rues de la Paroisse, Duplessis, de l'Orangerie, les boulevards offraient un aspect qui rappelait les plus grandes fêtes. Des fenêtres et d'un grand nombre de jardins partaient des feux d'artifice. Dans toutes les rues retentissaient de joyeuses acclamations. Les voyageurs, arrivés le soir par les chemins de fer, rapportaient qu'à la tombée de la nuit, toutes les villas et tous les villages de leur parcours s'illuminaient et se pavoisaient de drapeaux tricolores.

A Londres, lorsque la nouvelle fut connue, la population témoigna l'enthousiasme le plus véhément. Le 10, à onze beures du soir, les journaux avaient peine à satisfaire à toutes les demandes du public qui se pressait dans leurs bureaux. A huit heures du soir, une foute isomense était agglomérée devant Mansion-House et la Bourse, dans la pensée que le lord-maire, en grande tenue, proclamerait officiellement la victoire, comme cela avait été fait lors de la victoire de l'Alma. La proclamation n'eut pas lieu, parce qu'à Mansion-House di n'était parvenu encore aucune dépêche officielle de lord Panmure. La foule, après avoir attendu un peu, se dispersa. Vers neuf heures, les canons du parc Saint-James et ceux de la Tour de Londres proclamèrent la victoire; les cloches des principales églises sonnaient à toute volée. La dépêche fut lue dans les théâtres, aux applaudissements du public; on jouait le God save the Queen et Partant pour la Syrie. A Birmingham, on sut la nouvelle par le télégraphe, à six heures, et aussitôt la ville entière fut en proie à la plus vive allégresse. L'illumination fut générale et spontanée. Il en fut de même à Greenwich, à Woolwich, à Depsford, partout. Constantinople s'illumina pendant trois jours. Turin se mit en fête. La France, la Grande-Bretagne, la Turquie, la Sardaigne resplendissaient d'allégresse. A Stockholm, la joie publique sut immense, Aussitôt que la chute de Sébastopol fut mise hors de doute, un comité choisi parmi les habitants les plus notables décida que toute la ville et les jardins seraient illuminés, ce qui eut lieu, sans qu'il en coûtât rien à la commune. La même manifestation se produisit dans la plupart des villes de Suède. A Athènes, tous les ministres se rendirent auprès de M. Mercier, ministre de France, et de M. Wyse, ministre d'Angleterre, pour les complimenter sur la viçtoire des alliés Commence Strategy Strategy

Au contraire, la nouvelle de la prise de Sébastopol plongea SaintDétersbourg dans une consternation générale. La population, trompiée sur la situation des choses en Crimée, se croyait à la veille d'un
succès. Ce revers fut un coup de foudre. La Courseule était informée des progrès des assiégeants et pouvait s'attendre à une catastrophe. Le czar avait reçu du prince Gortschakoff l'avis du profond
découragement de ses troupes, et c'est pour relever leur meral que
l'empereur Alexandre s'était décidé à aller en Crimée.

En France, immédiatement après avoir reçu la nouvelle de la sprise de Sébastopol, l'Empereur ordonna au ministre de la guerre de transmettre au général Pélissier la dépêche suivante: « Honneur à vous! honneur à notre brave armée! Faites à tous mes sincères félicitations. » En même temps, le ministre de la guerre écrivait au général Pélissier: « L'Empereur vous charge de féliciter en son nom l'armée anglaise pour la constante bravoure et la force morale dont elle a fait preuve pendant cette longue et pénible campagne.»

Le général Pélissier, à qui on devait ce triomphe, fut nommé maréchal de France, tandis que le vice-amiral Bruat était élevé à la dignité d'amiral. On savait que ce grand succès n'avait pas été obtenu sans des pertes donloureuses, et l'on attendait avec impatience les rapports détaillés de cette mémorable affaire. Le 25 septembre, le Moniteur publia un premier rapport du général Pélissier, qui n'offrait en quelque sorte qu'un tableau d'ensemble esquissé ià grands traits. Le rapport détaillé et définitif, dont la rédaction ne pouvait se faire qu'après la réception de tous les rapports particuliers, qu'il devait résumer, arriva presque en même temps, et parat au Moniteur du 26 septembre. Nous croyons devoir le reproduire de entense :

«Grand, quartier général, à Sébastepel, le 14-septembre 1855.

Monsieur le Maréchal.

avais annoncé par ma dépêche du 14, mon rapport sur la prise de-Sébastopol. Le moment de cet assaut semblaitêtre arrivé. A la ganche, les travaux du génie étaient parvenus depuis quelque temps à 30 et 40 mètres du bastian du Mât (n° 4 des Russes) et du bastion Central (n° 5 des Russes). A la droite, nos cheminements poussis arès activement sous la protection du fou soutenu de l'artillerie, suvert depuis le 17, n'étaient plus qu'à 25 mètres du saillant de Maplakeff et du petit redan du Carénage. L'artillerie avait achesé près de aent batteries en parfait état, parfaitement approvisionnées et présentant un ensemble de 350 bouches à feu auxattaques de geuche et de 250 aux attaques de droite. De leur côté, les Anglais //bien qu'arrêtés par les difficultés du terrain, étaient arrivés à «muiron Mannetres du grand Redan (bastion no 3 ties Russes); sur lequelits se dirigeaient, et ils avaient environ 200 houches à feu en batteris Les Russes, mettant le temps à profit, élevaient du côté de Malakoff une seconde enceinte qu'il importait de ne pas laisser terminer. Enfin, l'armée île secours venait d'être hattue complétement, le 16. sur la Tchernaïa; elle y avait fait des pertes considérables, et il n'était pas probable qu'elle vint de nouveau, peur dégager la place, se jeter sur oss positions, que nous avions rendues plus fortes, et où nous étions en mesure de repousser tous les efferts de l'ennemi. Il fut denc convenu entre le général Simpson et meisque nous livrerions une attaque décisive. Les généraux commandant l'artillerie et le génie des deux armées serrangèrent unanimement à cette opinion. Le 8 septembre fut le jour fixé pour cette attaque. Ainsi que j'ai déjà eu Uhonneur de l'exposor à Notre Excellance, l'ennemi, devait être abordé sur les points principaux de sa vaste enceinte, afin ide l'empêcher de diriger toutes ses réserves contre une même attaque et de lui donner des inquiétudes sur la ville où abentit le pont par lequel il pouvait faire sa netraite. Legénéral de Salles, avec le 1er corps renforcé d'une brigade sarde, dont le général de lia Marmora m'avait offert le concours, devait, à gauche, attaquer la ville; au centre, les Anglais devaient siemparer du grand Reden; enfin, à notre droite, le général Bosquet devait attaquer Makakoff et le petit redan du Carénage (bastion no 2 des Russes), points saillants de l'enceinte de Karabelnaïa.

« Les dispositions suivantes avaient été prises sur chaqune de ces staques. Alla gauche, la division Levellant (2º du de corps, buigade Gouston: 9 bataillen de chasseurs à pied, commandant Regié; 21º de ligne, lieutenant-colonel Villeret; 42º de ligne, lieutenantocolonei de Mallet; brigade Frothus: 46° de ligue, lieutenant-colonel · Le Banneur ; '60° de ligne , colonel Laterrade). Chargée de Fattaque du bastion Central et de ses lumettes, était placée dans les paraliètes des plus avancées. A sa droite dait la division d'Automopre (brigade Miol: 5° batafflon de chasseurs à piet, commandant Caraler, 49 de , "higne, colonel Gwignard"; 26° de ligno, colonel de Sorbiors; brigado Breton: 89° de ligne, colonel Consignan; 44° de ligne, colonel «Cuyot de Lespart), qui (devait pénétrer sur les traces de la division Levaillant et semparer de la gerge du bastion du little ét des batte-- ries qui y out été élevées. La brigade sarde du général Gialdini. placée à côté de la division d'Autemmre, devait attaquer le flanc -droit du même bastion. Enfin, la division Bouat (4º de 4 w corps, -général Lefèvre : 10 dasseurs à pied, commandant Guierauri ; 48 de ligne, colonel Dantin; 79 de ligne; colonel Grenier; 2 biigade, genéral de la Requette : 14º de ligne, colonel de Négrier : 49º de

ligne, colonel Broutta), et la division Paté (3° du 1° corps; brigade Beuret: 6° balaillon de chasseurs à pied, commandant Fermier de la Prévotais; 28° de ligne, colonel Lartigues; 98° de ligne, colonel Conseil-Dumesnil; brigade Bazaine: 1° régiment de la légion étrangère, lieutenant-colonel Martenot de Cordoue; 2° régiment de la légion étrangère, colonel de Chabrières), servaient de réserve à la division Levaillant; de plus, et pour parer de ce côté aux éventus-lités qui pouvaient se produire, j'avais fait venir de Kamiesch et mis sous les ordres du général de Salles les 30° et 35° de ligne, qui avaient été placés à l'extrême gauche et assuraient fortement de ce côté la possession de nos lignes.

« Devant Karabelnaïa, ainsi que je l'ai déjà dit, notre attaque dévait se faire sur trois directions; à gauche, sur Malakoff et son réduit; à droite, sur le petit redan du Carénage; et au centre, sur la courtine qui unit ces deux ouvrages. Le système de Malakoff était évidemment le point le plus important de l'enceinte; sa prise devait entraîner forcément la ruine successive des défenses de la place. et l'avais ajouté aux troupes dont disposait déjà le général Bosquet toute l'infanterie de la garde impériale. L'attaque de gauche sur Malakoff était confiée au général de Mac-Mahon (1º division du 2º corps), 1º brigade, colonel Decaen; 1º zouaves, colonel Colfneau, et 7º de ligne colonel Decaen; 2º brigade, général Viney; 🕶 bataillon de chasseurs à pied, commandant Gambier; 20° de 🗓 gne, colonel Orianne; 27º de ligne, colonel Adam, qui avait en réserve la brigade Wimpfen (3º de zouaves, colonel Polhès; 50º de ligue, lieutenant-colonel Nicolas, et tirailleurs algériens, colonel Rose), tirée de la division Camou, et les deux bataillons de zouaves de la garde (colonel Jannia).

c L'attaque de droite sur le Redan était comfiée au général Dulac (brigade Saint-Pol : 17º chasseurs à pied, commandant de Férussac; 57º de ligne, colonel Dupuis; 85º de ligne, colonel Javel; 2º brigade, général Bisson; 10º de ligne, commandant de Lacontrie; 61º de ligne, colonel de Taxis), ayant en réserve la brigade Marolles (15º de ligne, colonel Guérin; 96º de ligne, colonel Malberbe), de la division d'Aurelles, et le bataillon de chasseurs à pied de da garde (commandant Cornulier de Lucinière). Enfin, le général de La Motterouge (brigade du général Bourbaki: 4º chasseurs à pied, copmandant Clinchant; 86º de ligne, colonel, de Berthier; 100º de ligne, colonel Picard; 49º de ligne, colonel Kerguern) commandait l'attaque du centre par le milieu de la courtine, ayant en réserve les voltigeurs (colonels Montéra et Douny) et les grenadiers (colonels Blanchard et Dalton) de la garde, sous les ordres directs du général de

-1

division de la garde Mellinet, ayant sous lui les généraux de brigade de Pontevès et de Failly.

et « Pour le placement de ces troupes, nos tranchées avaient été déromposées en trois quartiers, dont chacun devait contenir dans sa partie avancée la presque totalité de la division d'attaque, et les réserves devaient trouver place tant dans les anciennes tranchées bien calculées pour les contenir, que dans les ravins de Karabelpaïa et du Carénage. Il était essentiel pour mieux tromper l'ennemi que le rassemblement de toutes ces troupes pût se faire sans être éventé; aussi toutes les lignes de communication conduisant à nos places d'armes avancées avaient-elles élé suivies avec grand soin. et; partout où l'on pouvait être vu, les crêtes couvrantes avaient été lassez relevées pour donner un défilement suffisant. Aux altaques de gauche comme à celles de droite, des détachements du génie et de l'artillerie munis d'outils étaient désignés pour être placés en : tête de chaque colonne d'attaque. Les sapeurs du génie devaient. navec les auxiliaires d'avant-garde de chaque attaque, être prêts à iteter: des ponts, dont ils avaient appris la manœuvre et dont les -matériaux étaient disposés à l'avance en première ligne. I es canonmiers devaient être munis de tout ce qui est nécessaire, marteaux. -égorgeoirs, étoupilles, etc., pour être prèts à enclouer ou désenchoner les pièces, selon le cas, et à retourner, si cela était possible. - contre l'ennemi celles que nous aurions conquises. De plus, dans les premiers bataillons de chaque atlaque, un certain nombre d'homemes devaient être munis d'outils à manche court pouvant se porter au ceinturon de cartouchière, pour ouvrir des passages, combler des fossés, retourner les traverses, accomplir, en un mot, les trayaux urgents et si importants du premier moment. En outre, des réserves de batteries de campagne avaient été préparées de manière à pouvoir rapidement venir prendre part à l'action. Aux attaques de gauche, une batterie de campagne devait être placée dans une earrière voisine de l'enceinte, avec ses chevaux à portée, ses canonniers -pourvus de bricoles pour endéboucher au besoin; deux autres hat-B teries (de la 1<sup>re</sup> division) devaient se tenir au Clocheton; enfin une quatrième devait se porter à l'extrême gauche du Lazaret. Aux at-- danues de droite, une réserve de 24 bouches à feu de campagne de--wait être placée, savoir : 12 bouches à seu divisionnaires à l'ancienne - hatterie de Lancastre, et 12 bouches à seu de la garde à la redoute · Nictoria. Des travailleurs postés sur des points désignés devaient, au moment opportun, préparer les voies à cette artillerie. Afin d'être suprêt à tout événement, la 1º brigade de la division d'Aurelles était postée de manière à repousser, avec l'aide des batteries et des redontes existant dans cette direction, toute entreprise de l'ennemi. sur les contresorts d'Inkermann.

d Du côté de nes lignes, le général Herbillon avait l'ordre de inire garnir les positions de la Tchernaïa en faisant prendre les armes à son:infantérie, monter à cheval sa cavalerie, et atteler son artilleties à l'heure fixée pour l'attaque. J'avais, en outre, fait descendre prèsde:lui la brigade de cuirassiers du général de Forton. Le général des La Marmora était prévenu de ces dispositions. Quant au général, d'Allonville, il devait, dans la muit du 7 au 8, se replier de la vallée. de Baïdar pour venir prendre, près du pont de Krautzen, une position de concentration avantageuse pour le cas où l'armée de secours, aurait voulu nous menacer à l'extérieur. D'un commun accord, nous, nous étions arrêtés, le général Simpson et moi, à l'heure de midipour donner l'assaut. L'houre choisie avait plusieurs avantages : elle neus donnait des chances favorables pour espérer de surprendres. brusquement l'ennemi, et, dans le cas où l'armée russe de secouraaurait voulu faire une tentative désespérée pour dégager la place, il, lui eût été impossible de prononcer, avant la fin du jour, un mouvement vigoureux contre nos lignes; quel que fût le résultat de notre attaque, nous avions jusqu'au lendemain matin pour aviser-

depuis le 5 au point du jour, avait entrétenu un feu violent, continua d'écraser l'ennemi de ses projectiles; aux attaques de droite, nos batteries tirèrent vivement aussi, mais en continuant soigneusement, les allures qu'elles avaient prises quelques jours auparavant, en vue, de ce qui devait se passer.

c Vers huit heures, le génie avait lancé sur le bastion Central deuximines de projection chargées chacune de 400 kilogrammes de poudre, et à la même heure, il avait fait jouer en avant de nos cheminements, sur le front de Malakoff, trois fourneaux chargés ensemble. de 1,500 kilogrammes de poudre, afin de rompre les galeries inférieures du mineur russe. La possession du système Malakoff devant, décider du gain de la journée, les autres attaques lui avaient été, subordonnées, et il était entendu avec le général Simpson que les, Anglais ne se porteraient sur le grand Redan qu'au signal que je lui ferais que nous étions assurés de Malakoff. De même le général de Salles ne devait lancer ses troupes qu'au moment que je lui indiquerais par un autre signal.

« Un peu avant midi, toutes les troupes étaient parfaitement en ordre sur les points indiqués, et les autres dispositions étaient ponctuellement exécutées. Le général de Salles était prêt; le général, Bosquet était au poste qu'il avait choisi dans la 6° parallèle, et mois

même i tétais arrivé. avec : les généraux. Thieve de l'artillerie. Niel... du génie, et de Martimprey, mon chef d'état-major général, à la redoute Brancion, que j'avais prise pour quartier général. Les montres avaient été réglées. A midi juste, toutes nos batteries cessèrent. deztonner pour reprendre un tir plus allangé sur les réserves de, l'ermani. A la voix de leurs chefs, les divisions de Mac-Mahon... Dulac et de La Motterouge sortent des tranchées. Les tambours et les clairons battent et sonnent la charge, et, au cri de Vive l'Empereur! non intrépides soldats se précipitent sur les défenses de l'ennemi. Ce fut un moment solennel. La 110 brigade de la division Mac-Mahan. le 1ez de zouaves en tête, suivi du 7e de ligne, ayant à sa gauche le 4º chasseurs à pied, s'élance contre la face gauche et le saillant de. l'ouvrage Malakoff. La largeur et la profondeur du fossé, la hauteur. et l'escarpement des talus rendent l'ascension extrêmement difficile. pour nos hommes; mais enfin ils parviennent sur le parapet, garni, de Russes qui se font tuer sur place et qui, à défaut de fusil, se font, arme de pioches, de pierres, d'écouvillons, de tout ce qu'ils trouvent sous leur main. Il y eut là une lutte corps à corps, un de cos. combats émouvants dans lequel l'intrépidité de nos soldats et de. leurs chefs pouvait seule leur donner le dessus. Ils sautent aussitôt. dans l'ouvrage, resoulent les Russes qui continuent de résister, et, ... peu d'instants après, le drapeau de la France était planté sur Malakoff pour ne plus en être arraché.

c A droite et au centre, avec ce même élan qui avait renversé tous. les obstacles et refoulé au loin l'ennemi, les divisions Dulac et de La Motterouge, entraînées par leurs chefs, s'étaient emparées du petit. redan du Carénage et de la courtine, en poussant même jusque sur la seconde enceinte en construction. Partout nous étions en possession des ouvrages attaqués. Mais ce premier et églatant succès avait. failli nous coûter bien cher: Frappé d'un gros éclat de bombe au. côté droit, le général Bosquet avait dû quitter le champ de bataille... l'avais confié le commandement au général Bulac qui a été parfair tement, secondé par le général de Cissey, chef d'état-major au. 2º corps. Le génie, qui avait marché avec les colonnes d'assaut, était... déjà: à l'œuvre, comblait les fossés, ouvrait des passages, jetait des, ponts. La seconde brigade du général de Mac-Mahon s'avançait rapidement pour le renforcer dans Malakoff. Je fis le signal convenu. avec le général Simpson pour l'attaque du grand Redan, et un peu plus tard pour l'attaque de la ville. Les Anglais avaient 200 mètres. à franchir sous un terrible seu de mitraille. Cet espace sut bientôt, jonché de morts; néanmoins, ces pertes n'arrêtaient pas la marche de la colonne d'attaque qui arrivait en se dirigeant sur la capitale de l'ouvrage. Elle descendit dans le fossé, qui a près de cinq mètres

de profondeur, et, malgré tous les efforts des Russes, elle escalada l'escarpe et enleva le saillant du Redan. Là, après un premier engagement qui coûta cher aux Russes, les soldats anglais ne trouvaient devant eux qu'un vaste espace libre criblé par les balles de l'ennemi, qui se tenait abrité derrière des traverses éloignées. Ceux qui arrivaient remplaçaient à peine ceux qui étaient mis hors d combat. Ce n'est qu'après avoir soutenu pendant près de deux heure ce combat inégal que les Anglais se décidèrent à évacuer le Redan ils le firent en si ferme contenance que l'ennemi n'osa s'avancer sur leurs pas.

« Cependant à la gauche, au signal convenu, les colonnes de la division Levaillant, commandées par les généraux Coustou et Trochu, se précipitaient tête baissée sur le flanc gauche du bastion Central et la lunette de gauche. Malgré une grêle de balles et de projectiles et après une lutte très-vive, l'élan et la vigueur de ces braves troupes triomphèrent d'abord de la résistance de l'ennemi, et, malgré les difficultés accumulées devant elles, elles pénétrèrent dans les deux ouvrages. Mais l'ennemi, replié derrière des traverses successives, tenait ferme partout. Une fusillade meurtrière partait de toutes les crêtes; des pièces demasquées au moment même et des canons de campagne amenés sur plusieurs points vomissaient la mitraille et décimaient les nôtres. Les généraux Coustou et Trochu. qui venaient d'être blessés, avaient dû remettre leur commandement; les généraux Breton et Rivet étaient tués; plusieurs fougasses que l'ennemi fit jouer, produisirent un moment d'hésitation; enfin, un retour offensif, fait par de nombreuses colonnes russes, força nos troupes à abandonner les ouvrages qu'elles avaient enlevés et à se retirer dans nos places d'armes avancées. Nos batteries de cette partie des attaques, habilement dirigées par le général Lebœuf, auquel le contre-amiral Rigault de Genouilly prêtait comme toujours son concours si dévoué et si éclairé, modifièrent leur tir en l'activant et forcèrent l'ennemi à s'abriter derrière ses parapets. Le général de Salles, faisant avancer la division d'Autemarre, préparait pendant ce temps une seconde et redoutable attaque; mais nous étions assurés de la possession de Malakoff, et je lui fis dire de ne pas la lancer. La possession de cet ouvrage nous était cependant énergiquement disputée. Au moyen de batteries de la Maison-en-Croix, de l'artillerie de ses vapeurs, à l'anons de campagne amenés sur des points favorables, et des bacteries du nord de la rade, l'ennemi nous inordait de mitraille, de projectiles de toute nature, et portait Le ravage dans nos rangs. Le magasin à poudre de la batterie russe de la Poterne venait de faire explosion en augmentant nos pertes es n faisant disparaître un moment l'aigle du 9°. Bon nombre d'ofe-

ficiers supérieurs et autres étaient ou blessés ou tués : les généraux' de Saint-Pol et de Marolles étaient morts glorieusement, et les généraux Mellinet, de Pontevès, Bourbaki, avaient été blessés à la tête de leur troupe. Trois fois les divisions Dulac et de La Motterouge s'emparent du Redan et de la courtine, et trois fois elles sont obligées de se replier devant le feu terrible d'artillerie et devant les masses profondes qu'elles trouvent devant elles. Cependant les deux batteries de campagne en réserve au Lancastre descendent au trot, franchissent les tranchées, s'établissent audacieusement à demi-portée de canon, et parviennent à éloigner les colonnes ennemies et les vapeurs. Une partie de ces deux divisions, soutenues dans cette lutte héroïque par les troupes de la garde, qui s'est couverte de gloire dans cette journée, s'établissent alors sur toute la gauche de la courtine, d'où l'ennemi ne les chassera plus. Durant ces combats renouvelés de la droite et du centre, les Russes redoublaient d'efa forts pour reconquérir Malakoff. Cet ouvrage, qui est une sorte de citadelle en terre de 450 mètres de longueur sur 150 mètres de largeur, armé de 62 pièces de divers calibres, couronne un mamelon qui domine tout l'intérieur du faubourg de Karabelnaïa, prend de revers le Redan attaqué par les Anglais, n'est qu'à 1,200 mètres du port sud, et menace non-seulement le seul mouillage resté aux vaisseaux, mais encore la seule voie de retraite des Russes', le pont jeté par eux d'une rive à l'autre de la rade. Aussi, pendant les premières heures de cette lutte des deux armées, les Russes renouve-·lèrent-ils constamment leurs tentatives. Mais le général Mac-Mahon avait recu successivement pour résister à ces combats incessants la brigade Vinoy, de sa division, les zouaves de la garde, la réserve du général Wimpsten et une partie des voltigeurs de la garde; partout il fit tête à l'ennemi, qui fut toujours repoussé. Les Russes voulurent faire cependant une tenfative dernière et désespérée : formés en colonnes profondes, ils assaillirent par trois fois la gorge de l'ouvrage, et trois fois ils furent obligés de se retirer, avec des pertes énormes, devant la solidité de nos troupes.

« Après cette dernière lutte, qui se termina vers cinq heures du soir, l'ennemi parut décidé à abandonner la partie, et ses batteries seules continuèrent jusqu'à la nuit à nous envoyer quelques projectiles qui ne nous firent plus beaucoup de mal. Les détachements du génie et de l'artillerie qui, pendant le combat, s'étaient ou bravement battus ou activement employés à leur mission spéciale, se mirent aussitôt à l'œuvre, sous la direction de leurs officiers, pour exécuter les travaux urgents dans l'intérieur de l'ouvrage. D'après mes ordres, les généraux Thiry et Niel faisaient prendre, par les généraux Beuret et Frossard, commandant l'artillerie et le génie du

2º corps, toutes les dispositions propres à nous consolider définitivement dans Malakoff et sur la partie de la courtine restée en notre pouvoir, de manière à résister, au besoin, à une attaque nocturne de l'ennemi, et à être en mesure de lui faire évacuer le lendemain le petitredan du Carénage, la Maison-en-Croix et toute cette portion de ses défenses. Ces dispositions devinrent inutiles. L'ennemi, désespérant de reprendre Malakoff, venait de s'arrêter à un grand parti: il évacuait la ville. Vers la fin du jour, i'en avais eu le pressentiment ; j'avais vu de longues files de troupes et de bagages défiler sur le pont, en se rendant sur la rive nord: bientôt des incendies se manifestant ur tous les points levèrent tous nos doutes. J'aurais voulu pousser, en avant, gagner le pont et fermer la retraite à l'ennemi; mais l'assiégé faisait à tout moment sauter ses défenses, ses magasins à potadre, ses édifices, ses établissements; ces explosions nous auraient détruits en détail et rendaient cette pensée inexécutable: nous restâmes en position, attendant que le jour se fit sur cette scène de désolation. Le soleil, en se levant, éclaira cette œuvre de destraction, qui était bien plus grande encore que nous ne pouvions le penser; les derniers vaisseaux russes mouillés la veille dans la rade étaient coulés; le pont était replié; l'ennemi n'avait conservé que ses vapeurs, qui enlevaient les derniers fugitifs et quelques Russes exaltés qui cherchaient encore à promener l'incendie dans cette malheureuse ville. Mais bientôt ces quelques hommes ainsi que les vapeurs furent contraints de s'éloigner et de chercher un refuge dans les antes de la rive nord de la rade. Sébastopol était à nous!

« Ainsi s'est terminé ce siège mémorable, pendant lequel l'armée de secours a été battue deux fois en bataille rangée, et dont les moyens de défense et d'attaque ont atteint des proportions colossales. L'armée assiégeante avait en batterie, dans les diverses attaques, environ 800 bouches à feu, qui ont tiré plus de 1,600,000 coups, et nos cheminements creusés pendant 336 jours de tranchée ouverte, en terrain de roc, et présentant un développement de plus de 80 kilomètres (20 lieues), avaient été exécutés sous le feu constant de la place et par des combats incessants de jour et de nuit. La journée du 8 septembre, dans laquelle les armées alliées ont eu raison d'une armée presque égale en nombre, non investie, retranchée derrière des défenses formidables pourvues de plus de 1,100 bouches à feu, protégée par les canons de la flotte et des batteries du nord de la rade, disposant encore de ressources immenses, restera comme un exemple de ce que l'on peut attendre d'une armée brave, disciplinée et aguerrie.

« Nos pertes, dans cette journée, sont de 5 généraux tués, 4 blessés et 6 contusionnés; 24 officiers supérieurs tués, 20 blessés et

9 disparus: 446 officiers subalternes tués, 224 blessés, 8 disparus. et 1,489 sous-officiers et soldats tués, 4,259 blessés, et 1,400 disparus: total, 7.551. Comme vous le vovez, monsieur le maréchal, ces pertes sont nombreuses; beaucoup d'entre elles sont bien regrettables; mais elles sont moins grandes encore que je ne pouvais le. eraindre. Tout le monde, depuis le général jusqu'au soldat, a fait glorieusement son devoir, et l'armée a bien mérité de la patrie. J'aurai bien des récompenses à demander, bien des noms à faire connaître à Votre Excellence : ce sera l'objet d'un travail qui ne peut trouver place ici. Les flottes des amiraux Lyons et Bruat devaient venir s'embosser devant l'entrée de la rade de Sébastopol et opéreune diversion puissante. Mais il faisait un vent violent du nord-est. qui, déjà très-gênant pour nous à terre, rendait la mez furieuse et empêchait de songer à quitter le mouillage. Les bombardes anglaises et françaises purent néanmoins agir et tirèrent avec grand succès sur la rade, la ville et les différents forts maritimes. Comme toutours, les marins débarqués et les artilleurs de marine furent les dignes émules des canonniers de l'armée de terre, et se firent remarquer par la vigueur et la précision de leur tir. L'armée anglaise s'est conduite avec son intrépidité habituelle. Elle préparait une seconde attaque qui aurait sans doute triomahé des obstacles inattendus qu'avait rencontrés la première. Mais la position de Malakoff, qui était assurée, devait décider avec raison à contremander cette seconde attaque. La brigade sarde du général Cialdini, que le général de La Marmora avait bien voulu mettre à ma disposition pour renforcer le 1er corps, a supporté, avec l'aplomb de vieilles troupes, le feu terrible qui se croisait dans nos tranchées. Les Piémontais brûlaient du désir d'en venir aux mains; l'attaque sur le bastion du Mât n'ayant pas dû avoir lieu, il n'a pas été possible de satisfaire l'ardeur de ces braves troupes. Comme toujours, nos blessés, et même ceux de l'ennemi, ont reçu les soins les plus empressés, les plus intelligents et les plus complets. Nous devons à la bonne organisation de tous nos services hospitaliers, et au dévouement du personnel qui en est chargé, la satisfaction d'en sauver un grand nombre. Je ne veux pas terminer ce rapport sans dire combien dans cette circonstance, comme dans toutes les autres, j'ei eu à me louer de M. le major général Hugh Rose et de M. le lieutenant-colonel George Foley, commissaires de Sa Majesté Britannique auprès du commandant en chef de l'armée française, pour les nombreuses relations que j'ai eues à entretenir durant l'action avec M. le général en chef James Simpson. Veuillez agréer, etc. »

Voici maintenant le rapport du général Niel. On y remarquera une lucidité, une netteté parfaites, en même temps qu'rme rara modestie, car, encore bien que le commandant du génie de l'armée d'Orient puisse à bon droit s'attribuer une notable part du succès des laborieux et pénibles travaux imposés aux valeureux officiers de tous grades, aux sous-officiers et soldats de cette armée d'élite, on ne trouvera dans ce rapport qu'un hommage continuel rendu au dévouement, à l'abnégation de ces instruments intelligents d'une pensée qui s'oublie elle-même:

« Sébastopol, le 11 septembre.

« Monsieur le maréchal, l'assaut a été donné à la place de Sébastopol le 8 septembre. Il nous a rendus maîtres de l'ouvrage de Malakoff, dont l'occupation rend la défense du faubourg à peu près impossible, et permet de couper la communication de la ville avec le nord de la rade. L'ennemi a reconnu que cette conquête était décisive. Après avoir fait plusieurs retours offensifs avec un courage auguel nous devons rendre hommage, voyant que ses efforts restaient sans résultat, il a commencé, dans la soirée, à évacuer la ville: dans la nuit, il l'a incendiée, et il a employé ses poudres à détruire lui-même ses travaux de défense et les grands établissements que depuis tant d'années la Bussie accumulait dans cette forteresse. Il a coulé tous ses vaisseaux, frégates et autres bâtiments à voiles, ne conservant que ses bateaux à vapeur; enfin, il a replié le pont de radeaux par lequel il communiquait avec le fort du Nord, nous abandonnant ainsi la ville, le faubourg et tout ce qui se trouve au sud de la rade. La défense a été énergique; sur plusieurs points nos attaques ont été repoussées; mais la principale, celle qui nous assurait le succès, n'est jamais restée douteuse. La 1<sup>re</sup> division du 1er corps, commandée aujourd'hui par le général de Mac-Mahon, a enlevé de prime abord l'ouvrage de Malakoff et s'y est maintenue héroïquement, comprenant qu'elle avait dans les mains les clefs de la place. Je vais vous rendre compte des dispositions qui avaient été prises pour diminuer le plus possible les nombreuses difficultés que présentait ce terrible assaut, donné, non à une place investie, à une garnison limitée, mais à une vaste forteresse défendue par une armée aussi nombreuse peut-être que celle qui l'attaquait. Aux attaques de la ville, nos cheminements étaient arrivés à 40 mè. tres du bastion Central (bastion no 5 des Russes), et à 30 mètres du bastion du Mât (bastion nº 4). Aux attaques du faubourg de Karabelnaïa, les Anglais, arrêtés par les difficultés du terrain et par le feu de l'artillerie ennemie, n'avaient pu arriver qu'à environ 200 mètres du saillant du grand Redan (bastion n° 3), sur lequel se dirigeaient leurs cheminements.

« Devant le front de Malakoff, nous étions arrivés jusqu'à 25 mètres de l'enceinte qui entoure la tour Malakoff, et nos chemi-

nements nous portaient à la même distance du petit redan du Carénage (bastion nº 2). Ce beau résultat était dû à l'incontestable supériorité que notre artillerie avait prise sur celle de l'ennemi. Les généraux en chef des armées alliées avaient arrêté les dispositions suivantes : L'attaque générale de la place était fixée au 8 septembre à midi. Le 5 au matin, l'artillerie des attaques de la ville et celle des attaques anglaises, qui jusque-là avaient ménagé leur feu, devaient le reprendre avec une grande vivacité. Jamais canonnade semblable n'avait été entendue : nous avions en batterie, dans les deux attaques, plus de 500 bouches à feu, les Anglais en avaient environ 200, et les Russes plus que nous. Le feu de l'ennemi endommageait nos tranchées, mais il nous faisait peu de mal. Le nôtre, malgré la grande étendue de la place, convergeait sur elle, et il a dû faire éprouver de très-grandes pertes à l'armée russe. Pendant les derniers jours qui ont précédé l'assaut, les travailleurs d'infanterie étaient principalement employés à agrandir les places d'armes les plus avancées, à élargir les défilés et à transporter sur place les moyens de passer les fossés. Le but de tous nos efforts, c'était la prise de l'ouvrage construit en arrière de la tour Malakoff. Cet ouvrage (redoute Korniloff des Russes), qui est une immense redoute, une sorte de citadelle en terre, occupe un mamelon qui domine tout l'intérieur du faubourg Karabelnaïa. Il prend de revers le Redan, attaqué par les Anglais, et n'est qu'à 1,200 mètres du port du sud, sur lequel les Russes avaient construit un pont de radeaux devenu leur unique communication, entre le faubourg et la ville. Le fort de Malakoff a 450 mètres de longueur et 150 mètres de largeur; ses parapets ont plus de 6 mètres de relief au-dessus du sol, et en avant d'eux se trouve un fossé qui, devant nos attaques, a 6 mètres de profondeur et 7 de largeur. Il est armé de 62 pièces de divers calibres. Dans la partie antérieure se trouve, enveloppée par le parapet, la tour Malakoff, dont les Russes n'ont conservé que le rez-de-chaussée, qui est crénelé. A l'intérieur de l'ouvrage, les Russes ont élevé une multitude de traverses sous lesquelles sont d'excellents blindages, où la garnison trouvait des abris et des couchettes disposées de chaque côté sur deux rangs de hauteur. Un officier du génie russe, qui a été fait prisonnier, porte à 2,500 hommes la garnison du fort de Malakoff, dont j'ai cru devoir vous donner la description pour vous faire juger des difficultés que nos soldats avaient à surmonter.

« Le front de Malakoff, qui a 1,000 mètres de longueur, est limité à notre gauche par le fort Malakoff, à notre droite par le redan du Carénage. Ce dernier ouvrage, qui n'était au commencement du siége qu'un simple redan, s'était transformé peu à peu en redoute

fermée à la gorge et fortement armée. Les fronts extérieurs des deux redoutes de Malakoff et du Carénage étaient reliés par une courtine armée de 16 pièces, et, en arrière de cette enceinte, les Russes en élevaient une seconde qui réunissait les fronts de gorge des deux redoutes. Cette seconde enceinte, déjà en partie armée, n'avait pas encore de fossé présentant un obstacle sérieux. Quant au fossé de la première courtine et du redan du Carénage, la nature rocheuse du sol avait empêché l'ennemi de le creuser partout également, et sur plusieurs points on pouvait le passer sans trop de difficulté. Pour franchir les fossés, qui avaient une grande profondeur, nous avions imaginé un système de ponts se jetant en moins d'une minute par une manœuvre ingénieuse à laquelle nos sapeurs et des soldats d'élite avaient été exercés; ces ponts nous ont été fort utiles. L'artillerie française avait pris sur celle des Russes une si grande supériorité, qu'elle avait éteint presque tous les feux qui voyaient directement nos attaques: les embrasures comblées ne laissaient plus la crainte que nos colonnes fussent assaillies par la mitraille à la sortie des tranchées; les parapets étaient déformés et une partie des terres avait roulé dans les fossés; enfin, le fort Malakoff avait reçu une si grande quantité de bombes, envoyées par nos batteries et par celles des Anglais, que les pièces qui n'étaient pas vues directement avaient aussi leurs embrasures comblées, et que partout les terrassements avaient perdu leur forme primitive. Mais, en arrière des défenses situées en première ligne, les Russes avaient conservé beaucoup de pièces qu'on ne pouvait contre-battre qu'imparfaitement, et les colonnes de l'attaque Malakoff étaient exposées au feu de nombreuses batteries que les Russes avaient élevées au nord de la rade et dont les coups, quoique tirés à grande distance, ne laissaient pas que d'être dangereux.

α Vous savez, monsieur le Maréchal, que dès mon arrivée devant Sébastopol je n'ai pas hésité à penser que le véritable point d'attaque était la tour ou le mamelon de Malakoff, et que, cette opinion ayant été adoptée par le général Canrobert, on entreprit les attaques de droite qui ont été exécutées par le 2° corps. Du côté de la ville, on s'est contenté d'étendre vers leur gauche les cheminements exécutés par le 1° corps. Prenant les choses au point où elles se trouvaient lorsque l'assaut a été résolu, il n'était pas douteux que la possession du fort Malakoff amènerait un résultat décisif, et, d'un autre côté, il était à présumer que si l'on échouait sur ce point, le succès obtenu ailleurs serait sans grandes conséquences. Cependant on ne pouvait pas attaquer une place si étendue par un seul point; il fallait nécessairement maintenir dans les forces de l'ennemi la division qui résultait du grand développement de

l'enceinte qu'il avait à défendre, et surtout lui donner de l'Inquistude sur la ville, où aboutit le pont par lequel il pouvait faire sa retraite. C'est pour satisfaire à ces diverses considérations, c'est pour assurer le succès, tout en économisant le plus possible le sang de nos soldats dans la terrible lutte qui se préparait, que le général en chef décida qu'on donnerait d'abord l'assaut au front de Malakoff; que si cette attaque, qui se ferait sous ses yeux, réussissait, à son signal les Anglais attaqueraient le Redan et le 1er corps la ville, afin d'empêcher l'ennemi de venir concentrer tous ses efforts sur les troupes qui auraient pris possession du fort de Malakoff. Le front de Malakoff devait être attaqué par trois colonnes : celle de gauche, commandée par le général de Mac-Mahon, se portant directement sur le fort Malakoff par le front qui nous fait face et en le tournant un peu par la droite, avait pour mission de s'en emparer et d'y tenir à tout prix; celle de droite, division Dulac, devait marcher sur le redan du Carénage. l'occuper et détacher une brigade sur sa gauche pour tourner la seconde enceinte; enfin, celle du centre, division La Motterouge, partant de la sixièmé parallèle, ayant plus de chemin à parcourir, et arrivant un peu plus tard, devait enlever la courtine, se porter ensuite sur la seconde enceinte, et envoyer une de ses brigades à l'aide de la première colonne, si celle-ci ne s'était pas encore emparée du fort Malakoff. L'importance de ces positions était telle qu'on ne pouvait pas mettre en doute que l'ennemi, s'il les perdait, ferait de grands efforts pour les reprendre. En conséquence, les troupes de la garde impériale étaient données pour réserve au 2° corps. Le chef de ba taillon du génie Ragon, avant sous ses ordres plusieurs brigades de sapeurs, marchant avec la première colonne, devait faire jeter des ponts sur les fossés, rechercher les mines, ouvrir partout le passage aux colonnes, et, dès qu'on serait maître du fort, le fermer à la gorge, et, pour s'opposer aux retours offensifs, ouvriv en arrière de grands passages pour l'arrivée des troupes et de l'artillerie.

« Le chef de hataillon du génie Renoux, attaché à la colonne de droite, et le capitaine Schænnagel, attaché à celle du centre, ayant aussi des brigades de sapeurs sous leurs ordres, avaient à remplir une mission analogue. Toutes les dispsitions concernant le service du génie aux attaques de Malakoff avaient été prises par les soins du général Frossard, commandant le génie du 2º corps. A l'attaque de la ville, afin d'éviter les obstacles accumulés par l'ennemi au saillant du bastion du Mât, il avait été décidé que l'assaut principal serait donné au bastion Central entre son saillant et la lunette de gauche; que la colonne d'assaut, dès qu'elle serait établie dans la

bastion Central, porterait une partie de ses forces vers la gorge du bastion du Mât, dont la face droite serait alors assaillie par une brigade sarde qui était venue prendre part aux opérations du 1 corps. Le général de division Dalesme, commandant le génie du 1° corps. avait pris pour les attaques de la ville des dispositions analogues à celles que je viens d'indiquer pour les attaques du faubourg de Karabelnaïa. Le 8 septembre, à huit heures du matin, on lança sur le bastion Central deux mines de projection chargées chacune de 100 kilogrammes de poudre. L'explosion se fit vers le milieu du bastion et parut y causer un grand désordre. A la même heure, nous fimes jouer en avant de nos cheminements sur le fort de Malakoff trois fourneaux chargés ensemble de 1,500 kilogrammes de poudre, afin de rompre les galeries inférieures des mineurs russes et de rassurer nos soldats, qui venaient se masser dans les tranchées sous lesquelles les déserteurs annoncaient que le sol était miné. A midi précis, nos soldats s'élancèrent des places d'armes avancées du front de Malakoff. Ils franchirent les fossés avec une agilité surprenante, et, montant sur les parapets, ils abordèrent l'ennemi au cri de Vive l'Empereur! Au fort de Malakoss, les talus intérieurs ayant une grande hauteur, les premiers arrivés s'arrêtèrent un instant pour se former, puis ils montèrent sur le parapet et sautèrent dans l'ouvrage. La lutte qui avait commencé par des coups de feu, se continuait à la baïonnette, à coups de pierre et à coups de crosse; l'écouvillon était une arme entre les mains des canonniers russes; mais partout les Russes étaient tués, pris ou chassés, et il n'y avait pas un quart d'heure que l'attaque avait eu lieu, que déjà le drapeau français flottait sur la redoute conquise. Le redan du Carénage avait aussi été enlevé, après une lutte très-vive; la colonne du centre était arrivée jusqu'à la seconde enceinte. Par tout nous avions pris possession des ouvrages attaqués. Le général en chef fit le signal convenu pour l'attaque du grand Redan, et un peu plus tard pour l'attaque

« Les Anglais avaient 200 mètres à franchir sous un terrible feu de mitraille. Cet espace fut bientôt jonché de morts; mais ces pertes n'arrêtaient pas la marche de la colonne d'attaque, qui arrivait en se dirigeant sur la capitale de l'ouvrage; elle descendit dans le fossé, qui a environ 5 mètres de profondeur, et, malgré tous les efforts des Russes, elle escalada l'escarpe et leur enleva le saillant du Redan. Mais après une première lutte qui coûta cher aux Russes, les soldats anglais ne trouvaient devant eux qu'un vaste espace entièrement découvert, criblé par les balles de l'ennemi qui se tenait abrité derrière des traverses éloignées. Ceux qui arrivaient remplaçaient à peine ceux qui étaient hors de combat. Ce n'est qu'a-

près avoir soutenu pendant près de deux heures ce combat inégal que les Anglais se décidèrent à évacuer le Redan. L'attaque du bastion Central présenta le même résultat. Nos soldats du 1° corps franchirent tous les obstacles et abordèrent franchement l'ennemi auquel ils firent éprouver de grandes pertes dans le premier moment; mais bientôt, criblés de feux et ne trouvant pas d'abri contre les coups qui les frappaient dans plusieurs directions, ils renoncèrent à une attaque dans laquelle le général en chef avait prescrit de ne pas s'obstiner.

« Au front de Malakoff, les Russes firent de grands efforts pour reconquérir les ouvrages qui leur avaient été enlevés. Revenant sur le Redan avec des colonnes nombreuses soutenues par l'artillerie de campagne, ils parvinrent à le reprendre et à nous faire abandonner la seconde enceinte; mais les premières colonnes d'attaque, soutenues par la garde impériale, restèrent inébranlables derrière le talus extérieur de la première enceinte.

a Plusieurs retours offensifs furent aussi tentés, mais inutilement, contre l'ouvrage de Malakoff; les cadavres de l'ennemi s'entassaient devant le front de gorge, mais la première division restait inébranlable, et à la chute du jour nous étions mattres de cette citadelle, sans laquelle les Russes ne pouvaient plus continuer leur défense que pendant peu de jours, et encore en sacrifiant une partie de leur armée, qui, après la rupture du grand pont de radeaux, serait restée sans communication avec le nord de la rade. Aussi ont-ils pris un grand parti. Ils avaient tout préparé pour détruire la place de leurs propres mains, dans le cas où ils seraient forcés de l'abandonner. Pendant la nuit du 8 au 9, de fortes explosions nous ont annoncé que cette grande lutte était arrivée à son terme. L'ennemi abandonnait Sébastopol, mais il ne voulut nous laisser que des ruines.

« Nos pertes sont grandes; mais l'armée, dont l'Empereur peut être fier, a bien mérité du pays. Les travaux si longs et si pénibles du siège n'ont jamais lassé sa patience. Toutes les fois qu'ils ont abordé l'ennemi, nos soldats ont fait preuve d'une grande bravoure, et l'assaut du 8 septembre est un fait d'armes dont la France peut s'enorgueillir. Dans cette dernière épreuve, le corps du génie a encore éprouvé des pertes, mais moins nombreuses que je pouvais le craindre. Le capitaine Schænnagel (Jean-Alfred), excellent officier, a été tué; le chef de bataillon Fournier, le capitaine Ansous, aide de camp du général Dalesme, le capitaine Laruelle et les lieutenants Joyeux et Pradelle ont été blessés. Parmi les sous-officiers et soldats, il y a eu 24 tués et 122 blessés. Les chefs de bataillon Renoux et Ragon, qui ont donné l'exemple d'une grande bravoure, ont été

parfaitement secondés par les officiers et les sapeurs placés sous leurs ordres. Dans ce dernier assaut, comme pendant toute la durée du siége, chacun a fait noblement son devoir. Je ne puis vous citer ici les noms de tous ceux qui ont mérité de vous être signalés et pour lesquels j'aurai à demander des récompenses : ce sera l'objet d'un travail particulier dont je vais m'occuper. Ainsi s'est terminé ce siége mémorable dans lequel les moyens de la défense et ceux de l'attaque ont atteint des proportions colossales. Les Russes avaient plus de 800 bouches à feu en batterie et une garnison dont ils faisaient varier à volonté la force et la composition. Après l'immense quantité de projectiles qu'ils nous ont envoyés, on est surpris de voir qu'ils en étaient encore largement approvisionnés, et j'ai lieu de croire qu'ils ont laissé plus de 1,500 pièces dans la place.

- « L'armée assiégeante avait en batterie, dans les diverses attaques, environ 700 bouches à feu qui ont tiré plus de 1.600,000 coups. Nos cheminements, exécutés en grande partie dans le roc au moyen de la poudre, présentent un développement de plus de 80 kilomètres (20 lieues). On a employé 80,000 gabions, 60,000 fascines et près d'un million de sacs à terre. Jamais le corps du génie n'avait eu à exécuter des travaux aussi difficiles et aussi multipliés, et dans aucun siège il n'avait éprouvé d'aussi grandes pertes. 31 officiers ont été tués, 33 ont été blessés. Parmi les tués, on compte le général Bizot, dont le nom ne saurait être passé sous sflence au jour du triomphe; le digne lieutenant-colonel Guérin, 6 chefs de bataillon, 20 capitaines et 3 lieutenants. Cette rude épreuve n'a famais ébranlé la constance de nos officiers, et les troupes du génie ont suivi ce noble exemple. Deux compagnies de sapeurs en sont à leur quatrième capitaine, les trois premiers ayant été tués à leur tête, et elles n'en ont pas moins d'ardeur. Dans les travaux de sape et de mine, les sous-officiers et les soldats sont toujours restés inébranlables, et dans les actions de vigueur ils ont fait preuve de la plus grande intrépidité.
- En terminant ce rapport, je dois vous dire, monsieur le Maréchal, que la plus grande harmonie n'a jamais cessé d'exister entre l'artillerie et le génie. Chaque fois qu'un des deux services pouvait venir en aide à l'autre, il le faisait avec empressement, et cette communauté de vues et d'action nous a donné le moyen de vaincre bien des difficultés. J'ai eu aussi à me louer en toute circonstance de mes rapports avec le général Harry Jones commandant le génie de l'armée anglaise. Notre but était le même et nous n'avons jamais différé d'opinion sur les moyens à employer pour l'atteindre. Déjà, au siège de Bomarsund, j'avais pu apprécier la loyauté et le noble caractère de cet officier général. J'ai été heureux de me retrouver avec lui au siège de Sébastopol. »

Ges rapports sont complétés par celui de l'intendant général de l'armée ainsi conçu :

- a La glorieuse journée du 8 a fait entrer dans nos ambulances 4,472 blessés français, dont 212 officiers; elle y a fait entrer aussi 554 blessés russes. Il a fallu l'activité, l'expérience et le dévouement du personnel placé sous mes ordres pour que le service ait pu être convenablement fait dans cette circonstance tout exceptionnelle. L'enlèvement des blessés a été effectué avec toute la promptitude qu'il était possible d'y mettre dans un dédale de tranchées labourées par une grêle de projectiles. 3,000 hommes environ avaient été rapportés dès le 8. Aux attaques de gauche, où le terrain permettait d'envoyer les mulets de cacolets presque jusqu'au lieu du combat, l'enlèvement a été très-rapide; il était beaucoup plus difficile à droite, dans des ravins profonds et presque inaccessibles : là. les blessés devaient être forcément transportés sur des brancards à une énorme distance, et les bras manquaient; la nuit venue, le combat durait encore, et les derniers soldats tombés sont arrivés à l'ambulance le 9 dans la matinée. Le soir, tous, malgré leur grand nombre, avaient recu un premier pansement, les opérations les plus urgentes avaient été faites. Nos médecins se sont multipliés; cinq d'entre eux ont été blessés; ce sont MM. Didiot, Daga, Huard, Darcy et Goinard.
- a Nous avons aujourd'hui dans nos ambulances de Crimée 10,520 hommes dont 372 officiers. Le service y est assuré d'une manière complète, et nous effectuerons nos évacuations sans précipitation et avec le plus de régularité possible. Dans la prévision des événements qui se sent produits, j'avais fait augmenter considérablement les moyens de l'ambulance de Kamiech, qui avait reçu à l'avance le trop-plein des ambulances divisionnaires, et sur laquelle il a été possible de diriger encore 1,000 blessés après le combat : le chiffre de ses malades s'élève aujourd'hui à 1,500, très-convenablement installés sous des baraques, et le service s'y trouve parfaitement assuré grâce au concours de M. le vice-amiral commandant l'escadre, qui, sur ma demande, avait bien voulu faire débarquer à l'avance et mettre à ma disposition 12 chirurgiens de la marine.
- MM. Bondurand et Le Cauchois-Feraud, intendants des 1° et 2° corps d'armée, m'ont admirablement secondé. Ils avaient pris les dispositions les meilleures. Officiers de santé, fonctionnaires de l'intendance, officiers d'administration, officiers et soldats du train des équipages, infirmiers, tous ont fait leur devoir avec le dévouement le plus louable et le plus complet; et dans cette journée si glorieuse pour nos armes, le service hospitalier et le service administratif ont dignement rempli la tâche qui leur était confiée. Je suis avec respect, etc., Blanchet. »

Aux documents officiels français nous ajouterons, pour terminer ce chapitre, le rapport du général en chef de l'armée anglaise.

« Devant Sébastopol, 9 septembre.

« Milord, j'ai eu l'honneur de faire savoir à Votre Seigneurie, par une dépêche du 4 courant, que les officiers du génie et de l'artillerie des armées alliées nous avaient soumis, au général Pélissier et à moi, un rapport concluant à ce que l'assaut fût livré le 8 courant, après un feu violent de trois jours. Ce projet a reçu mon agrément, et j'ai maintenant à féliciter Votre Seigneurie des glorieux résultats de l'attaque d'hier, qui s'est terminée par la prise de la ville, des docks et des édifices publics, et par la destruction des derniers vaisseaux de la flotte russe de la mer Noire. Il ne reste plus que trois vapeurs, qui ne tarderont pas à être pris, si on ne les coule également. Il avait été convenu que les colonnes françaises d'assaut quitteraient leurs tranchées à midi et prendraient possession de Malakoff et des ouvrages adjacents. Après le succès des Français et leur établissement dans les ouvrages, le Redan devait être attaqué par les Anglais en même temps que les Français devaient assaillir à gauche le bastion Central et le fort de la Quarantaine. A l'heure indiquée, nos alliés ont quitté leurs tranchées, ont envahi et pris les défenses en apparence imprenables de Malakoff, avec cette valeur impétueuse qui caractérise l'attaque française, et, une fois installés, ils n'ont jamais pu étre délogés.

a Le drapeau tricolore, planté sur le parapet, fut pour nos troupes le signal d'avancer. J'avais confié les dispositions de l'attaque au lieutenant-général sir William Codrington, qui en a concerté les détails avec le lieutenant-général Markham. J'avais résolu de donner à la déuxième division et à la division légère l'honneur de l'assaut, parce que ces deux divisions avaient, depuis tant de mois, défendu les batteries et les approches contre le Redan, et qu'elles avaient une connaissance approfondie du terrain. Le feu de notre artillerie ayant, autant qu'il était possible, fait brèche dans le saillant du Redan, j'ordonnai que les colonnes d'assaut fussent dirigées de ce côté, où elles devaient être moins exposées aux redoutables feux de flanc qui protégeaient cet ouvrage.

«Il était convenu en tre sir W. Codrington et le lieutenant-général Markham qu'une colonne d'assaut de 1,000 hommes serait formée d'un nombre égal d'hommes des deux divisions, la colonne de la division légère pour ouvrir la marche et celle de la seconde division devant suiv re. Elles sortirent des tranchées au signal convenu et traversèrent le terrain, étant précédées d'un détachement de 200 tirailleurs et d'un autre détachement de 230 hommes portant des

échelles. En arrivant au couronnement du fossé et après avoir placé les échelles, les hommes escaladèrent immédiatement le parapet du Redan et pénétrèrent dans l'angle saillant. Une lutte sanglante et acharnée fut soutenue pendant près d'une heure, et bien que le stroupes eussent déployé le plus grand courage, il leur fut impossible de conserver la position. Votre Seigneurie pourra voir, par la triste et longue liste des morts et des blessés, avec quel courage et quel dévouement les officiers ont vaillamment marché à la tête de leurs soldats pendant cette sanglante lutte. Les termes me manquent pour exprimer comme je le voudrais le sentiment que me font éprouver le courage et la conduite des troupes en cette circonstance, bien qu'un succès mérité n'ait pas couronné leurs efforts.

« Je ne dois à personne plus qu'au colonel Windham de justes louanges pour le courage avec lequel il a dirigé la colonne d'attaque, et pour le bonheur avec lequel il a pénétré et est resté avec ses troupes dans le Redan, pendant tout le temps qu'a duré cette sanglante lutte. Après cette attaque, les tranchées se trouvaient tellement encombrées qu'il m'a été impossible d'organiser un second assaut, que je me proposais d'exécuter avec les highlanders, sous les ordres du lieutenant-général sir Colin Campbell, qui avait jusqu'à ce moment formé la réserve; il devait être appuyé par la 3º division, commandée par le major-général sir William Eyre. J'avais donc fait appeler ces officiers et pris avec eux des dispositions pour renouveler l'attaque le lendemain au matin. La brigade des highlanders occupa les tranchées avancées pendant la nuit. Vers onze heures, l'ennemi commença à faire sauter ses magasins, et sir Colin Campbell ayant donné ordre à un petit détachement de s'avancer, avec précaution, pour examiner le Redan, on trouva que l'ouvrage était abandonné; il jugea cependant qu'il n'était pas nécessaire de l'occuper avant que le jour fût venu. L'évacuation de la ville par l'ennemi devint manifeste pendant la nuit. On vit de toutes parts d'immenses incendies accompagnés de fortes explosions, à la faveur desquels l'ennemi réussit à faire retirer ses troupes sur la partie du nord, au moyen d'un pont formé de radeaux récemment construits, qu'il rompit ensuite et transporta de l'autre côté. Ses vaisseaux de guerre furent tous coulés pendant la nuit. Le temps, qui était fort mauvais, ne permit pas aux amiraux de faire, comme ils en avaient l'intention, porter les bordées des flottes alliées sur les batteries de la Quarantaine; mais un excellent effet fut produit par le feu vigoureusement soutenu et parfaitement dirigé de leurs bombardes; celles de S. M. étaient sous la direction du capitaine Wilcox, de l'Odin, et du capitaine Digby, de l'artillerie rovale de marine.

Le suis heureux. Milord, d'avoir à exprimer ici le profond sentiment d'admiration que m'inspire la conduite de cette armée depuis que j'ai l'honneur de la commander. Les fatigues et les privations qu'ont endurées beaucoup de régiments pendant une longue campagne d'hiver sont trop connues pour que je m'étende sur cë sujet. Officiers et soldats les ont supportées sans murmurer, avec une patience digne des plus grands éloges, qui leur a mérité les justes applaudissements et la sympathie de leur pays. La brigale navale, sous les ordres de l'honorable capitaine Henry Keppel, avec le concours du capitaine Moorsan, ainsi que de plusieurs braves officiers et marins qui ont servi les pièces depuis le commencement du siège, mérite mes plus chaleureux remerciments. La coopération prompte, énergique et efficace de la marine de 8. M., commandée par le contre-amiral sir Edmund Lyons, et habilement secondée par sir Hornston Stewart, a puissamment contribué au succès de notre entreprise. Il me sera peut-être ici permis de dire que, s'il avait plu à Dieu que mon prédécesseur, à jamais regrettable, dans le commandement de cette armée, eût fait le rapport de l'heureux résultat de ce siège mémorable, je suis sûr qu'il eût éprouvé le plus vif plaisir à exprimer combien il appréciait, et je sais que el était son sentiment, les excellents conseils et le précieux concours qu'en toute occasion il a recus de sir Edmund Lyons. Quand les affaires quelquefois prenaient une triste apparence, et que le succès paraissait douteux, il était là pour encourager et ranimer les esprits, et toute espèce d'assistance qui pouvait tendre à faire avancer les opérations du siège était donnée avec ce cordial empressement qui caractérise le marin anglais. Rien n'a plus contribué au succès de la présente entreprise que la franche coopération qui, depuis le commencement, a si heureusement existé entre la marine et l'armée. Je ne puis assez hautement approuver la conduite des ingénieurs royaux, sons les ordres du lieutenantgénéral sir Harry Jones, qui, depuis le commencement de cette année, a dirigé les opérations du siège. Pendant quelque temps, il a été retenu au lit grièvement malade; mais l'heure mémorable de l'assaut ne lui a pas permis de rester absent; il a été transporté sur une litière pour assister à l'accomplissement de sa difficile tâche. Je dois mes plus sincères compliments aux officiers et aux soldats de l'artillerie royale, commandée par le major général sir R. Daves, et qui, durant les pénibles opérations de ce siège prolongé, a si puissamment contribué à son succès définitif. Je dois en outre payer un tribut de reconnaissance à la coopération cordiale et à l'assistance empressée que, dans l'exécution des détails du ser. vice, j'ai reçues du chef de l'état-major, de l'adjudant et des quartiers-maîtres généraux et de l'état-major général, ainsi que des généraux commandant les divisions et les brigades de cette armée.

« Je me réserve, dans une dépêche ultérieure, de mentionner à Votre Seigneurie les officiers des divers services de l'armée que je prendrai la liberté de recommander à votre bienveillante attention. Je confie cette dépêche aux soins du major à brevet, l'honorable Leicester Curzon, qui a été secrétaire militaire adjoint de mon hoble prédécesseur et le mien, depuis le commencement de cette guerre, et qui pourra donner à Votre Seigneurie des détails plus circonstanciés que ne le permettent les limites d'une dépêche. J'ai, etc.

James SIMPSON, général en chef.

## V

Ordre d'attaque donné par le général Simpson. — Ordres du jour des généraux Mac-Mahon, de Salles et Besquet. — Ordre du jour du maréchal Pélissier. — Lettre de la reine d'Angleterre. — Dépêche du général Gortschakoff. — Correspondances particulières. — Épisodes de l'assaut. — Destruction de la flotte russe. — Traits d'héroïsme. — Aspect de Sébastopol après l'assaut. — Bravo! la garde. — Entrez sans frapper. — La chasse aux matous. — Honneur aux zouaves! — Ordre du jour de l'amiral Bruat. — Etat des vaisseaux coulés par les Russes ou détruits par les bombes alliées.

Les documents officiels que nous venons de reproduire ont exposé dans son ensemble le grand fait d'armes de la prise de Sébas-lopol. Il nous reste maintenant à faire connaître, à l'aide des correspondances particulières, les épisodes et les détails intimes de l'action. Avant de commencer cette partie de notre récit, nous allons ajouter quelques pièces importantes à celles contenues dans notre précédent chapitre. L'ordre du jour suivant, publié par le commandant en chef anglais avant l'attaque de Sébastopol, pourra donner une idée des dispositions qui sont prises en pareil cas:

« N° 1. — On donnera l'assaut à Sébastopol, après que les Français auront attaqué la tour Malakoff. La division légère et la 2° division se partageront cette importante opération. La 2° brigade de la division légère avec un nombre égal d'hommes de la 2° division formera le premier corps d'attaque, chaque division fournissant,

1º un détachement de cent hommes sous les ordres d'un officier d'état-major, et pour couvrir l'opération; 2º une colonne d'assaut de 160 hommes portant des échelles sous les ordres d'un officier d'étatmajor: les hommes choisis pour cette importante fonction devront donner l'assaut les premiers après qu'ils auront placé les échelles; 3º une autre colonne d'assaut de 500 hommes sous les ordres de deux officiers d'état-major: 4° un détachement de travailleurs de 100 hommes avec un officier d'état-major. Les troupes de soutien se composeront du reste de la brigade, qui devra être placée immédiatement en arrière. Nº 2. - Le détachement destiné à couvrir l'opération se composera de 100 hommes du 2º bataillon de la brigade des tirailleurs sous le commandement du capitaine Fyers, et sera formé sous l'extrême gauche de la 5° parallèle prêt à se porter rapidement en ordre étendu vers le Redan. Leur fonction consistera à couvrir la marche du détachement portant des échelles et à entretenir le feu du parapet. N° 3. — La première colonne d'assaut de la division légère se composera de 160 hommes du 97° régiment sous les ordres du majorWelsford. Ce détachement portera les échelles et donnera l'assaut le premier. Il sera formé dans le nouveau boyau qui court du centre de la 5º parallèle; il suivra immédiatement en queue du détachement couvrant l'opération. Les hommes doivent être solides et aptes à remplir leur difficile mission, qui doit s'exécuter dans le fossé du Redan. Ils y appliqueront leurs échelles, en placeront vingt du côté de l'ouvrage. et laisseront les vingt autres pour ceux de leurs camarades qui devront descendre après eux. Nº 4. - La seconde colonne d'assaut se composera de 200 hommes du 97° régiment sous les ordres du lieutenant-colonel, l'honorable H.-B. Handeock, et de 300 du 90° régiment sous le commandement du capitaine R. Grave. Ce détachement sera placé dans la 5º parallèle et s'assemblera en colonne de divisions en un seul endroit. La division légère conduira toute la colonne d'attaque qui sera formée de divisions de 20 files. Nº 5. — Les troupes de soutien, composés de 750 hommes des 19° et 88° régiments (avec une partie de la seconde division) sur la gauche, seront placées comme elles se trouvent en brigade dans la 4º parallèle, d'où elles se rendront dans la 3º et de là dans la 5º, aussitôt que l'assaut sera livré par les troupes qui en occupent le front. Nº 6. - Le détachement de travailleurs de 100 hommes sera fourni par le 90° régiment, sous le capitaine Perrin, et sera placé dans les boyaux de gauche no 2 et 3. Il recevra ensuite des instructions d'un officier du génie. Nº 7. - Le reste de la division légère et de la seconde formera une réserve. La division légère dans le boyau droit entre la 3° et la 4° paraffèle. N° 8. - La division des highlanders sera formée

dans cette partie de la 3º parallèle qui communique avec l'attaque de droite des Français et le ravin du milieu.

Au moment de l'assaut, les généraux spécialement chargés de l'attaque électrisèrent leurs troupes par des ordres du jour énergiques. Voici celui du général Mac-Mahon : « Soldats de la 11º division et zouaves de la garde! Vous allez enfin quitter nos parallèles pour attaquer l'ennemi corps à corps. Dans cette journée décisive, le général vous a confié le plus important. l'enlèvement du redan de Malakoff, clef de Sébastopol. Soldats! toute l'armée a les yeux sur vous, et vos drapeaux, plantés sur les remparts de cette citadelle, doivent répondre au signal donné pour l'assaut général. 20,000 Anglais et 20,000 Français à gauche vous prêteront leur appui en se jetant sur ce côté de la place. Zouaves, chasseurs à pied, soldats des 70, 200 et 270 de ligne, votre bravoure répond du succès qui doit immortaliser les numéros de vos régiments. Dans quelques heures l'Empereur apprendra à la France ce que peuvent faire les soldats de l'Alma et d'Inkermann. Je vous donnerai le signal par le cri de Vive l'Empereur! Notre mot de ralliement sera: Honneur et patrie. Le général de division commandant l'attaque de la tour Malakoff, DE MAC-MAHON. » L'ordre du jour du général de Salles n'était ni moins énergique ni moins entraînant : « Soldats du premier corps! Le jour si impatiemment demandé par vous est arrivé. Dans quelques heures vous franchirez les remparts au pied desquels vous avez acquis tant de gloire. Dans quelques heures vous aborderez ces Russes qui ont toujours fui devant vos baïonnettes. Animés par le souvenir de vos ancêtres, inspirés par la grande âme de notre général en chef, marchez donc avec confiance; élevez les aigles immortelles que notre glorieux Empereur vous a rendues; que le Russe tremble en nous entendant crier : Vive l'Empereur! Que ce soir la France, reconnaissante, inscrive avec orgueil sur l'arc de ses victoires le nom d'une nouvelle et héroïque bataille à côté des noms mémorables d'Austerlitz, d'Iéna et de la Moskowa! Vive l'Empereur! » Voici enfin celui du général Bosquet : « Soldats du deuxième corps et de la réserve! Le 7 juin, vous avez eu l'honneur de porter fièrement les premiers coups droit au cœur de l'armée russe. Le 16 août, vous infligiez, sur la Tchernaïa, la plus honteuse humiliation à ses troupes de secours. Aujourd'hui, c'est le coup de grâce, le coup mortel que vous allez frapper de cette main ferme, si connue de l'ennemi, en lui enlevant sa ligne de défense de Malakoff, pendant que nos camarades de l'armée anglaise et du 1er corps commenceront l'assaut au grand. Redan et au bastion Central. C'est un assaut général, armée contrearmée; c'est une immense et mémorable victoire dont il s'agit de,

و را 🕏 د کرون

consonner les jeunes aights de la Brance. En avant donc, enfante l' A nous Malakoff et Sébastopal! et Vive l'Emperaur! Au quartiengénéral, le 8 septembre 1855. Le général commandant le deuxième corps : Bosquev. »

Après la réussite de l'assaut, le commandant en chef fit connaître sa satisfaction par un ordre général ainsi conçu : « Soldats! Sébastopol est tombé; la prise de Malakoff en a déterminé la chute. De sa propre main, l'ennemi a fait sauter ses formidables défenses, a incendié la ville, ses magasins, ses établissements militaires et coulé dans le port le reste de ses vaisseaux. Le boulevard de la puissance russe dans la mer Noire n'existe plus. Ces résultats yous les devez non-seulement à votre brillant courage mais encore à votre indomptable énergie et à votre persévérance pendant un long siège de onze meis. Jamais l'artillerie de terre et de mer, jamais la génie, jamais l'infanterie n'avaient eu à triompher de pareils obstacles; jamais aussi ces trois armes n'ent déployé plus de valeur, plus de science, plus de résolution. La prise de Sébastopol sera votre éternel homneur. Ce succès immense grandit et dégage notre position en Crimée. Il va permettre de rendre à leurs fayers, à leurs familles les libérables qui sont restés dans nos rangs. Je les remercie, au nom de l'Empereur, du dévouement dont ils n'ont cessé de donner des preuves, et je ferai en sorte que leur retour dans la patrie puisse hientôt s'effectuer. -- Soldats! la journée du 8 sentembre, dans laquelle ont flotté ensemble les drapeaux des armées anglaise, piémontaise et française, restera une journée à jamais mémorable. Vous y avez illustré vos aigles d'une gloire nouvelle et impérissable. Soldats t vous avez bien mérité de la France et de l'Empereur. - Au grand quartier général, à la redoute Malakoff, le 9 septembre 1853. Le général en chef: Prinssier. » De son côté, le général Simpson publia la dépêche suivante qu'il avait reçue de lord Penmure, ministre de la guerre en Angleterre : « La reine a reçu avec une presende émotion l'heureuse nouvelle de la prise de Sébastopol. Pénétrée d'une profonde gratitude envers le Tout-Puissant qui a donné ce triomphe à l'armée alliée, Sa Majesté m'a ordonné de vous exprimer à vous-même, et par votre intermédiaire à l'armée, l'orgueil avec lequel elle contemple ce nouvel exemple d'héroïsme. La reine félicite ses troppes de l'issue triemphante de ce long siège. et les remercie de l'ardeur et du courage avec lesquels elles ont supporté leurs fatigues et de la valeur qui en a amené la fin. La reine déplore profondément que ce succès soit chèrement acheté par les partes que nous avons éprouvées, et, tandis qu'elle se réjouit de la victoire, Sa Majesté sympathise vivement avec les nobles cours qui souffrent pour leur pays. Vous voudrez bien complimenter le général Pélisaier, au nom de Sa Majesté, du buillant résultat de l'assaut de la tour Malakoff, qui prouve la force irrésistible aussi bien que l'indomptable courage de nos braves alliés. Parmure. »

Une dépêche du général Gortschakoff, en date du 14 sentembre au soir, s'exprime en ces termes: « Nous avons fait sauter une grande partie des fortifications de la partie sud de Sébastopol. Les ennemis commencent à paraître par groupes peu nombreux sur les ruines de la ville. Nous avons transporté dans la partie nord de la place tous les blessés qui étaient restés dans la partie sud lors de l'assaut du 8. Les alliés ont laissé entre nos mains, comme prisonniers, 4 officier supérieur, 47 officiers subalternes et 160 soldats. »

Arrivors maintenant aux correspondances particulières. Voici celles qui ont été publiées par le journal la Presse: « Dans Sébastopol, dimanche 9 septembre. Dans Sébastopol, entendez-vons bien, dans Sébastopol l après un an moins cinq jours de travaux incins, de fatigues, de labeurs indicibles, après un an de luttes acharnées, de sanglants combats de muit, de glorieuses victoires rudement achetées, après mille actions d'éclat, de courage, d'intrépidité et d'héroïsme! Que vais-je vous raconter? Par où commencerai-je mon récit? Qui pourrait, au milieu de cette épouvantable confusion, en face de cette catastrophe inouïe, avec la fièvre, le sang em ébullition, se rappeler exactement ca qu'il a vu, classor les faita et les relier ensemble? Et puis, songer à l'immense étendue de ce champ de bataille, de la Quarantaine au Carénage, près de trois lieues, à la ville brûlant depuis le jeudi et couverte d'un épais nuage de lumée qu'un vent riolent chassait et renouvelait, à la ligne de défense cachée sous la fumée de l'artillerie. Personne n'a pu savoir autre chose que ce qu'il a vu, que ce qu'il a fait pent-être. Je suis allé ce matin au quartier général, et je puis vous affirmer que l'entourage du général en chef n'a pu se rendre encore un compte exact de la situation. Je vais done vous racenter ce que j'ai vu à Malakoff et ce que j'ai entendu raconter sur les autres points d'attaque. Personne n'ignorait, depuis quelques jours, que nous touchions au terme du siège. La lettre de l'Empereur n'a rien appris à l'anmée. Dapuis le 25 août, les conseils de guerre avaient été très fréquents. Enfin, le 4 septembre, a eu lieu le dernier; les amiraux français et anglais y assistaient. Dans ce conseil, toutes les dispositions suprêmes ont été réglées; le général Pélissier a minutieusement indiqué à chacun des généraux présents la part dans l'attaque et leur a donné les instructions les plus détaillées. Les renseignements que le général possédait sur l'état de la garnison n'ont laissé à aucun des généraux présents le meindre doute sur le succès. Il

ne restait plus qu'à fixer le jour de l'attaque. Le lendemain, le feu a commencé. Mais c'est le 7 surtout qu'un bombardement sans précédents a commencé. Le même jour, vers 8 heures, des incendies ont éclaté sur plusieurs points, et ils durent encore. L'un d'eux projetait une lueur éclatante derrière l'un des forts; évidemment c'était un des vaisseaux qui brûlait; ce feu a duré cinq heures. Le 8, le même cas s'est représenté, mais l'incendie n'a pas duré longtemps. Dès le 7, le vent avait soufflé fortement, et avait favorisé l'action de notre artillerie, et surtout de nos fusées. Le soir, le vent devint violent, et donna des proportions effrayantes à un nouvel incendie. A neuf heures, une explosion terrible ébranla l'atmosphère; quelque poudrière de l'ennemi avait pris seu. Le 8, le vent avait un peu faibli. Le matin, vers onze heures, l'ordre d'attaquer fut donné, et tous les corps, déjà préparés la veille, prirent la direction du poste qui leur avait été assigné à chacun. Ce fut un instant d'émotion solennel. On se serrait la main, on s'embrassait, on se transmettait des commissions suprêmes. Ce premier moment accordé aux affections de famille ou de cœur, chacun ne pensa plusqu'au but, au devoir envers le pays, à l'honneur du drapeau. Les troupes se glissèrent par les chemins couverts dans les tranchées; tandis que notre artillerie continuait vigoureusement le feu. Enfin, après une heure d'attente, à midi, le général Pélissier, après s'être assuré de la complète exécution de ses ordres, donne le signal de l'attaque. Aussitôt notre artillerie cesse son feu, et, au même moment, un bruit sourd et un cliquetis d'armes qui s'entre-choquaient dans les étroits sentiers des tranchées, annonça que l'armée s'ébranlait. Le feu des Russes redoubla de violence; eux aussi comprirent que le moment était venu.

« J'étais, je vous l'ai dit, devant Malakoff; je ne parle donc que de Malakoft et un peu du redan du Carénage. Le 2° corps, général Bosquet, était particulièrement chargé de l'attaque de ces ouvrages. Il n'y a pas d'expression humaine pour rendre l'impétuosité de ce premier mouvement. Nos troupes sont arrivées sur la position sans que l'ennemi ait pu se reconnaître, à travers un feu de mitraitle épais comme la grêle, sous une pluie de bombes lancées à toute volée des vaisseaux et une fusillade très-intense. C'a été un coup vraiment magique; grimpés sur des gabions dans un des logements pratiqués à quelque distance, nous ne pouvions en croire nos yeux. C'était cependant la vérité, et, comme pour lever tous les doutes, nous vimes, quelques instants après, notre glorieux drapeau flotter sur plusieurs points deMalakoff. Un formidable cri de: Vive l'Empereur la salua son apparition. Ce n'était pas tout d'emporter Malakoff, il fai-lait s'y maintenir; ce but à atteindre a été le plus terrible incident,

je crois, de la journée : je laisse les explosions de côté. Le génie se mit à l'œuvre. On se couvrit comme en put, avec des gabions, avec des affûts brisés, par des ouvrages sommaires, tandis que les premiers arrivés tombaient à la baïonnette sur les Russes. L'ennemi présentait une masse très-compacte. On faisait quelques pas, on tuait quelques artilleurs sur leurs pièces; chaque canon a coûté une lutte acharnée. Puis les Russes revenaient à la charge avec une fermeté non moins admirable que celle de nos soldats. Acculés à un fort qui s'élève derrière le mamelon, les Russes ont combattu en désespérés, sous la protection d'une seconde ligne de batteries qui nous faisaient beaucoup de mal. Plus d'une fois, leurs troupes ont été renouvelées, et chaque fois c'était un nouveau combat; nos intrépides soldats n'ont pas bronché d'une semelle. Vous dire les péripéties de ce combat serait impossible; les pertes des Russes, les nôtres ont été considérables. Enfin on a pu terminer quelques travaux de défense qui, joints aux monceaux de morts et de blessés, nous ont tant bien que mal couverts contre le feu de l'ennemi. A cinq heures, nous avions un avantage marqué, quoique nos troupes fussent exténuées. A sept heures seulement nous étions absolument maîtres de la position; les Russes se retiraient en désordre, foudroyés par le feu de leurs propres canons et de quelques pièces amenées sur les lieux. Dès qu'il avait été possible de se couvrir, nos artilleurs avaient dirigé très-habilement le feu sur trois bâtiments, deux vaisseaux et une frégate, qui se trouvaient en vue; bientôt le feu se déclara à leur bord, et leurs pièces restèrent muettes, tandis que le reste des bâtiments abrités à l'entrée du port ne cessaient pas de nous envoyer des feux courbes. A la gauche de la tour. une explosion épouvantable a eu lieu pendant le combat; le sol a tremblé sous nos pas pendant quelques instants, à une certaine distance de Malakoff. Un peu plus tard, d'un de ces terribles réduits qui ont été si rudes à enlever, sont partis quelques coups de fusil. On s'est avancé prudemment. On n'apercevait qu'une troupe peu nombreuse qu'encourageaient deux officiers; avaient-ils d'autres forces près d'eux? On cherchait à les tourner par une des gorges de l'ouvrage, quand une explosion terrible se fit jour; officiers et soldats, moins deux, furent mis en pièces. On sut de l'un des deux survivants qu'il n'y avait sur ce point qu'une soixantaine d'hommes et deux officiers déterminés qui s'étaient chargés de faire jouer les mines. Heureusement, une partie seulement a pris feu.

« Au Redan, la position a été emportée aussi avec un élan prodigieux, soit par la rampe escarpée qui borde le ravin du Carénage, soit par la pente adoucie qui descend au pied de Malakoff. Mais sur ce point rétréci, relativement à Malakoff, on ne pouvait engager un grand nombre de troupes à la fois. Les batteries de la gauche en arrière de Malakoff, celles de la pointe du Carénage, les bâtiments, les batteries du nord écrasaient nos soldats; les maintenir dans cette position eût été folie. Après avoir saccagé l'ouvrage, encloué une partie des pièces, il fallut se retirer. D'ailleurs, l'ennemi avait des forces en réserve; la lutte était absolument disproportionnée.

« Pendant ce temps, Malakoff avait été conquis, et nous y étions assez solidement logés, comme je vous l'ai dit, pour désier tous les efforts de l'ennemi. Bientôt l'artillerie se mit à l'œuvre, et des hauteurs de Malakoff foudroya à gauche le petit Redan, à droite le grand Redan, en arrière les batteries des Casernes et des Docks. La ruine du faubourg de la Karabelnaïa a été complète. Le soir, toutes les troupes russes s'étaient retirées dans le faubourg, dans le quartier qui contient les bassins de radoubage, et déjà on les voyait défiler sur le pont qui traverse le port de l'Artillerie. Le général en chef, qui s'était tenu pendant toute l'affaire sur le sommet du Mamelon-Vert, s'avança le soir et put pénétrer dans la place : une ruine de la Karabelnaïa a servi de quartier général. A notre gauche, les Anglais ont en partie échoué par les mêmes raisons à peu près qui nous ontempêchés de réussir au redan du Carénage. Le grand Redan, qui leur était fixé comme objectif, est un très-puissant ouvrage, d'un développement considérable, et appuyé sur ses deux flancs par deux ravins escarpés. La langue de terre sur laquelle il est établi s'avançait par pentes successive vers les tranchées anglaises; c'est dans ce chemin étroit, balayé par une artillerie formidable, qu'il fallait s'avancer; les côtés abrupts des deux flancs n'ont cèpendant pas été négligés, mais ils offraient un désavantage marqué aux assaillants. En avant de l'ouvrage principal, un saillant avait été poussé par l'ennemi. De plus, la gauche de Malakoff balayait le front du grand Redan, tandis que les deux ravins étaient foudroyés dans le sens de leur longueur par les batteries des casernes et autres. Les Anglais ont attaqué les positions avec cet aplomb, ce sang-froid dont ils ont donné tant de preuves depuis le commencement de la guerre. Placés dans les conditions que je viens de vous décrire, ils ont eu à surmonter des obstacles énormes. Malgré ces difficultés, ils ont été en avant. Ils ont abordé la position de front et de flanc tout à la fois. Des feux croisés d'artillerie, très-nourris, qui labouraient cruellement les colonnes des assaillants, n'ont pu suspendre un instant leur marche. Tandis qu'une colonne s'avançait sur la langue, entre les deux ravins, une autre s'engageait dans le ravin entre Malakoff et le Redan et arrivait au pied de l'ouvrage. A ce moment, des réserves russes très-nombreuses s'engagèrent dans la même route et les attaquèrent très-vivement.

Quolque inférieurs en nombre, les Anglais ne voulutent pas réculer et soutinrent énergiquement la lutte; mais l'arrivée de nouvelles réserves ne leur permit pas de la prolonger, et ils furent contraints de regagner leurs tranchées; les pertes étaient déjà considérables des deux côles. Cet échec ne fit qu'irriter nos alliés, et une seconde attaque, conduité avec un élan irrésistible, les porta dans le saillant du grand Redan. Ils cherchèrent à s'y maintenir, malgré le feu qui les décimait, mais force leur fut de se retirer. On accomplit des prodiges de valeur.

« Une colonne de 3,000 volontaires sardes a contribué, dit-on, à cette attaque; je suis d'autant moins disposé à vous l'affirmer. qu'avant-hier au soir j'ai vu cette colonne se diriger vers la gauche. On assure iti que nos camarades du 1 corps ont échoué deux fois contre le bastion Central. Toute la soirée, l'armée est restée sous les armes. On craignalt un retour de l'ennemi; il pouvait, à la faveur de la nuit, tenter de réoccuper Malakoff, et profiter de sa parfaite connaissance du terrain pour réparer sa défaite du jour. Rien de plus effrayor i que l'aspect de la ville à ce moment. Ce n'était qu'un immense fir, r, activé par des coups de vent fréquents, qui consumait tout !- centre de la ville. L'église, toujours debout, surgissait seule de cet immense brasier. Nos hardis soldats s'avancèrent sans bruit, de ruine en ruine, et ils atrivèrent ainsi jusque sur les quais, où ils saisirentquelques Russes, qu'on réunit à ceux qui avaient été pris dans Malakoff. Des points culminants qui portent Malakoff, on distingualt à la lunette un mouvement confus sur le quai occidental du port de l'Artillerie. Des soldats armés de torchés étaient répandus dans les rues, et on les a vus incendier les maisons qu'avait épargnées le seu de notre artillerie. La nuit venue, off redoubla de vigilance. Chacun croyait l'affaire en bon chemin. mais personne ne s'imaginalt qu'elle fût terminée. Aussi l'étonnement fut grand quand on entendit d'épouvantable détonations sur plusieurs points des désenses de la ville et de la rade. Ce n'étaient plus ces explosions de quelque dépôt de poudre ou de munitions que l'incendie atteignait comme cela arrivait à chaque instant depuis la veille. La violence du choc qui stupéfia tout le monde et la direction de l'explosion indiquaient nettement qu'il s'agissait de quelque grand ouvrage. Ces explosions se renouvelèrent plusieurs fois dans tous les sens, et nous pouvions au jour considérer, non sans étonnement, des monceaux de ruines à la place de plusieurs des magnifiques ouvrages qui couvraient Sébastopol. L'ennemi a détruit ainsi une grande partie de ses défenses. Des soldats envoyés en éclaireurs affirment que les vaisseaux sont disparus et qu'ils en ont vu couler plusieurs, au point du jour, à l'extrémité N.-E. de la baie

de l'Artillerie. Est-ce exact? Nous ne pouvons tarder à le savoir. On n'annênce rien de la Tchernaïa. J'oubliais de vous dire que, depuis qu'on y voit, nous apercevons les Russes passant par leur grand pont sur la rive droite. Un moment des voitures s'y sont engagées; mais le pont a faibliet s'enfonçait peu à peu. Les voitures ont immédiatement rétrogradé. Je n'ai que quelques minutes pour profiter du départ d'un courrier, et j'achève; aussi bien suis-je debout depuis trente-six heures et voudrais-je reposer, si je le puis; car personne ne ressent ni faim ni sommeil. Tout le monde est nourri par la fièvre. »

« Du camp du Clocheton, 10 septembre. A midi l'attaque devait commencer par Malakoff et le Redan; à deux heures, et aussitôt que le succès de la première opération serait assuré, les colonnes d'attaque devaient s'élancer dans le bastion Central, et enfin, à quatre heures, ce devait être le tour des bastions du Mât et de la Quarantaine. Le 8, dès neuf heures du matin, les troupes se mettaient sans bruit et en bon ordre dans les tranchées les plus rapprochées de leur point d'attaque. Tous les corps sans exception devaient marcher, du moinsau corps du siège, car je ne sais que très-imparfaitement ce qui s'est fait à la droite. De fortes réserves étaient placées un peu en arrière des colonnes désignées pour l'assaut. Toutes les tranchées regorgeaient de monde. Il est à remarquer que, depuis la veille au soir, le feu des Russes s'était considérablement ralenti, et qu'à peine, de loin en loin, ils répondaient un coup à nos batteries, qui ripostaient aussitôt par une vingtaine. Mon régiment était en réserve, ce qui ne veut pas dire qu'il fût absolument à l'abri des éclaboussures; bien loin de là. De neuf heures à midi, notre attente fut longue; mais l'espérance, la ferme confiance, la presque certitude du succès, donnaient à nos soldats une animation qui n'avait nul besoin d'être excitée et que l'on ne pouvait craindre de voir refroidir. Et pendant ce temps notre artillerie continuait à tirer avec fureur, celle des Russes à se taire ou fort à peu près.

A midi précis, une effroyable canonnade, et surtout une fusillade des plus serrées, nous apprirent que l'attaque était commencée contre Malakoff. Les Français s'étaient réservé cette tâche; les Anglais étaient tout spécialement chargés d'attaquer au même instant le grand Redan. La lutte fut terrible. Nos troupes, lancées avec une intrépidité irrésistible, s'établirent comme d'un seul bond dans tous les ouvrages. Mais la mitraille, et surtout des masses formidables, qui sortirent comme par enchantement de tous les ouvrages attaqués, firent un instant reculer nos braves soldats. Deux fois nos colonnes furent obligées de reculer; deux fois elles reprirent l'offensive avec la même ardeur qu'à leur premier élan. Enfin elles

parvinrent à s'établir dans ces positions, et tous les efforts des Russes pour les en déloger devinrent infructueux. Pour accomplir cet admirable fait d'armes, qui nous a coûté un peu cher, il n'a fallu que trois quarts d'heure. A midi trois quarts, un glorieux drapeau, tout déchiré par la mitraille (celui du 20° léger, je crois), flottait sur le réduit du bastion. La fusillade continuait cependant avec activité, mais l'avantage nous était désormais incontestablement acquis. Pendant ce temps, les Anglais attaquaient le Redan. Ils y furent reçus par un feu de mitraille et de mousqueterie terrible. Leurs pertes furent dès l'abord très-considérables. Ils s'emparèrent de la position, furent repoussés, revinrent deux ou trois fois à la charge, et, moins heureux que les nôtres, ne purent parvenir à s'y maintenir. Le Redan resta donc au pouvoir des Russes. Des attaques de gauche, nous écoutions, avec plus de confiance que d'anxiété, le fracas de cette bataille. Tout à coup un seul mot vint surexciter l'enthousiasme général et se propagea avec une rapidité électrique : Le drapeau français flotte sur Malakoff! Malakoff est à nous!... A deux heures précises, le signal fut donné à la colonne d'attaque du bastion Central. Comme à Malakoff, l'élan fut irrésistible; en quelques minutes, nos braves soldats eurent tout en levé. La mitraille, la fusillade et des masses russes très-considérables essayèrent en vain de les arrêter : l'ennemi fut bientôt repoussé. Mais peut-être cette retraite n'était-elle qu'une ruse de guerre. Une mine éclate sous nos colonnes; une seconde, une troisième les suivent de près: le désordre se met dans nos rangs, on bat en retraite. Un second effort est suivi du même résultat. Un troisième est également repoussé. Nos soldats, trois fois décimés, reviennent aux tranchées; les Russes les suivent de près. Mais ces tranchées abritaient des troupes de réserve qui reçoivent l'ennemi par un feu terrible; il paraît qu'à ce moment ses pertes furent considérables, et que les Russes, ne pouvant y tenir, rentraient également dans leurs positions. Pendant tout le temps de la lutte, la mitraille ·russe passait incessamment, et par nappes, sur nos tranchées gorgées de monde, notre artillerie cherchait à éteindre le feu des Russes par un feu désespéré; l'acharnement était égal de part et d'autre. Cependant le soir approchait; il ne fallait plus songer à attaquer les bastions du Mât et de la Quarantaine; recommencer l'attaque contre le bastion Central était également une grande imprudence. Malakoff était pris, mais l'insuccès était évident de notre côté. Il était trop tard pour recommencer. On ne disait plus que ce mot: A demain! Vers huit heures du soir, les troupes recurent l'ordre de rentrer à leur camp. La journée avait été sanglante et surtout extrêmement fatigante; si la lutte devait recommencer au jour, il était bon de donner aux hommes un peu de repos. Cependant la fusillade continuait toujours à Malakoff, et même, à la tombée de la nuit, sa vivacité allait toujours en augmentant. Les Russes tentaient évidemment des efforts désespérés pour le reprendre. Hier matin 9, à 5 heures 1/2 environ, je fus réveillé par une explosion épouvantable qui fit tressaillir ma tente et ma couchette, comme un véritable tremblement de terre. Ma première pensée lut que Malakoff et ses héroïques vainqueurs venaient de sauter. J'appelai mon ordonnance pour savoir ce qui se passait. Or, vous pouvez m'en croire, je restai un instant comme fou, idiot, sans parole, quand je l'entendis me raconter en deux mots ce qu'il avait à m'apprendre. « Vers deux heures du matin, me dit-il, une grande lueur s'est élevée dans Sébastopol. Une heure après, on eût pu lire son journal dans le camp, à la lueur de l'incendie. Ce que vous venez d'entendre, c'est un bastion que les Russes ont fait sauter. Mais à trois heures, c'était deux fois plus fort, et plusieurs mines ont également sauté.

a Les Russes ont mis le feu partout, ils font tout sauter, et en ce moment la ville est à peu près évacuée et abandonnée par eux. D'un bond, je sors de ma tente; quatre ou cinq explosions successives font tressaillir le sol et monter vers les cieux, au milieu de l'immense rideau de fumée blanche, leurs épaisses colonnes noires chargées de terre, de matériaux et de salpètre. Je me dirigeai en courant vers un monticule d'où l'on découvre Sébastopol, sa rade et ses environs. J'y avais été précédé par des centaines, des milliers de soldats et d'officiers. C'étaient partout des explosions de joie frénétiques. des manifestations folles, des réflexions, des commentaires incohérents échangés sans aucune réserve du soldat à l'officier, du fantassin à l'artilleur. — C'était une véritable ivresse! — Ou'il v avait loin de là aux funèbres impressions de la veille au soir! Les tranchées étaient donc finies, plus de pertes en détail, pas même la bataille à laquelle on s'attendait ce jour-là. Sur les pentes opposées, du côté du nord, une fourmilière d'hommes se mouvait par masses compactes et se retirait vers les plateaux. La ville ne formait qu'un vaste incendie, et par intervalles assez rapprochés, des explosions terribles enlevaient sous les yeux un bastion, un fort, un magasin, un bâtiment. Vers midi, nombre de soldats se ruêrent sur la ville. Figurez-vous une de nos foires de France où afsuent, à un jour donné, toutes les populations des environs. L'accès de la ville était pourtant fort dangereux, à cause des mines. On a trouvé dans Sébastopol des richesses que l'on n'aurait pas osé y soupconner, après un siège aussi long et aussi rigoureux. Il y en a eu un peu pour tout le monde. Les officiers sont aussi allés en grand nombre dans la ville, dans l'après-midi, pour voir de près ces fameux ouvrages improvisés en quelques mois par les Russes. Il paraît que c'est un

chef-d'œnvre, et que si les Russes n'avaient craint de manquer, vet hiver, de ravitaillement et de moyens d'opérer leur retraite, ils étaient en mesure de soutenir la lutte avec avantage et peut-être avec succès; car, dans tous les ouvrages, il y a de véritables casernes souterraines, recouvertes d'un blindage tellement fort que uos plus fortes bombes n'y ont fait absolument aucun mal. »

Devant Sébastorol. 15. J'ai commis beaucoup d'erreurs invo-· lontaires dans ma dernière lettre. Placé à la réserve près d'Inkermann (brigade de la division d'Aurelles de Paladines), j'ai vu mal, et j'ai dû m'en rapporter aux rapports confus du premier moment. Aujourd'hui, après une journée passée à l'état-major des deux corps, je puis vous renseigner plus exactement. Voici, à en juger par ce qui s'est passé, quel était le plan : Attaquer simultanément Malakoff et le petit redan du Carénage, puis le grand Redan (par les Anglais) et le bastion Central, dès que le drapeau français flotterait sur Malakoff. Le hastion Central enlevé, on devait tourner le bastion du Mât par la gorge en même temps qu'on l'aurait attaqué :de front. La seule attaque qui ait réussi est celle contre Malakoff. A midi précis, des fusées parties du camp des Anglais donnèrent le signal de l'attaque. Une partie du 2º corps s'ébranla aussitôt. La 1º division, Mac-Mahon, franchit en un clin d'œil les 30 mètres qui la séparaient du fossé. Revenus d'un premier mouvement de surprise, les Russes ouvrent un feu terrible de mitraille sur le front de l'ouvrage. C'est précisément par le front que la position est attaquée. Malakoff est un ouvrage dont le front est étroit et garni tout au plus de 10 pièces de canon ; puis de la base d'une sorte de triangle s'élargissent de vastes parcs crénélés, garnis d'une forte artillerie, qui balaie les abords du grand Redan, à droite, et du petit Redan, à gauche. Maintenant que nous possédons la position, il nous est facile de nous assurer que Malakoff, travail colossal, n'était pas capable de se défendre soi-même. Malakoff n'existait que pour couvrir. les travaux voisins, en vivant un peu sur son crédit. Les deux faces étaient singulièrement construites à leur couronnement; les créneaux étaient formés par d'énormes pièces de bois de vaisseaux de 70 à 80 centimètres d'équarrissage, à angles droits; leur position de profil, par rapport à nos feux, leur avait permis de rester intacts, sauf le premier de chaque file. Ces créneaux jouent un rôle curieux dans l'assant.

«La brigade Vinoy, composée des 20° et 27° de ligne, et la 1° brigade de la même division (1° bataillon de chasseurs à pied, 1° de zouaves et 7° de ligne) s'élancèrent résolûment dans le fossé, destinées à agir sur les deux flancs. Il se trouva que le fossé, que l'on stoyait très-profond, ne l'était pas dans toute son étendue; sur plu-

sieurs points les Russes avaient trouvé le roc et n'avaient pu travailler assez librement pour le faire sauter : ces rocs représentaient des pointes, des aspérités que nos braves soldats utilisèrent bientôt, et ils arrivèrent ainsi, presque sans échelles, au niveau des embrasures. Là, à force d'adresse, ils parvinrent à se glisser, les uns en saisissant les baïonnettes qu'on leur opposeit, les autres saisissant la gueule du canon même. Expliquer comment cela se fit, ce n'est pas facile, et l'un de ces héros m'affirmait, hier, qu'il ne se rappelait guère par où il était entré. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont pris le taureau par les cornes : c'est par le front qu'ils ont pénétré dans Malakoff. Les Russes ne s'attendaient pas à cette attaque furieuse; leurs officiers l'ont avoué depuis. Les soldats venaient de prendre leur repas; les gamelles, le pain, les cuillers de bois couvraient le sol. Les artilleurs du front furent culbutés du premier abord, et ne tinrent pas; ils reculèrent sur le centre de l'onvrage, et disparurent derrière les traverses. Sur les flancs, au contraire, les canonniers essayèrent de lutter, opposèrent une vigourense résistance, et se firent bravement tuer à leurs pièces. Le lendemain, je les ai vus tombés. à leur poste, trois servants à droite, trois servants à gauche, tués à la baïonnette. Ce premier pas fait, nos soldats se trouvèrent en face de traverses en terre assez élevées, s'emboîtant et ne permettant de s'avancer que pas à pas en suivant un méandre sous le feu de l'ennemi. Cette voie parut trop longue et trop dangereuse à nos soldats. Avec cet instinct merveilleux qui les caractérise, ils eurent bientôt trouvé un chemin auguel les Russes n'avaient pas songé. Au lieu d'attaquer ces défenses compliquées, ils les tournèrent en courant sur les créneaux, en bondissant comme des chevreuils d'une dent sur l'autre, au risque de se précipiter d'une hauteur effrayante. Ils arrivèrent ainsi, à la grande stupéfaction des Russes, au centre de la position, et tombèrent sur eux à la baïonnette. Le coup réussit à merveille. Les Russes ne purent tenir contre cette avalanche, et, malgré les efforts des officiers, ils furent culbutés et chassés par la gorge de la redoute. Ce succès éclatant avait été obtenu presque sans pertes. Le génie, qui avait pénétré dans la position, renversait les traverses et établissait à la hâte des abris et des défenses pour résister au retour probable des Russes. Cependant une vive fusillade partait des traverses, à l'endroit où se trouvaient les restes de maconnerie de la tour. Une centaine de Russes et deux officiers solidement couverts faisaient un feu de mousqueterie très-vif; on les aborde, ils tiennent à merveille. On leur crie que Malakoff est pris: « Pas encore! » répond un officier. Devant cet acte de courage, nos soldats hésitent; ils ne veulent pas écraser cette poignée d'hommes, ils les engagent à se rendre; les Russes répondent à coups de fusil.

Nos officiers recommandent à nos soldats de les laisser épuiser leurs munitions, et en effet, au bout de trois heures, ils avaient à peu près usé leurs cartouches. On recommence les sommations; nos officiers leur jurent que toute défense est inutile; une balle frappe en réponse un des assaillants. On veut cependant sauver ces hommes; pour les forcer d'évacuer ce fortin qu'ils se sont construit, on y jette des fascines enflammées; ils se rendent enfin. Deux officiers russes et 100 hommes environ déposent leurs armes; nos officiers tendirent spontanément la main à leurs collègues. L'un de ces deux officiers parle français; il est légèrement blessé. Ils avaient espéré, en prolongeant leur résistance, donner le temps aux réserves russes d'avancer.

c En chassant les Russes, nos soldats, ceux du 20°, je crois, avaient planté le drapeau français sur Malakoff au milieu d'une immense acclamation. Notre glorieux drapeau flottait sur une butte élevée; c'était la principale poudrière. Déjà creusée à plusieurs mètres sous terre, elle avait été recouverte d'un blindage trèssolide et de 3 mètres au moins d'un terrain tassé et gazonné. En y pénétrant, on trouva des fils électriques qui, probablement, se rendaient à quelque batterie éloignée et devaient faire sauter Malakoff; on s'empressa de les couper. On a trouvé de ces fils dans beaucoup d'endroits, et on les a détruits. Les officiers russes assurent qu'ils n'étaient pas dangereux, et qu'il leur aurait fallu quarante-huit heures pour terminer ces préparatifs de destruction.

« A trois heures, le général Mac-Mahon transmettait au général Pélissier, qui se trouvait au Mamelon-Vert, à 500 mètres de Malakoff, derrière un abri de sacs à terre, un billet ainsi conçu : a Je suis dans Malakoff, et je « suis sûr de m'y maintenir. » Il venait, en effet, de briser la dernière résistance des Russes. A peine chassés de la redoute par la gorge qui conduit à de vastes casernes auxquelles Malakoff est adossé, et que nous avons prises longtemps pour un fort, les Russes s'étaient reformés, avaient fait avancer des réserves et s'étaient précipités sur les remparts avec une fureur qui ne leur était pas habituelle. Nos soldats les refoulèrent une seconde fois au dehors. Les Russes n'étaient pas encore abattus; ils firent une autre tentative désespérée; leurs efforts prodigieux se brisèrent contre la froide intrépidité de nos soldats. Jamais, au dire des acteurs de cette lutte terrible dans laquelle se jouait le sort de Sébastopol, jamais les Russes n'ont déployé plus de bravoure, d'élan et d'audace. Cette fois, ils ne se retirèrent qu'écrasés, laissant un monceau de morts et de blessés à la gorge de la redoute. C'est après cette double attaque que le général Mac-Mahon avait écrit au général Pélissier. On s'attendait à de nouvelles tentatives et à voir paraître

ces énormes réserves que les Russes ont toujours sous main; il n'en fut rien. Des officiers russes assirment que nous n'avons pas eu plus de 8,000 hommes devant nous à Malakoff. Un mouvement de la brigade sarde, qui, le matin, avait été dirigée de la droite sur la gauche, et le mouvement de deux régiments français, avaient fait croire à l'ennemi que l'attaque la plus sérieuse aurait lieu vers le bastion de la Quarantaine, et la plus grande partie des troupes avait été dirigée sur ce point. Est-ce exact? Outre les 100 prisonniers dont je parlais tout à l'heure, on a trouvé plus de 500 hommes terrifiés dans les réduits souterrains de la redoute: au total, 622 prisonniers, dont 30 officiers. Les Russes comprirent que tout était perdu. A trois heures, le général de Martimprey, chef d'état-major général, qui se trouvait auprès du général Pélissier avec les géneraux Thiry, Niel, le colonel Frossard, le colonel Jarras, M. Blanchot, intendant général, et qui suivait avec sa lunette les mouvements de la rade, s'écria que les Russes évacuaient et qu'ils passaient le pont en foule. La lunette du chef d'état-major valait-elle mieux que les autres? Mais ses voisins ne voulurent, n'osèrent pas y croire. Quelques coups de canon étaient tirés par les batteries de la seconde ligne, et semblaient démentir la vue du général; mais ces coups de canon n'avaient d'autre but que de cacher le mouvement des Russes, et véritablement c'était un mouvement de retraite. Le général de Martimprey avait yu juste. A trois heures, l'évacuation avait commencé. A droite de Malakoff, vue de nos tranchées, s'étend une courtine qui relie la tour du petit redan du Carénage. L'attaque du petit Redan était confiée à la 4º division du 2º corps, général Dulac, commandant les brigades Saint-Pol (17e bataillon de chasseurs à pied, 57e et 85e de ligne) et la brigade Brisson (10° et 61° de ligne); celle de la courtine, coupée par une potence, au général Bourbaki, qui avait sous ses ordres, si je ne fais confusion, la 2º brigade, 2º division du corps de réserve, 15º et 96º de ligne, plus des zouaves. Plus la brigade Pontevès, division Mellinot, de la garde, composée des chasseurs et du 2º grenadiers de la garde. Les voltigeurs de la garde de l'ancienne brigade Ulric obéissaient au général Marolles.

« C'est là que le combat a été le plus acharné et que nous avons fait es trois quarts de nos pertes en généraux et soldats. Et cependant le petit Redan n'avait plus sa protection naturelle de Malakoss; mais il lui restait les batteries Noires, la batterie de la Pointe du Carénage et surtout une batterie placée au centre de la Courtine, et qui a fait d'affreux ravages dans les rangs de nos soldats. Devant le petit Redan comme devant Malakoss, nos soldats s'élancèrent avec impétuosité sur les ouvrages. Le seu qui les reçut, dirigé de quatre points à la fois, était effrayant; la mitraille labourait les rangs, sans cenandant arrêter la marche des colonnes. Arrivés au pied de l'ouvrage, ils se trouvèrent en face d'un talus à pic, qu'on ne put franchir sur le front que par de longues échelles, tandis que d'autres profitaient d'une déclivité du terrain pour s'élancer à gauche sur le chemin du Redan. De ce côté, le bastion de la Courtine foudroyait les assaillants. Le général Marolles était au premier rang de ses grenadiers, et tomba dans leurs rangs; on ne l'a retrouvé que le soir sous un monceau de cadavres. Le 15º de ligne, dont les soldats en partie voyaient pour la première fois le feu, a marché avec un aplomb de vieux troupiers. Tous les régiments ont lutté d'ardeur et d'héroïsme; or a pénétré enfin dans le petit Redan. Là a commence un combat acharné de mousqueterie; les Russes, logés dans des sortes d'abris préparés, dominés par une batterie qui tirait par-dessus leurs têtes, recevaient à bout portant nos pauvres soldats. En même temps, une pluie de bombes et d'obus tombait au milieu des rangs. Il fallut se retirer, l'ennemi reprit l'offensive, et on quitta le petit Redan. A la Courtine, le général Bourbaki n'avait pas été plus heureux. Il était blessé d'une contusion reçue par une balle en pleine poitrine et crachait le sang; au Redan, le général Pontevès et le général Bisson étaient blessés. Nos soldats étaient furieux; une seconde attaque est résolue. Les chefs irrités montrent le Redan à leurs troupes, et tous s'élancent de nouveau comme un torrent. Quelques-uns ne s'ayancent qu'en se couvrant de gabions, de fascines; les boulets les emportent. Dans ce retour offensif, le général Saint-Pol tombe frappé d'une balle au cœur. Presqu'au même instant, le général Pontevès, déjà frappé d'un biscaïen qui lui a fracassé l'épaule, reçoit une balle qui lui brise la colonne vertébrale. Les généraux Bisson et Coustou tombent, et le général Bosquet lui-même, placé dans la 6º parallèle, à 200 mètres de la courtine, à l'épaule brisée par un biscaïen. N'est-ce pas ici encore que le général Mellinet est frappé d'un éclai de pierre qui le blesse grièvement à la face? A la vue de tous ces généraux blessés ou tués, de tous ces officiers qui jonchent le terrain, les soldats deviennent fous de rage et rentrent dans le Redan. Mais cet acte d'héroïsme fut encore inutile; il fut impossible de se maintenir dans l'ouvrage. Le général Pélissier avait cherché à alléger la position des troupes engagées en attaquant la batterie de la Courtine. Deux batteries à cheval, commandant Souty, vinrent audacieusement s'établir sur le versant de la croupe qui porte la Courtine et contre-battirent immédiatement la batterie. En moins d'un quart d'houre les deux batteries étaient hachées; les canonniers ont fait preuve d'un sang-froid et d'un courage à toute épreuve; il était humainement impossible de faire plus dans la

sostion qu'ils occupaient. Le commandant, arrivé quatre jours avant en Crimée, est amputé; 40 chevaux, une quinzaine d'hommes étaient tués ou blessés, les affûts broyés. Le général Dulac, chargé, depuis la blessure du général Bosquet, du commandement du corps, donne enfin le signal de rentrer dans la tranchée, et on laisse le champ de bataille couvert de morts. Les troupes, de ce côté, ont beaucoup souffert. Le 85°, par excemple, a eu son colonel, M. Javel, tué, le lieutenant-colonel, les chefs de bataillon, plus ou moins blessés. Un capitaine a ramené le régiment. Le 47° bataillon de chasseurs à pied a fait des prodiges. Son commandant, M. de Férussac, malade, s'est fait porter à la tranchée, et, guéri par la flèvre, n'a pas quitté un seul moment la tête de son bataillon. Ces troupes avaient un certain nombre de recrues, ce qui explique le grand nombre de sous-officiers restés sur le terrain.

« La garde de Napoléon III, écrit un correspondant du Moniteur de l'armée, a couché cette nuit à Malakoff, comme jadis la garde de Napoléon I<sup>er</sup> avait couché au Kremlin, la première nuit de l'occupation de Moscou. La nouvelle garde impériale a été magnifique de sang-froid, de discipline et d'élan; elle s'est montrée la digne émule de son ainée. Quels officiers! quels soldats! Elle avait au feu 5,700 combattants; elle compte environ 500 tués et 2,000 blessés. Aussi, à la fin de la journée, tous les régiments de la ligne la saluaient-ils du cri de « Bravo la garde!» Une autre correspondance ajoute: « Dans la matinée du jour où devait se livrer l'assaut, nos soldats avaient reçu un demi-litre de vin, mais coupé par un autre demi-litre d'eau dans leur petit bidon, en les priant de le ménager, qu'il y en aurait peut-être pour trente-six heures. Ils emportaient également pour trois repas de viande cuite et de biscuit, puis 80 cartouches. Avec cela et leur fusil, ils étaient alertes et dispos. Nous sommes dans Malakoff. Je vous écris sur du papier russe que j'ai trouvé à Sébastopol. Vous tâcherez de déchiffrer cette tête de lettre. C'est du russe pur. Nous avons exploré tontes les positions russes. MM. les officiers avaient un comfort dont nous ne nous doutions pas : d'abord des abris à l'épreuve de la bombe, puis une recherche d'ameublement toute parisienne. Au bout d'une heure, notre tranchée avait plutôt l'air d'un bazar que d'une position militaire. Des sapeurs se prélassaient dans les fauteuils ou se miraient dans les glaces. On dansait. Vous savez la gaieté ingénieuse du soldat français en ces moments-là. Tout ce brave monde là avait oublié un an de fatigue, les privations de toute espèce, les blessures, les amputations, les misères de la guerre. Je vous écris sur un très-joli petit tabouret à piano, tapissé à la main. Au nombre des régiments qui se sont signalés dans l'attaque de Ma-

....

lakoff, on a remarqué le 15° de ligne, composé en grande partie de soldats qui voyaient le feu pour la première fois : ils ont marché avec l'aplomb des plus vieux troupiers. »

Une dépêche du contre-amiral Edmond Lyons, adressée en date du 15 septembre au secrétaire de l'amirauté anglaise était ainsi conçue: « Les lords commissaires de l'amirauté auront été déjà informés, par mes lettres de Kertch, de juin dernier, et mes récents messages télégraphiques, que les Russes ont annihilé leur flotte dans cette partie du monde, laissant les alliés maîtres de la mer d'Azof, aussi bien que de la mer Noire; qu'ils avaient fait sauter, en les abandonnant, leurs derniers forts de la côte de Circassie, et qu'après une vaillante défense dans un siège incomparable, ils avaient été battus et obligés d'évacuer le côté sud du port de Sébastopol, sur lequel sont situés les arsenaux maritimes et militaires, les édifices publics et la ville. J'ai maintenant à vous prier d'apprendre à Leurs Seigneuries que l'ennemi n'a pas réussi dans ses efforts de détruire tous les forts du côté du sud. Le fort Paul, il est vrai, est littéralement réduit en poussière, et le fort Alexandre est fort endommagé; mais le fort de la Quarantaine n'a pas considérablement souffert de l'explosion de la poudrière; la face qui regarde la mer est restée intacte, et la plupart des canons sont propres au service; quelquesuns seulement ont été encloués. Quant au fort de Saint-Nicolas, les Russes n'ont pu compléter leurs préparatifs pour le faire sauter, et, bien que les flammes aient fait beaucoup de ravages à l'intérleur, les ouvrages en pierre ne paraissent pas avoir soufiert, et les ouvrages en terre du côté de la mer sont dans un état parfait. Les cinq docks et les bassins sont magnifiques, et ils se trouvent, avec la machine à vapeur qui les alimente, dans une situation excellente, et les ressources de toutes sortes qui restent encore après l'énorme consommation du siège montrent clairement l'importance que les Russes attachaient à avoir un dépôt considérable au seuil du Bosphore. Les profondeurs du port, qui est magnifique, sont maintenant encombrées de plus de 50 navires coulés, parmi lesquels 18 vaisseaux de ligne, plusieurs frégates et vapeurs dont l'attitude menaçante, il y a peu de temps encore, a matériellement contribué à la guerre dans laquelle nous nous sommes engagés.»

Voici maintenant le récit de M. A. Launoy, correspondant du Moniteur: « La prise si prompte de Malakoss et notre établissement au centre de l'ouvrage avaient produit, malgré la lutte terrible qui se prolongeait dans d'autres points, une heureuse et prosonde impression sur l'armée entière. A chaque instant on voyait passer des soldats atteints de blessures graves, mais qui ne les empêchaient pas de se tenir debout, d'aller seuls, malgré la distance, en marchant,

1.00

jusqu'à l'ambulance, pour s'y faire panser; et lorsun'on leur offrait de leur venir en aide, a Non, répondaient-ils, neus aimons mieux laisser les camarades se battre que nous porter. » Un de ces braves soldats, en passant devant nous à la redoute; demanda s'il neus serait possible de lui donner quelque chose à boire. On s'empressa autour de lui et on fut heureux d'avoir à lui offrir une gourde remplie de bonne eau-de-vie. « Messieurs, dit-il aux officiers qui l'entouraient, il faut que vous avez la complaisance de me faire boire, car, voyezvous, j'ai le bras gauche cassé par un éclats d'obus; l'os ne tient presque plus et je suis obligé de le soutenir avec la main droite, » et, en effet, il maintenait avec sa main droite son bras gauche sanglant et mutilé. Lorsqu'il eut fini de boire, on chercha, par de bonnes paroles, à le rassurer sur son état. «Oh! répondit-il, ie connais mon affaire : un bras de moins : c'est égal, nons avons la vicc toire. » Puis il remercia et continua son chemin sans vouloir être accompagné. Nous avons vu revenir vers sa tente, donnant le bras à un soldat, le général Bourbaki, blessé d'une balle à la poitrine. Plus tard, nous avons vu le général de La Motterouge, blessé à la tête par la terrible explosion de la courtine qui relie Malakoff au petit Redan, arriver à la redoute Lancastre le visage ensangfanté, accompagné d'un colonel et d'un capitaine de la garde impériale, également blessés. Ils étaient à pied, et, malgré leurs souffrances, ils n'avaient pas voulu se faire porter. Nous avons visité les deux ambulances de tranchée de la droite, celle de Karabelnaia et celle du Carénage. Il est impossible d'être témoin de plus d'abnégation. de courage, de résignation. Pas une plainte ne sortait de la bouche des blessés, qui surmontaient leurs souffrances avec une énergie admirable. Les seuls mots qu'ils prononçaient étaient des paroles de remercîment et de reconnaissance pour les médecins et les chirurgiens de l'armée qui leur prodiguaient leurs soins avec un zèle et un dévouement au-dessus de tout éloge. Il s'est passé au Carénage un fait digne d'être mentionné : l'ambulance est située dans la partie la plus profonde et la plus abrupte du ravin de ce nom: d'énormes rochers l'entourent et la dominent; dans leurs cavités, on a ménagé des habitations pour les chirurgiens et les officiers attachés à l'ambulance, au colonel de tranchée et aux postes sédentaires d'observation; des sentiers escarpés qui conduisent à ces habitations se ramiffent à un chemin plus large dont la direction très-accentuée va du plateau supérieur qui domine le ravin jusque dans ses dernières profondeurs. Ce chemin était très-fréquenté, et on voyait beaucoup de soldats blessés descendre lentement sa pente rapide. portant ceux de leurs camarades blessés qui, étant plus grièvement atteints qu'eux, ne pouvaient marcher. Lorsque, dans la nuit, la

première détunationse fit entendre et retentit à travers les échos du ravin comme le Bruit de la foudre, tous les blessés s'arrêtèrent en passant sur le sommet du platenu pour contempler la vue de Sébastopol en feu. He y resterent jusqu'au jour, cubliant leurs souffrances : au milieu du groupe se trouvait un sergent d'infanterie que deux soldats portaient sur un brancard en toile. Il était mortale lement frappé et il connaissait sa position. De prompts secours peut-être auraient pu prolonger sa vie de deux ou trois jours. L denna aux soldats qui le portaient l'ordre de s'arrêter, leur dit qu'il. n'irait pas plus loin et qu'il voulait mourir en cet endsoit; puis il se fit mettre sur son séant, le haut du carps appuyé contre une grosse pierre, la figure dirigée centre la ville en flammes. Il contempla ce spectacle avec joie, et hientôt, sentant la vie s'en aller, il rassembla ses forces, cita sen képi, leva en l'air son bras défaillant et s'écria : « Adieu, mes amis; Schastopel est à nous! Vive la France / et vive l'Empereur! » Quelqués minutes après, il rendit le derniet soupir!

« Nos soldats ent montré dans cette journée autant d'humanité que de courage, et on les a vus secourir les blessés ennemis avec beaucoup d'empressement et de zèle. On voyait sans cesse passen des cacolets sur lesquels étaient, d'un côté, un soldat français, et de

l'autre un soldat russe, objet des mêmes soins.

« Nous avens été térnoin d'un fait qui mentre le bon cœur autant, que le bon sens de nos troupes. Le matin de l'incendie, un zonave passait, se dirigeant vers l'ambulance. Il avait un comp de feu à la jambe gauche et ii marchait appuyé sur un fusil. Il accompagnait deux Russes plus grièvement blessés que lui, et il s'occupait d'eux avec une grande sollicitude. Tantôt il s'anrêtait pour arranger un petit pansement provisoire qu'il leur avait fait, tantôt il commandait halte et leur donnait à boire dans une gourde qu'il avait sur lui. Il accompagnait tout cela de bonnes paroles, dont les soldats russes ne comprenaient pas le sens littéral, mais dont, au son de sa voix, ils appréciaient la portée bienveillante. Lorsque nous passâmes, il faisait boire le plus jeune des deux Russes, qui paraissait aussi le plus souffrant, et il lui dit, en lui soutenant le bras, cette phrase militaire que nous avons retenue et qui montre tant de bon sens : a Bois, bois, mon vieux. Ce n'est pas de votre faute, à vous, ce qui est arrivé. Vous avez fait votre devoir de soldats. Vous êtes de braves gens comme nous! » Voilà nos soldats : terribles pendant le combat, bons et humains après la victoire. Le général en chef, qui connaît l'armée française et qui sait que les combats de nuit ne sont pas favorables aux troupes d'élite, avait décidé avec raison que l'attaque aurait lieu en plein jour, à la face de Dieu et du soleil, parce que nos soldats pourraient voir leur ennemi et

combattre poitrine contre poitrine. Ils se sont élancés avec une bravoure surnaturelle, sous la conduite de leurs officiers, qui marchaient en avant pleins de courage et d'ardeur. Le lendemain, à la naissance du jour, lorsqu'on parcourait le champ de bataille, à la courtine, au petit Redan, au saillant et au fossé de Malakoff, aux batteries Noires, partout aux endroits les plus avancés, les plus dangereux, les plus difficiles, on trouvait le corps d'un officier qui précédait le corps de ses soldats, morts comme lui glorieusement en suivant ses traces et groupés à ses côtés. Il est impossible de rendre l'expression énergique et sereine de tous ces nobles hommes; leur main pressait encore avec énergie l'arme précieuse et amie qui était la compagne fidèle de leurs rudes et laborieux travaux; leur visage respirait l'épanouissement de la victoire.

: « Le 9 septembre au matin, malgré l'incendie, nos soldats se sont répandus dans la ville. A l'inspection des maisons, principalement de celles habitées par les officiers généraux et les officiers supérieurs de l'armée et de la marine russe dans lesquelles on trouvait des armes précieuses, de riches uniformes et des papiers qu'on n'avait pas eu le temps de brûler, il était facile de voir que l'évacuation de Sébastopol avait été aussi prompte qu'inopinée, et que l'ennemi avait ignoré le jour et l'heure de notre attaque. Aujourd'hui, le seu a entièrement cessé. Il a dévoré principalement les forts, les casernes et les établissements publics. Beaucoup de maisons restent debout et pourront un jour servir, si on le juge convenable. La ville de Sébastopol est construite sur une colline assez élevee, entre la baie de l'Artillerie et celle du Port. Elle a environ un kilomètre de longueur et renferme dans sa partie haute quelques belles habitations situées le long d'un grand boulevard planté d'arbres. La partie basse de la ville est sillonnée par de petits ravins et habitée par la population militaire. Toutes les familles aisées résident dans la ville haute. La population maritime se tient au faubourg de Ka-

« Sébastopol renferme quelques monuments dignes d'intérêt, de beaux hôtels, au nombre desquels se trouve la maison Verte, qu'habite le général Bazaine, nommé gouverneur; des églises, des hôpitauz, une bibliothèque, un théâtre assez beau à l'extérieur et dont à l'intérieur les dimensions sont à peu près celles du théâtre du Palais-Royal de Paris; néanmoins la ville, quoique assez étendue, n'est ni belle ni agréable, et toute son importance vient de son magnifique port, de son arsenal et de ses établissements militaires et maritîmes, qui peuvent prendre rang parmi ce qu'il y a de plus beau au monde dans ce genre. Depuis le 11, les Russes, qui avaient déjà coulé leurs vaisseaux, ont également coulé les huit derniers

rabelnaïa.

navires de guerre à vapeur qui leur restaient, et parmi lesquels se trouvaient le Wladimir, très-belle frégate, excellente comme marche et comme artillerie, et l'Etoile-du-Nord, charmante corvette qui, en 1851, avait amené d'Odessa à Sébastopol l'empereur Nicolas et ses fils, lors du dernier voyage que ce prince fit en Crimée. Le pont qui reliait le sud de la grande rade avec le nord a complétement disparu, et il ne reste plus de la passerelle établie sur le port ou la baie des Vaisseaux que des troncons épars. Néanmoins, dans leur précipitation . les Russes n'ont pas pu détruire tout leur matériel de guerre et tout leur matériel maritime, et il est resté en la possession de l'armée alliée un grand nombre de canons, de projectiles et d'objets utiles à la flotte. Les alliés, depuis qu'ils sont dans la ville, s'occupent d'y mettre de l'ordre. Leur premier soin a été d'arracher aux décombres des forts les blessés russes qui ont péri dans les explosions, de leur donner la sépulture, et de prendre toutes les mesures nécessaires d'assainissement. Depuis quatre jours la ville a entièrement changé d'aspect. Il a été trouvé dans une église un document en apparence peu important et qui mérite d'être mentionné comme étude de mœurs. On sait que le plus haut personnage religieux d'Odessa, Innocent, évêque de Kerson et de Tauride, après avoir reçu le mot d'ordre du gouvernement russe, fait, depuis la guerre, des mandements et des prédications contiquelles dans le but d'enflammer le zèle et surtout le fanatisme des populations. Ses écrits et ses discours sont tellement exagérés, qu'ils seraient odieux, s'ils n'étaient ridicules. Cependant il s'est fait ainsi un nom dans la Russie méridionale, et son exemple a été suivi par les généraux russes, qui, dans leurs proclamations, ont tenté de faire un appel suprême au fanatisme de leurs soldats. Dans un des derniers mandements adressés à la garnison de Sébastopol, l'évêque Innocent, au milieu de détails d'une prolixité insupportable, met des phrases comme celle-ci : « Combattez pour la soutien des autels et de la foi orthodoxe contre deux nations alliées: aux infidèles, qui veulent renverser vos temples, faire périr vos prêtres, et persécuter de la manière la plus cruelle tous ceux qui pratiquent notre religion sainte et respectée! » Le gouvernement de Saint-Pétersbourg peut laisser débiter à ses soldats de pareilles stupidités; à en juger par la tenue des prisonniers et des blessés russes, ces malheureux, sur ce point, ne paraissent pas sa dupe, et l'Europe entière, qui sait que la France et l'Angleterre ne font pas une guerre de religion, mais une guerre de civilisation, prend en pitié l'emploi de semblables moyens. L'influence de l'équinoxe, qui se fait sentir de bonne heure dans la mer Noir, a complétement cessé. Depuis deuxjours le temps est magnifique, la température

deuce et modérée, et la situation sanitaire de l'armée et de la flotte est très bonne.

Nous empruntons à une antre narration les détails suivants:

« Aussitôt que la nuit eut couvert le champ de bataille, les généraux envoyèrent un sergent mineur accompagné de trois hommes. en reconnaissance vers le Redan. Ce courageux sous officier s'avança jusqu'aux chevaux de frise sans qu'on eût tiré sur lui; il s'approcha encore, écouta pendant quelques instants et n'entendit qu'un druit de pas qui s'éloignaient du Redan; pas le moindre mouvement dans les batteries, pas le moindre indice de désenseurs. Il amonta le long d'une échelle abandonnée, enjamba le parapet et s'avança au milieu d'un profond silence; quelques hommes seulement, quelques retardaires sans doute, quittaient le fort à mesure qu'il s'y engageait. Les Russes évacuaient leurs ouvrages. Le sergent revint au camp pour annoncer cette nouvelle. Les Anglais s'avancèrent alors et occupèrent le grand Redan. Un sapeur mineur qui explorait les batteries rencontra, chemin faisant, un câble assez fort qu'il coupa d'un coup de hache, après avoir donné l'éveil aux officiers sur cet engin inusité. On accourut, et. vérification faite, on constata que ce cable n'était autre chose qu'un large fil métallique couvert d'une couche épaisse de gutta-percha. Ce fil aboutissait à une poudrière énorme pratiquée sous le Redan et dont la découverte seule fit pâlir les plus hardis lorsqu'ils songèrent à l'effroyable explosion à laquelle ils venaient d'échapper. Le fil se prolongeait de l'autre côté à travers la ville, jusqu'à la mer, où il plongeait pour aller rejoindre l'autre rive d'où devait partir l'étincelle électrique destinée à embraser le volcan. Il n'était pas trop tôt! Les derniers oldats n'avnient pas encore évacué la ville que les forts sautèrent les uns après les autres, semant les tranchées de leurs débris; le Carénage, le bastion du Mât, le bastion Central, les arsenaux, les forts de la baie, les docks, les principaux édifices s'écroulaient sous l'action combinée des bombes, de l'incendie et des mines. Seuls, le Redan et Malakoff restaient debout, le Redan sauvé par le sapeur mineur, Malakoff sauvé par une bombe qui, conduite par la Providence, avait coupé en deux le principal fil électrique. Sébastopol était la proie des flammes !... Jamais spectacle de désolation ne fut plus imposant. Casernes, édifices, maisons privées, s'embrasaient tour à tour comme pour entretenir la fournaise. Deux grandes brèches avaient été pratiquées dans l'enceinte ménagée par les explosions mêmes de l'ennemi; l'une entre Malakoft et le grand Redan, l'autre au bastion Central. Français, Anglais et Piémontais firent alors irruption dans la ville au milieu des flammes. Le jour qui se levait treuva le général Pélissier et son état-major dans le faudoung de Karahelnaïa, Sébastopol était à nous. La retraite des Busses avait été effectuée avec une telle rapidité que les Anglais trouvèrent qui delà du grand Redan, au-dessous des derniers travaux, ane petite chapelle dans laquelle les lumières brûlaient encore devant les images des saints. Le Redan occupait à lui seul l'emplanement d'un petit village: le développement donné aux travaux de défense était des plus vastes; le sol, qui n'avait pu être atteint que par des projectiles à direction courbe, était labouré comme si on y avait passé la chanrue. Sous le Redan même était sis le logement d'un officier général qu'on suppose être celui de l'amigal Pamphiloff; on y trouva en effet des boussoles et des instruments de marine d'une exécution intéprochable. A quelque distance plus bas, s'élequient la caserne d'artillerie dont les murs seuls étaient debout, et l'a risulance des défenses de droite, remplie de blessés russes abandonnes; cius loin les docks et les arsenaux, également démorés par l'incendie au déchirés par les explosions. La flotte russe tout entière était coulée à fond dans le port même d'où l'ennemi n'avait pu la dégager; quant su pont qui avait servi à l'évacuation, il n'en était plus question : ceux-là seuls qui l'avaient vu pouvaient affirmer son existence de courte dunée. Les pompiers français étaient accourus sur le théâtre de l'incendie pour en arrêter les développements. Ils s'attachèrent avant tout aux casernes et aux grands édifices dont on pouvait avoir besoin pour y établir des ambulances ou y loger des troupes. Leurs efforts ne furent pas sans résultats; ils parvincent à sauver plusieurs bâtiments. Le butin, qu'on dit avoir été expertisé par un capitaine de vaisseau de la marine royale anglaise (le capitaine Drummond), s'élève à 7 millions de francs, la perte des Russes à 80 millions de francs. Cette évaluation ne comprend que les pertes du moment. La Russie a vu s'engloutir plus de deux milliards et plus de deux cent mille hommes dans le gouffre béant de Sébastopol. J'ai voulu m'assurer par moi-même des effats du dernier bambardement et de l'état de la ville; j'y suis entré le 12 par la brèche du hastion Central. Cette brèche donne sur un faubourg assez long dont la voie principale débouche sur la rue Catherine, une des plus larges et des plus belles de Sébastopol.

La première chose qui m'ait frappé, c'est la perfection apportée dans les travaux russes. Il m'a été difficile de comprendre comment, avec ce fizi d'exécution, leurs batteries avaient été plus abimées que les nôtres, car la différence était saisissante. Le spectacle qui s'offrit à mes yeux au delà des ouvrages fut celui de la plus profonde 'lestruction. Le sol était pavé de projectiles, boulets, obus, têtes de mort, biscaïens; j'ai vu même plusieurs bombes qui n'avaient pas éclaté. Le long de la rue Catherine, les soldats français, cam-

pés au pied des maisons, sous leurs tentes, jouaient au bouchon; autour d'eux, dans la rue, étaient éparpillés des meubles surchargés 🐇 de dépouilles de toute nature, et pour la plupart, à moitié brûlés par les flammes. Les principales pièces de ce bric-à-brac étaient des pianos; on les avait encombrés de médailles, d'images de saints, de gravures passablement lestes, de casques de soldats, de chapeaux de femmes, de vieux vêtements. Cette friperie était dans le plus pitoyable état. Il faut dire que les maisons d'où toutes ces choses sans nom étaient sorties n'étaient guère en meilleures conditions : sur dix, sept étaient écroulées ou brûlées, deux menacaient ruine; la ... dernière, plus privilégiée que les autres, ne comptait qu'une bombe, et une demi-douzaine de trouées faites par les boulets. La «litude des quartiers occupés par les troupes était effrayante. In impai devant la maison où s'était établi le général Bazainc : att un petit cottage assez respecté des boulets et des bombes. et d'un aspect fort riant. Le général Bazaine avait d'abord vouiu s'établir dans un grand bâtiment appelé la Maison-Verte, et qui n'était autre qu'une 🕟 maison d'éducation pour les jeunes filles; mais ce bâtiment avait ; été si cruellement éprouvé, qu'on pouvait craindre au moindre choc. de le voir s'écrouler au milieu des décombres. L'église principale, et le fronton du théâtre étaient encore debout. J'avais hâte d'arriver aux quais. Là, le spectacle était grandiose. J'avais en face de · moi la partie nord, sorte de montagne aux slancs arides, escarpée , sur plusieurs étages et venant mourir sur une berge élevée un peu 🦏 au-dessus de la surface de la mer; à ma gauche était le fort de la Quarantaine, complétement détruit par la mine; à ma droite, des fortifications qui n'offraient plus qu'un monceau de ruines. Plus loin, le port où tous les bâtiments russes, coulés à fond, ne laissaient apercevoir que l'extrémité de leurs mâts. Le vaisseau les Douze-Apôtres seul avait un gaillard au-dessus de l'eau, mais dans quel état!... Au fond du port, un petit vapeur échoué ne montrait aux regards que sa roue de bâbord. Au delà du port s'étendaient les faubourgs militaires, les arsenaux, les docks, un petit amas de maisons, qui me paraît ayoir été soustrait au canon et à l'incendie, enfin Malakoff, dominant toute la ville et suspendu au faîte d'une colline dont le versant occidental descendait presque à pic sur la ville. Ce simple coup d'œil m'a révélé le secret de la retraite des Russes : la position de Malakoff gouverne toute la partie sud de Sébastopol. Comme je vous l'ai dit, les rues, à mesure qu'elles se rapprochaient de la mer, étaient hérissées de barricades faites avec des pavés empilés avec soin, au milieu desquels on avait pratiqué des créneaux et Iplacé des pièces de campagne restées entièrement intactes; partou a ville attestait la résistance désespérée à laquelle l'ennemi s'était

préparé et que la violance de notre attaque l'avait empêché de mettre à exécution. »

Nous extrayons d'une autre correspondance le passage qui suit : « Les Russes ont été tout à fait surpris. Des officiers nous ont dit qu'on ne nous attendait plus ce jour-là; ils croyaient que l'assaut serait donné de grand matin. Les troupes ennemies venaient de dîner quand elles ont été assaillies par les nôtres : triste dessert! J'ai vu, le lendemain, dans Malakofi, les gamelles, les cuillers en bois, les miches de pain semées à côté de ces malheureux, qui n'avaient pas même achevé leur dernier repas : chaque pain était découpé en petits carrés de la grosseur d'un dé. Quoique surpris, les Russes se sont bravement défendus. Les artilleurs du front de Malakoff ont été si violemment assaillis, qu'ils se sont retirés dans les traverses; mais ceux des deux grandes faces de l'ouvrage n'ont pas quitté leurs pièces. »

Le correspondant du Sémaphore de Marseille, qui avait fait le voyage de Constantinople en Crimée pour visiter Sébastopol, écrivait à la date du 17 septembre : « l'arrive de Sébastopol où j'ai passé une journée. Quel affreux speciacle! Je vais refaire, avec vous, si vous le permettez, la fournée que j'ai faite. Après avoir franchi le cimetière où s'élève encore une chapelle criblée de balles et de boulets, j'ai pénétré dans Sébastopol par une énorme brèche faite au bastion Central. Un grand mur de fortification protége tout ce côté de la ville; j'avoue qu'en le dépassant, moi et mes compagnons, nous avons éprouvé un profond sentiment d'orgueil, en nous disant : « Nous sommes donc à Sébastopol! » Une fois ce mur passé, on se trouve dans un faubourg composé de petites maisonnettes, occupées sans doute par des ouvriers, bouchers, cordonniers, épiciers, etc. Ce faubourg tombe en pente; quatre rues vont aboutir sur une plateforme, à un petit pont qui doit servir de passage lorsque les eaux pluviales changent ces rues en torrents; dans ce petit espace, j'ai compté soixante-huit boulets et bombes qui n'avaient pas éclaté. De là, nous sommes arrivés à la rue et au boulevard Catherine; c'est le quartier élégant de la ville; toutes les maisons, qui n'ont qu'un étage, sont fort gracieuses et entourées de jardins. Mais aujourd'hui il n'en est pas une qui n'ait reçu au moins un boulet; elles sont complétement dévastées; tous les meubles, lits fort larges, commodes, secrétaires, etc., en acajou, sont dans la rue; j'ai remarqué un nombre considérable de pianos, beaucoup de gravures, surtout licencieuses, et, chose à remarquer, une foule de portraits de l'empereur Napoléon et de l'impératrice Eugénie. Tout ce quartier s'élève en amphithéatre juste en face du fort Constantin. Le théâtre est intact; c'est un joli bâtiment tout blanc; quand j'ai passé par là, les décors en étaient

adossés à la muraille extérieure. L'église Catherine, temple decique avec un fronton tout doré, a également peu seuffert. Dans co-quartier, en ne voit personne; les rues sont désertes, les maisons cempil-tementahandonnées, et le occur se serve en percourantices wastes sel Audes. Toute la ville n'est peuplée que par deux mille seidats dumçais environ, qui campeut dans les rues; le général dazaine, nommé gouverneur de la place, occupe une jolie maison, percée, comme les autres, de deux ou trois boulets. Dans la rue Catherine s'en élève une qui devait être un restaurant; les pertes ent été brisées, et sur une planche qui est seule restée un seuil. des soldats du 5° léger, qui camment à côté, ent écrit à la oraie : Entrez sans frapper. Les soldats passent leur temps à jouer au bouchon ou à tirer des coups de fasil sur les chats, souls habitants de la ville. La plupest des maisons ont un étage souterrain où des artisans avaient leur atelier et leur magasin de débit. De ce quartier, on descend sur les quais. A mesure quion se rapproche du port, on senconise un plus grand nombre de barricades. Les Russes avaient l'intertion de désendre rue par rue Sébastopol, car à chaque tête de rue s'élème un mur en gresses pierres ecellées de deux mètres de haut, derrière lequel étaient installées de petites pièces d'artillerie. Sur le quai, fort large et planté d'arbres, la premenade devient plus difficile; les Russes occupent toujours le fort Constantin, qui lui fuit face, et de trois minutes en trois minutes ils lancent soit un boulet, soit une bombe, sur les groupes de gromeneurs : un Anglais a été tué ainsi à dix pas de moi. C'est près de ce quai jusqu'aux decks, situés au-desseus de la tour Malakoff, que l'on distingue l'extrémité des mâts de la flotte russe; tout a été brûlé et coulé à fond, à l'exception d'un petit bateau à wapour couché sur le flanc contre la pointe du port militaire. C'est un spectacle naupant. Le ne vous dirai pas tout ce que j'ai rencentré sur men chemin de bombes, de biscasens, de boîtes à mitraille, de balles, de projectiles de toutes sortes. Je passe aux docks: les hatteries de Malakeff les out complètement rasés; ils étaient construits en magnifique granit, et c'était vraiment une œuvre remarquable; il n'en reste plus que des monceaux de pierres: autour de ces docks s'élevait un quartier moins beau que celui dont je vous ai parlé plus haut; c'était là qu'nabitaient sans doute les ouvriers des chantiers et les invalides; ce n'est plus qu'une masse informe de ruities. Nous n'avons rien détruit dans la ville; nos projectiles n'ont fait que l'œuvre indispensable de destruction; ce sont les Russes qui, en se retirant, ent incendié la ville et fait sauter une énorme quantité de mines; on en découvre encore chaque jeur, et il y a imprudence à s'aventurer dans certaines parties de la ville; hundi et mardi, les explosions

avaient fieu à chaque instant, et plusseurs enrieux en ont été victimes. Lors de l'évacuation, les Russes, text en fuyant et en conrant, mettaient le feu à ces mines, et d'on m'a raconté qu'un colonell russe a été sué au moment où il se baiseait, ane mèche à la main. Depuis, nos pompiers ent incende d'eau presque tentes les parties suspectes et éteint tous les incendies. Je vous ai à peu près dit tent ce qui pent se voir dans une course aussi rapide que da mienne; il 'laudrait treisjours au moins pourtout examiner en détail. Mais l'aspect de Sébastopol est mayrant; ce me sont que débris, murailles notrcies, maisons éventrées, fracassées; sur le sol, des entassements de projectites, des meubles brisés on souillés. Dans les mes, on ne veit que de rares groupes de viniteurs; pas un 'cri, pas un bruit qui indique une cité vivante; tout est morne et silencieux. Une brigade occupe seule la place; toutes les autres tsoupes sont consignées au camp, en dehors de la ville, ce qui indique de nouvelles ettrès-prochaines opérations. Pour complétor ces details, j'ajouterai que j'ai visité quelques batteries russes. Elles sont admirablement construites et pourraient servir d'ouvrages de défense. Dans l'une j'ai trouvé des problèmes de géométrie écrits en russe, quelques livres, de vieux habits, un pilon à coraser des grains de café, un casque russe au sommet dequel se trouvait plantée une chandelle, facétie d'un de nos soldats, sans avenn doute. Avant de quitter Sébastopol, le géral Gortschakoff avait demandé à prendre avec lui ses blessés. Le général Pélissier a refusé, par raison d'humanité. En effet, vous ne pouvez wons faire une idée de l'état où l'on a trouvé les blessés russes: ils étaient entaggés les uns contre les autres, au pied des maisons, dans la rue, exposés à l'incendie et aux explosions de mines, à moitié pansés, sanglants, asphyziés par l'odeur des cadavres de leurs camarades qui mouraient au milieu d'eux. Lorsque, rebutés, écœurés par ces puanteurs, els se levaient pour aller respirer plus loin un air moins corronopu, ils daissaient sur leur route une trace sanglante que j'ai pu remarquer en plusieurs endroits, et allaient expirer dans un coin, épuisés par l'hémorrhagie. »

Une autre lettre, écrite par M. Félix Sicaed le 13 septembre au Courrier du Haore, contient des détails qui inténessement également nos lecteurs. Nous les reproduisons en substance: « Toute la côte méridionale du grand golfe de Sébastopel est au pouvoir de nos armées. Cette côte, qui comprend les faubourgs, l'arsenal et la ville ellemème, effre aujourd'hui le tableau le plus complet, le plus désolant des désastres de la guerre. Les ruines convrent un espace immanse; et quelles ruines!... De toutes les maisons et finabitations élégantes qui remplissaient les faubourgs et la ville, pas une n'est restée intacte. La plupart sont devenues des common de décombres; d'autres

n'ont plus que les quatre murs; les larges routes non pavées qui forment les rues de Sébastopol sont jonchées de débris de maisons. de meubles brisés, de ruines de tonte sorte. Je ne vous parlerai pas des centaines de cadavres qui jonchaient les rues, les coins, les japdins, et que nos soldats s'occupent de tous côtés à enterrer; à côté des cadavres sont des milliers de boulets et de bombes. Ce n'est que de près qu'on juge du véritable état des choses. Ainsi, de loin, une partie de Sébastopol, le grand faubourg des casernes, paraît encore debout. C'est au point que nos soldats s'y sont mépris eux-mêmes le jour de l'assaut. Mais quand on approche, quand on circule au milieu de ces maisons, qui n'ont tout au plus que leurs quatre murailles, quand on voit ces grandes casernes, l'ornement de Sébastopol, dévorées par l'incendie, les planchers écroulés, les décombres remplis de cadavres, de vétements, de meubles, de papiers, etc., alors on se rend compte de la destruction complète de cette ville, qui fut un des plus beaux fleurons de l'orgueilleux empire russe, mais qui n'existe plus que de nom. Les endroits de défense des Russes semblent brûlés par un volcan. Les mamelons qu'on appelle Bastion du Mât, Bastion Central, Grand-Redan, Petit-Redan, et surtout le mamelon, plus important et plus élevé, appelé Malakoff, sont labourés, sillonnés, creusés en tous sens par les milliers de projectiles qu'ont lancés nos batteries. C'est en effet d'une horreur, sublime. Sur la côte nord, encore occupée par les Russes, nous voyque les forts du rivage et les forts du nord lancer de temps à autre quelques boulets aux visiteurs imprudents ou à mos sentinelles. Les Russes montent la colline, envoyant du rivage au sommet une foule de convois. Nous les voyons travaillant à se retrancher sur les hauteurs pour rendre le séjour du port et des ruines de Sébastopol à peu près inhabitable; mais voilà que des batteries françaises se démasquent et les génent considérablement dans leur travail. Pendant que nous tournons au nord, le long du rivage, la colline où fut Sébastopol, un boulet russe, parti du fort Constantin en face, vient renverser de son cheval un officier anglais qui était à coté de nous. Pour éviter un second couplet de cette chanson, nous entrons dans les ruines du jardin du gouvernement; et à peine avons-nous dépassé un groupe de trois maisons qu'une mine les fait sauter, et lance une pluie de débris. Quelques minutes après, nous nous aprêtons dans une allée d'acacias que le versant de la colline a garantis. L'idée nous vient de déjeuner dans cette allée, où ont dû se promener les personnes les plus élégantes de Sébastopol, et surtout Menschikoff et sa famille. Sur deux meubles sortis de la cave d'une maison en ruine, nous installons nos petites provisions. Les créneaux du fort Constantin nous apparaissaient encore à travers les branches

d'acacias. Une fumée parut, un boulet siffia à travers les branches et nous fit dresser les oreilles. Un second boulet vint nous faire avaler de travers, et au troisième nous jugeâmes prudent de nous mettre à l'abri derrière une batterie russe située dans l'intérieur de la ville. »

La correspondance du Times renfermait le passage suivant qui nous a paru intéressant à reproduire : « Ce matin, au moment où les restes des régiments français engagés sur la gauche entre la tour Malakoff et le petit Redan se rendaient vers leurs tentes, notre seconde division était rangée sur le lieu de la parade sur le front du camp, et les Français avaient à passer devant leurs lignes. En apercevant le régiment de zouaves qui marchait en tête, nos hommes poussèrent spontanémeut des hourrahs qui ébranlèrent les airs. Les officiers français tirèrent leurs épées, leurs hommes défilèrent comme à une revue, tandis que tous les régiments de la seconde division l'un après l'autre faisaient entendre d'énergiques applaudissements et présentaient leurs armes à leurs héroïques camarades de France. Des deux côtés, les officiers saluaient de leurs épées. Au milieu des pillards, on rencontrait une foule de blessés. Les dinbulances étaient sans cesse en mouvement, tantôt marchant lentement avec leurs fardeaux, tantôt courant au trot pour aller Chercher d'autres blessés qui les attendaient. Tout le terrain entre Ples tranchées et le camp était encombré de cacolets. L'hôpital de Sebastopol présentait le plus horrible spectacle. En entrant dans une des salles, je vis ce qu'il a été donné à peu d'hommes de contempler. Cette salle était longue et basse, soutenue par des piliers carrés et faiblement éclairée par des fenêtres dont les carreaux étaient brisés. C'est là que gisaient les blessés russes chandonnés à notre pitié par leurs généraux. Les blessés, ai-je dit, non, mais les morts, les cadavres à demi-pourris de ces malheureux soldats qu'on avait laissés mourir là de leurs blessures dans les douleurs de l'agonie. Les uns étaient couchés sur le carreau, les autres sur de misérables lits ou sur une paille souillée de sang, dans une atmosphère empestée. Les moindres soins eussent pu en conserver un grand nombre à la vie. Mais la vermine s'est mise dans leurs blessures, ce n'est qu'un amas de bras et de jambes brisés. On entendait ces malheureux appeler à leur aide, demander un peu d'eau et de nourriture. Quelques-uns avaient des attitudes tout à fait fantastiques et hideuses. Les corps étaient démesurément enflés, les traits n'avaient plus deforme, les yeuxsortaient des orbites, la langue noiratre pendait hors de la bouche, les dents étaient collées sur la langue. Dans "une de ces chambres d'horreur, il y avait quelques Anglais morts ou vivants, entre autres le pauvre capitaine Vangham, du 90°, qui a depuis succombé à ses blessures. Pour moi, j'avoue que je m'ai pus supporter ce spectacle hideux qui a fait recules nos chivurgiens les plus aguerris. Le *Vladimir* s'est admirablement conduit dimanche. Il a pris position à portée des batteries françaises à Inkermann. On tira sur lui, mais fatigué de voir qu'on le manquait toujours, je m'en allai. »

Après ce qu'on vient de lire, voici quelques fragments de la correspondance du Moniteur de la Flotte : a le vous écris en plein air et en échangeant de temps à autre un mot avec un passant. Je suis venu voir ici un aide de camp du gouverneur de Sébastopol; je l'ai trouvé faisant sa correspondance devant ce qui reste des docks; il était entouré d'un vrai bazar de déménagement amencelé là par des soldats. Il s'était adjugé un fauteuil-Voltaire, et écrivait sur un pupitre de musique amputé de sa tige, peut-être par un biscaïen. Il m'a offert le verso du susdit pupitre, et nous voici écrivant sièrement notre épître, datée, non plus devant, mais dans Sébastopol. Nous nous installons dans la ville, et les ruines seront bien vite: réparées, assez, du moins, pour nous loger; on parle déjà de créer un service de port et un chef du service de la marine, de faire emploi d'appareils à plongeur pour débarrasser la passe. Bref, les administrations maritime et militaire prennent leurs quartiers d'hiver ; ce serale tour des Russes de droguer en plein air. Du reste, ces gens-là remuent assez lestement la terre pour trouver aisément à se faire un gîte en rase campagne. Je ne vous ai rien dit des Anglais; ils se sont couverts de gloire à l'attaque du Redan. Quand ils abordaient les Russes à la baïonnette, il v avait chez le Moscovile un mouvement de recul comme celui d'une pièce qui a reçu double charge. Puis des masses de troupes fraîches survenaient et assaillaient indéfiniment ces héroïques Anglais. Un des officiers de la brigade qui a attaqué le Redan faisait à ce sujet une observation qui pourrait expliquer les pertes sensibles que nos alliés ont faites à cette dernière affaire. Il remarquait qu'à peine nos soldats arrivés dans Malakoff, notre génie et notre artillerie, parés d'avance à cette intention, avaient immédiatement commencé à retourner les pièces de l'ouvrage contre les Russes, à fermer les brèches, à placer des rangs de sacs à terre, en un mot, à approprier à la désense les ouvrages que nous occupions. Cela a été fait effectivement avec une prestesse toute française, et nous avons ainsi épargné bien du monde. Les Russes ont clairement vu qu'ils ne reprendraient jamais Malakoff, car à chaque instant ils étaient abimés, et quand ils revenaient, notre position intérieure était de plus en plus forte. Il paraîtrait, d'après nos officiers, qu'il n'en a pas été de même au Redan, ce qui a obligé nos alliés de l'évacuer; mais je vous réponds que le mouvement qu'ils ont opéré à ce moment était celui. d'une troupe de lions, et que les Russes n'ont pas eu l'idée de les suivre. Les Sardes ont été ce qu'ils sont teujours, de beaux et bons soldats. Ils n'ont pas pu donner comme ils l'avaient désiré. Quant aux Turcs, ils sont superbes dans Malakoff et dans Sébastopol. Quand its aperçoivent un officier français ou anglais, ils touchent du doigt un canon cusse ou un débris quelconque des ex-défenses de la ville et disent avec: un enthousiasme comique: Bono! als bono! Voici deux ordres, du jour qui ent été acencillis avec chaleur par nos hommes:

## « A l'escadre, le 9 septembre:

« Le vice-amiral commandant en chef adresse ses félicitations. aux commandants, officiers et équipages du Cassini, du Sésostris, du Palinure et du Ténare, pour l'activité que ces bombardes ont déployée deputs leur arrivée dans l'escadre et pour la remarquable précision de leur tir; dans la journée du 8 septembre, ces bombardes ont maintenu un seu très-vif et très-bien dirigé sur le bastion. de la Quarantaine. Elles ont justifié la confiance du général en chef qui avait pensé avec raison que leur feu produirait un effet trèsutile. Le vice-amiral commandant en chef a vu, avec une véritable satisfaction, la manière hardie avec laquelle ces bombardes, malgré une mer très-grosse, ont passé dans la baie de Streleska, le Cassini au milieu de la nuit, le Ténare et le Sésostris au point du jour, sous le feu de la batterie de la Quarantaine. Le Palinure, déjà mouillé à l'entrée de la baie, a continué son feu avec une précision d'autant plus remarquable que le poste qu'il occupait le soumettait à un ressac très-génant. Un procès-verbal d'avancement sera dressé à bord de chacune des bombardes, pour trois mois de campagne.

## a Le vice-amiral commandant en chef, BRUAL. »

## « A l'escadre. 10 septembre.

a Le vice-amiral commanandt en chef félicite les batteries de la marine de la part glorieuse qu'elles ont prise à la vigoureuse canonnade qui, pendant les trois jours, a préparé l'assaut des ouvrages ennemis. Il s'empresse de porter à la connaissance de l'escadre les détails qu'il reçoit à l'instant de M. le contre-amiral Rigault de Genouilly. Du 5 au 7 septembre les batteries de siège de la marine ont eu 145 hommes hors de combat et trois officiers blessés: Comme toujours, dans cette bataille qui vient d'avoir lieu, nos marins ont été admirables d'énergie, de dévouement et d'habileté pour les mouvements de la marine leur tir n'avait été plus

précis et plus rapide. Il a dû infliger à l'ennemi des pertes considérables. Les officiers et aspirants ont soutenu la glorieuse réputation de la marine, et ils ont admirablement secondé les excellentes dispositions prises par le brave officier qui les commandait.

« Le vice-amiral commandant en chef, BRUAT. »

Voici quel était, avant l'invasion de la Crimée par les alliés, l'état de la flotte russe renfermée dans le port de Sébastopol: Vaisseaux de ligne. Douze-Apôtres, 120 canons; Paris, 120; Trois-Saints, 120; Grand-Duc-Constantin, 120; Wladimir, 120; Swiotoslaw, 84; Rostulaw, 84; Selaphoel, 84; Trois-Hiérarchies, 84; Tro-Sviatitalia, 84; Varna, 84; Gabriel, 84; Impératrice-Marie, 84; Tschesme, 80. Frégates.—Gagul, 60 canons; Kavarna, 60; Konlefgi, 60; Medea, 60. Corvettes et bricks.— Calypso, 18 canons; Thésée, 20; Pylade, 18; Enée, 20; Ptolémée, 20. Petits vaisseaux.—Nearch, Streilla, Orlanda, Drolik, Zabiaca, Lastorga, Smaglala, 11 transports et 64 chaloupes canonnières. Douze steamers, dont 6 grands et 6 petits. En tout 108 voiles et 2,200 canons. C'est cette flotte qui a été ou coulée par les Russes ou détruite par les bombes alliées.

## XV

Nouveaux croquis de Sébastopol. — Canons pris sur l'ennemi. — Obsèques des officiers tués. — Notice nécrologique sur les généraux Rivet, de Pontevès, de Saint-Pol, Breton et de Marolles. — Similitude de l'affaire du 8 septembre avec la bataille de la Moskowa. — Esquisse de cette bataille. — Beau trait d'Omer-Pacha. — Fouilles à Kertch. — Dates mémorables de l'expédition de Crimée. — Monument commémoratif. — Justice rendue à l'Angleterre. — Bombardement des forts du Nord et départ des flottes alliées. — Pertes de l'ennemi. — Ordre du jour et rescrit d'Alexandre II.

Nous allons terminer brièvement la reproduction des extraits de correspondance particulière qui se rattachent à l'état intérieur de Sébastopol lors de l'entrée des alliés dans la ville. Une lettre écrite par un capitaine des zouaves de la garde nous fournit les détails suivants:

« Dans Sébastopol, samedi 15 septembre.

« Hier, après déjeuner, je suis monté à cheval avec l'intention de visiter Sébastopol des pieds à la tête. Je suis entré par le ravin



ALEXANDRE, II.

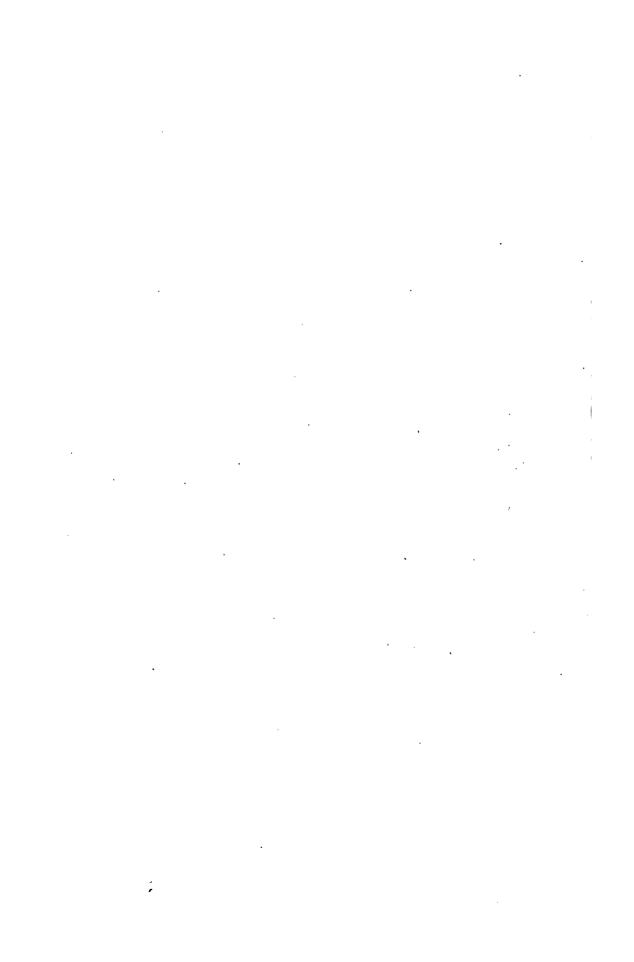

des Anglais, et laissant sur ma droite les docks, les casernes, l'arsenal, la ville militaire en un mot, qui s'étend sous le grand Redan et sous Malakoff, je me suis dirigé vers la ville elle-même. On y voit un grand nombre de monuments publics dépourvus d'élégance et des maisons bourgeoises d'assez belle apparence à côté d'horribles masures. Quelques rues sont larges et bordées de trottoirs, mais elles sont toutes très-mal macadamisées. L'éclairage au gaz est encore inconnu à Sébastopol; on y cultive le réverbère, c'est-àdire d'affreuses lanternes supportées par des poutres arrondies, sur lesquelles le noir et le blanc forment des bandes perpendiculaires d'un aspect peu réjouissant. Le théâtre est un assez beau monument, remarquable par son péristyle et par une colonnade qui en fait tout le tour. Près du théâtre se trouve la bibliothèque; un peu plus bas et se dirigeant vers la mer, près du beau fort Sainte-Catherine qui commande la rade, s'étendent de vastes catacombes. On arrive à la partie supérieure de la ville, surmontée par une belle promenade plantée d'arbres et formant terrasse, par un double escalier en pierre d'un style grandiose. Au centre de la promenade s'élève un monument composé d'un vaisseau de bronze monté sur un socle de marbre blanc, aux quatre coins duquel sont des ailes de bronze. Ce monument est sans doute l'emblème de la ville, et les ailes représentent peut-être la rapidité avec laquelle cette flotte, aujourd'hus anéantie, espérait débarquer un jour sur les rivages de l'antique Byzance... Je laisse à de plus savants le soin de relever cette appréciation toute personnelle pour laquelle je ne de mande aucun brevet d'invention. Ce monument sera sans doute transportéen France et placé sur une promenade de Paris pour éterniser le souvenir de notre grande victoire dont il formera un curieux trophée. Une fort jolie église se trouve à l'extrémité de cette promenade et domine la ville entière. N'allez pas croire que tous ces édifices soient intacts; tout est brûlé ou brisé, à l'exception de ce navire que les Russes regardaient sans doutecomme le palladium de Sébastopol.

a Toutes les églises de la ville ont été incendiées; il n'en reste plus que les quatre murs et les dômes peints en vert. La partie sud de Sébastopol a étéentièrement détruite par nos projectiles. J'ai visité les lignes de défense des Russes, qui consistent de ce côté dans le fort de la Quarantaine, le bastion Central et le bastion du Mât. Rien n'étonne comme de voir tous ces travaux gigantesques, et je maintiens qu'on ne serait jamais venu à bout de la ville, si l'on avait voulu prendre toutes ors positions d'assaut. Sébastopol présente en ce moment un spectacle des plus curieux à cause de l'immense affluence des visiteurs. J'ai rencontré dans ma visite plusieurs jolies miss, vêtues d'élégantes amazones, qui parcouraient les rues pleines

de décombres et ne cessaient de pousser des exclamations de surprise et d'horreur à la vue de tant de désastres. La ville est trèsgrande et coupée çà et là de ravins profonds qui en rendent le parcours très-difficile. Je vous écris à la hâte ces quelques lignes, me réservant, dans une prochaine lettre, de vous donner une idée plus complète de notre nouvelle conquête. »

A la même date, un officier anglais mandait au journal le Sun :

« Quelque idée qu'on se soit formée de l'aspect de Sébastopol du haut de Catcart's hill et des tranchées, et tout le monde a entendu parler de son importance comme ville, je dois déclarer que je ne m'attendais pas à voir d'aussi heaux restes. En parcourant ce qui a dû être la grand'rue, en voyant les candélabres et les trottoirs, on se rappelle qu'il existe de pareilles choses dans le monde. Ce qu'il y a de surprenant, ce sont les maisons ou plutôt les hôtels qui sont dans un état d'affreuse dévastation. Beaucoup ont été sans doute des édifices publics. Presque toutes affectent des proportions monumentales. Ce sont partont piliers et colonnades, et ces débris me font juger que Sébastopol doit avoir été une des plus jolies villes du monde. La propreté, j'allais dire l'ordre, était vraiment étonnante: ce que j'entends par l'ordre, c'était la propreté des rues dans lesquelles même les barricades avaient été construites. Les façades de quelques maisons semblent si parfaites qu'avec le secours de l'imagination vous pouviez presque vous imaginer que vous marchiez dans une charmante ville où il ne s'était passé rien d'extraordinaire. Mais, hélas! partout où l'on allait, c'était la même scène de désolation, c'était un incendie qui menaçait de tout engloutir. Non, jamais destruction ne fut plus complète! jamais l'homme n'a mis plus d'ardeur à détruire son ouvrage et n'a mieux réussi. Ce qui excitait surtout le plus vif intérêt, c'était un monument qui se trouvait au dedans du fort Nicolas et tout à fait à fleur d'eau. Je ne me souviens pas d'avoir rien vu d'aussi enchanteur. C'a été sans doute la promenade favorite de Sébastopol. Ce monument, qui est entouré par un fort et porte la date de 1834, est environné d'un jardin délicieux d'où vous pouvez, de tous côtés, avoir une vue des forts Constantin et Nicolas, du port et d'une grandepartie de la ville. »

Par une dépêche du 19 septembre, le maréchal Pélissier annonce qu'outre quatre mille houches à feu, dont cinquante en bronze, prises dans Sébastopol, il en fait rechercher d'autres que les Russes, an moment de leur fuite, ont jetées dans la rade. Ce détail, trèsintéressant par lui-même, a quelque chose d'assez significatif quant à la situation respective des armées belligérantes, car il en résulte que l'ennemi ne cherche pas à disputer aux alliés la possession de la rade, et que par conséquent les forts du Nord lui sent d'une bien

médiocre utilité. La quantité de poudre abandonnée par les Russes n'est pas moindre de 200,000 kilogrammes; le nombre des projectites capturés s'élève à environ 400;000. D'après les calculs de quelques journaux, on peut évaluer la quantité de fer que les afliés ont lancée verticalement sur Sébastopol, dans la dernière periode du siège, à 9 millions de livres. Quant au feu horizontal, on peut admettre que les 200 canons dirigés sur la ville y lançaient à peu près un demi-million de livres de fer par jour, c'est-à-dire qu'ils y ont jeté 18 millions de livres.

Un officier aux grenadiers de la garde impériale écrit de Sébastapol à un de ses amis : « Hier notre colonel nous a conduits, d'ix environ, à cheval, pour visiter Sébastopol. Nous avons tout parcouru. C'était une jolie ville, admirablement située, et où il y avait beaucoup de luxe et de richesses. Les rues sonf larges, avec trottoirs et réverbères, et chaque maison a son petit jardin. Les meubles annoncent des habitudes de confort extraordinaires: beaucoup de pianos superbes. Au lieu de coucher par terre, l'ai à présent un excellent fauteuil à la Voltaire. Nous mangeons sur une superbe table en acajou, à un seul pied, et nous avons de belles glaces sous nos tentes, auparavant si tristes; des tapis riches en recouvrent tout le sol. On ne peut pas, du reste, se faire une idée de l'état dans lequel est la ville : beaucoup de maisons ont à peine encore quelques murs encore fumants. Quant aux canons que l'on trouve; le nombre en est incroyable, et il y a de quoi élever des colonnes de fer dans toutes les villes de France. On comprend à présent comment ils ont pa nous tenir si longtemps en échec. J'ai bien examiné l'intérieur de la position de Malakoff, et je suis resté convaincu qu'une fois cette ferteresse prise, il n'y avait plus de salut pour les Russes.»

Les obsèques de plusieurs officiers ayant eu lieu au camp, le général Bosquet prononça sur la tombe de ces nobles victimes les paroles suivantes: « Messieurs, quelque grand que soit un triomphe, quelque beau que soit un succès, ils sont toujours bien douleureux quand il faut qu'ils soient achetés par de si grands sacrifices. Le corps d'état-major, auquel je m'enorqueillirai toujours d'avoir appartenu, vient de faire des pertes bien cruelles et que nous ne saurions trop déplorer: le capitaine Laboissière, le capitaine La Hitte, le commandant Leschvre et le brave colonel Cassaigne, tous les quatre officiers plains de jeunesse et d'avenir, tombés en face de l'ennemi, victimes de leur dévouement au devoir. Nous les regrettons tous, messieurs, mais permetlez-moi de regretter davantage le colonel Cassaigne, qui fut mon aide de camp: Cassaigne qui m'a toujours accompagné dans maccappière d'officier-général et qui devait continuer à me suivre dans mon existence militaire; Cassai-

gne que j'aimais comme un fils, et qui devait un jour me fermer les yeux, c'est moi qui viens l'ensevelir aujourd'hui. La mort du colonel Cassaigne est non-seulement un grand deuil pour mon cœur, c'est une grande perte pour le pays, un grand malheur pour l'armée, où ses éminentes qualités l'appelaient à exercer un jour le commandement et à rendre les plus grands services. » Le général, suffoqué par la douleur, ne put ajouter que quelques mots: « Pleurons-les tous, messieurs, séparons-nous. » Le service des généraux Breton et Rivet eut lieu au quartier général du 1er corps, où le général de Salles prononça un discours qui impressionna vivement les assistants. A son tour le commandant en chef Pélissier adressa au général Rivet, qui avait été son chef d'état-major et son ami, quelques mots d'adieu qui firent verser des larmes à l'assistance.

Nous allons donner, d'après le *Moniteur de l'Armée*, une courte notice biographique sur chacun des cinq généraux Rivet, de Pontevès, de Saint-Pol, Breton et de Marolles, qui ont glorieusement succombé dans l'assaut du 8 septembre:

RIVET (Marie-Constant-Alphonse) était né à Coblentz (Prusse), le 15 janvier 1810, de parents français. Admis à l'Ecole polytechnique le 1er novembre 1829, passé le 6 août 1831 à l'école d'application de Metz, comme sous-lieutenant élève d'artillerie, il en sortit le 5 avril 1833 pour être placé au 3e régiment de cette arme. Lieutenant en second au 1er janvier 1834, avec rang du 6 août précédent, il s'embarqua pour l'Afrique le 26 juin suivant. Dès son arrivée en Afrique, le jeune Rivet se fit remarquer par une intrépidité et un sang-froid hors ligne; il en fit preuve pour la première fois, le 5 janvier 1835, au passage du défilé de l'Oued-Lalleg, où il remplit avec succès les fonctions de pointeur sous le feu de l'ennemi. Passé au 7º d'artillerie le 8 août 1835, nommé lieutenant en 1º le 1º janvier 1836, il se signala le 28 mars au combat sur la Chiffa, puis à la première expédition de Constantine, le 13 octobre de la même année. Lieutenant au 14º régiment d'artillerie le 24 janvier 1838, chevalies de la Légion d'honneur le 14 août 1839, il fut promu au grade de capitaine en second le 22 janvier 1840. Passé au 12 régiment d'artillerie le 16 février 1840 et nommé adjoint à la direction de Toulon, M. Rivet fut placé au 1er de même arme le 17 avril, et passa au 7° le 15 janvier 1842. Cité au rapport du gouverneur-général de l'Algérie, le 28 décembre 1842, pour sa belle conduite dans l'expédition de l'Ouarensenis, il devint officier d'ordonnance du général Bugeaud le 13 janvier 1843. Le 29 avril 1843, il fut cité pour la part qu'il prit au combat livré près de Tenès; il se signala de nouveau à ceux des 11 et 12 mai et à celui du 11 juillet, dans la tribu des Sendjess. Capitaine au 10° régiment d'artillerie le 22 décembre 1843,

capitaine en 1er au 9e de même arme, le 26 janvier 1844, passé à l'état-major particulier de l'artillerie le 3 mai, il se signala le 12 du même mois au combat de Taourza, livré contre les Kabyles, puis à ceux des 18 mai et 16 juin sur la frontière du Maroc. A l'organisation de la cavalerie indigène d'Afrique, le capitaine Rivet quitta l'arme de l'artillerie pour passer dans ce corps, et y fut promu au grade de chef d'escadron le 23 juin 1844. Il se couvrit de gloire à la bataille d'Isly, le 14 août, et fut nommé officier de la Légion d'Honneur le 20 du même mois. Il se distingua de nouveau aux combats du 27 octobre, livrés contre les Kabyles à l'est de Dellys, Classé au 1ºr de spahis à l'organisation du 21 juillet 1845, il se distingua au combat de Temda, livré le 24 décembre contre les troupes d'Abdel-Kader, et fut cité à l'ordre de l'armée; il l'avait été quatorze fois dans la période de 1834 à 1845. Lieutenant-colonel du 2º de chasseurs d'Afrique le 27 avril 1846, passé au 4º le 8 mai, il fut appelé. le 10 juillet 1847, aux fonctions provisoires de directeur central des affaires arabes, en l'absence du colonel Daumas, et fut nommé titulaire de cet emploi le 15 décembre suivant. Dans cette nouvelle et importante position, il sut encore se faire remarquer par la bonne organisation qu'il imprima aux services placés sous ses ordres. Colonel du 8º régiment de hussards le 19 décembre 1848, il fut maintenu dans les fonctions de directeur central des affaires arabes. Général de brigade le 10 mai 1852, il fut placé à la tête de la subdivision de la Charente le 12; mais l'activité du général Rivet ne trouvait pas un aliment suffisant dans l'exercice de fonctions sédentaires. Il sollicita son retour en Afrique, et fut mis à la disposition du gouverneur-général le 4 août 1852. Chargé de l'inspection générale du 3º régim ent de spahis le 9 septembre, il fut appelé au poste important de chef d'état-major général de l'armée d'Afrique le 28 octobre. En 1853, il se distingua dans les expéditions des Babors et de la Kabylie orientale, et fut, en récompense, nommé au grade de commandeur de l'ordre de la Légion d'Honneur le 19 juillet la de même année. Dès la déclaration de guerre à la Russie, le général Rivet sollicita un commandement à l'armée d'Orient; les circonstances ne permirent pas alors de l'employer, mais lorsque cette armée fut organisée en deux corps, le 10 janvier dernier, il fut appelé aux fonctions de chef d'état-major du 1er corps. Le 1er mai, il fut cité pour son intrépidité à l'attaque qui eut lieu sous les murs de Sébastopol, en avant du bastion du Mât. Les brillantes qualités militaires du général Rivet devaient le conduire aux plus hautes dignités de l'armée. Sa mort héroïque est venue mettre un terme à une existence toute d'honneur et de bravoure.

De Ponteves (Louis-Jean-Baptiste-Edmond) naquit à Marseille le

24 juin 1805. Admis à l'Ecole militaire de Saint-Cyr le 1 movembre 1822, il fut nommé sous-lieutenant au 20° régiment d'infanterie de ligne le 1er octobre 1824, et fit avec ce corps les campagnes de 1826 à 1828 en Espagne. Passé avec son grade au 1er régiment d'infanterie de la garde royale le 28 octobre 1829, il fut breveté lieutenant le 11 août 1830, et licencié le 23 du même mois. Rappelé au service comme lieutenant au 4º régiment d'infanterie de ligne le 16 décembre 1830, il fit les campagnes de 1831 à 1834 en Afrique. Cité à l'ordre de l'armée pour s'être distingué à l'affaire du 12 ectobre 1833, livrée contre les Arabes devant Bougie, il regut la croix de chevalier de la Légion d'Honneur le 5 janvier 1834. Capitaine le 26 avril 1837, chef de bataillon au 25° léger le 14 avril 1864, il passa le 48 du même mois au 43º léger, à l'armée d'Afrique, où il fit les campagnes de 1844 à 1847. Il fut nommé au grade d'officier de la Légion d'Honneur le 26 avril 1846. Pendant son séjour en Afrique. M. de Pontevès commandait avec distinction, de 1844 à 1867, le poste de Tiaret; son caractère honorable, son éducation parfaite. la connaissance qu'il avait des langues espagnole et arabe, le rendirent précieux dans ces importantes sonctions. Lieutenant-colones le 22 septembre 1847, M. de Pontevès passa à l'armée d'Italie en 1849, et v fut nommé colonel au 75 de ligne le 26 juillet de cette année. Rentré peu de temps après en France, il reçut la croix de commandeur de la Légion d'Honneur le 10 mai 1852, tors de la revue passée au Champ-de-Mars pour la distribution des aigles à l'armée. Général de brigade le 1º janvier 4856, il fat appelé le 2 mars suivant au commandement de la 120 brigade d'infanterie de la division d'occupation en Italie. Au mois d'avril 4855, il fut nommé commandant de la brigade de la garde impériale restée en France. Enfin, au mois de juin 4855 il partit pour l'armée d'Orient à la tête d'une brigade de même arme.

DE SAINT-POL (Jules) ésait né le 14 décembre 1810, à Reims (Marne). Elève à l'Ecole militaire de Saint-Cyr le 14 novembre 1827, il quitta cette école le 1° octobre 1829, pour entrer, en qualité de sous-lieutenant, au 7° régiment d'infanterie de ligne. Il fit la campagne de 1831 en Belgique, où il fut envoyé en mission le 3 octobre. Nommé, le 6, lieutenant au 1° régiment d'infanterie de ligne de l'armée belge, le jeune de Saint-Pol sut promu au même grade le 14 août 1834 dans le 7° régiment d'infanterie de ligne français, dent il était détaché avec rang du 4 décembre 1832. Passé au 3° bataillon de chasseurs belges le 29 janvier 1935, capitaine au 3° régiment de ligne le 1° juillet suivant, quitta le service de l'armée belge le 30 ocobre 1839 et reprit sa place comme lieutenant au 7° d'infanterie de ligne. En témoignage de sa satissaction, le roi Léo-

pold lui accorda la croix de chevalier de son ordre le 26 novembre 1839. Gapitaine le 6 décembre 1840, il passa le 4 janvier 1842 su régiment de zousves. M. de Saint-Pol se distingua dans tous les combats livrés centre les Arabes, notamment à celui du 13 octobre 1845 chez les Traras, dans la province de Tlemcen, où son sang-froid et son intrépidité lui valurent une citation à l'ordre de l'armée. Ches de bataillen au 9° d'infanterie de ligne le 8 novembre 1847, commandant du 7° bataillen de chasseurs à pied le 4 octobre 1848, il rentra en France à la fin du même mois ; la croix de chevalier de la Légion d'Honneur lui fut accordée le 11 avril 1850. Embarqué pour l'Italie le 13 juillet 1851, lieutenant-colonel du 52° régiment de ligne le 15 novembre de la même année, il passa le 5 avril 1852 au 2º régiment de la légion étrangère, dans les rangs duquel il fit l'expédition de Kabylie. Au combat du 21 mai, il se distingua par une bravoure et par un sang-froid au-dessus de tout éloge et fut atteint d'un comp de seu à la tête. A celui du 31, chez les Bem-Aouat, il eut son cheval tué sous lui, en sauvant un homme tombé au pouvoir de l'ennemi. Cité pour sa brillante valeur dans cette expédition, il fut nommé officier de la Légion d'Hanneur le 6 août 1852. Colonel du 25° d'infanterie de ligne le 30 décembre 1852, il s'embarqua en 1854 pour l'armée d'Italie; mais son activité réclamait un horizon plus vaste. Il sollicita et obtint son passage au 50° de ligne, et s'embarqua pour l'armés d'Oristat au mois de septembre 1854. Passé au 3º de zenaves le 48 sectebre suivant, il eut, le 27 du même mois, le commandement provisoire de la 1<sup>re</sup> brigade de la 2<sup>e</sup> division d'infanterie de l'armée d'Orient. Promu au grade de général de brigade le 17 mars 1855 et placé le 28 du même mois à la tête de la 2° brigade de la 2º division du ter corps d'armée, il passa au mois d'avril au commandement de la 1re brigade de la 4° division du 2° corps. Le général de Saint-Pol, qui s'était fait remarquer dans les divers engagements livrés sous les murs de Sébastopol, se convrit de gloire à l'enlèvement du mamelon Vert, le 7 juin, et trouve une mort hé roique à l'assant du 8 septembre.

Harron (Alexandre-Happolyte-Félicité) était, né à Melun (Seine-et-Marne), le 4 novembre 1805. Admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. le 26 octobre 1822, il en sortit le 1er octobre 1824, en qualité de sous-lientement au 42° régiment d'infanterie de ligne, dans les rangs duquel il fit les campagnes de 1828 et de 1829 en Morée. Lientement le 12 février 1831, il fut nommé en 1833 directeur du gymnase de La Flèche, emplei qu'il exerça jusqu'en 1839. Capitaine le 10 juillet 1838, adjudant-major le 28 septembre 1839, il fut appolé aux fonctions de capitaine instructeur à l'École militaire de Saint-Cyr le 8 avril 1841. Broton, qui déjà s'était fait remarquer

somme directeur du gymnase de La Flèche, se distingua de nou-Veau dans les fonctions d'instructeur par ses connaissances vaviées, son zèle et sa manière de servir. Chevalier de la Légion d'Honneur le 21 mai 1843, major au 12º régiment d'infanterie légère le 9 novembre 1845, il devint lieutenant-colonel du 15 d'infanterie de ligne le 2 janvier 1851, et fut promu au grade de colonel du 74º de même arme le 29 octobre 1853. Embarqué en 1854 pour l'armée d'Orient, le colonel Breton se distingua dans les divers engagements livrés sous les murs de Sébastopol, et notamment le 10 octobre dernier, où il fut blessé dans la tranchée par un éclat d'obus à la hanche droite, puis le 5 novembre suivant, à la bataille d'Inkermann. Sa brillante conduite lui valut la croix d'officier de la Légion d'Honneur, qui lui fut décernée le 27 janvier 1855. Général de brigade le 21 mars 1855, le général Breton fut appelé le 23 du même mois au commandement de la 1" brigade de la 3° division d'infanterie du 2º corps de l'armée d'Orient, et passa peu de temps après à celui de la 2° brigade de la 1<sup>re</sup> division du 1<sup>er</sup> corps.

DE MAROLLES (Louis-Roger) était né le 18 janvier 1808, à Batavia (île de Java), de parents français. Admis à l'École de Saint-Cyr le 25 novembre 1824, il en sortit le 1er octobre 1826 en qualité de sous-lieutenant au 9º régiment d'infanterie de ligne, avec lequel il sit les campagnes de 1826 à 1828 en Espagne. Lieutenant le 2 février 1831, il fut nommé, le 11 septembre 1834, officier d'ordonnance du général comte Ordener, dont il épousa la fille en 1835. Capitaine le 10 juillet 1838, il fut, lors de la formation des bataillons de chasseurs à pied, admis au 9° de cette arme le 21 octobre 4840. Embarqué pour l'Afrique le 17 avril 1848, il fut cité à l'ordre de l'armée pour sa brillante conduite au combat de Sidi-Bel-Aziz, le 30 mai 1844, où il fut atteint d'un coup de seu à la tête. Nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juillet 1844, il se distingua de nouveau à l'affaire du 18 octobre 1845, et mérita une seconde citation à l'ordre de l'armée. Chef de bataillon au 12° léger le 28 août 1846, passé au commandement du 1º hataillon de chasseurs à pied le 22 avril 4847, M. de Marolles s'embarqua pour l'armée d'Italie le 20 avril 1849 et prit part au siège de Rome. Lieutenant colonel du 33° régiment d'infanterie de ligne le 19 juillet 1849, chevalier de l'ordre napolitain de Saint-Georges de la Réunion le 30 septembre suivant, il rentra en France le 24 mars 1850. Commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand le 4 juin 1850, il recut la croix d'officier de la Légion d'Henneur le 16 août suivant. Colonel du 3 d'infanterie légère le 7 janvier 1852, M. de Maroiles fut, à la formation de la garde impériale, appelé le 1º mai 1854 au commandement du 2º régiment de voltigeurs. Embarqué le 16 janvier 1855 pour l'armée d'Orient, le colonel de Marolles se couvrit de gloire dans les sanglants combats de nuit livrés sous les murs de Sébastopol les 22, 23 et 24. Un décret impérial du 11 août 1855 l'avait promu au grade de général de brigade. Le brave général ne devait pas jouir longtemps de cette haute récompense; moins d'un mois après sa nomination, il tombait mortellement blessé sous les murs de Sébastopol.

La mort de ces braves généraux et celle de plusieurs milliers de soldats mêla une ombre de deuil à l'éclat de la victoire. Mais ces pertes résultant d'un assaut en plein midi, l'un des plus admirables qu'on puisse trouver dans l'histoire des guerres, sont bien minimes, tout affligeantes qu'elles soient, si on les compare à celles de beaucoup d'autres affaires du même genre. La bataille de la Moskowa, entre autres, offre plus d'une analogie avec les sangiantes actions qui ont amené la chute de Sébastopol. Elle sut livrée le sept septembre 1812, c'est-à-dîre, à un jour près, quarante-trois ans avant celle qui nous occupe. Aux deux époques, les forces en présence sur toute la ligne étaient à peu près les mêmes, puisque Napoléon n'avait que 140,000 hommes à opposer à 160,000 Russes. Enfin, à la Moskowa, l'attaque fut dirigée contre de formidables positions derrière lesquelles l'armée moscovite s'était retranchée, après une retraite continuelle de Smolensk, et qu'elle avait hérissées d'une nombreuse et redoutable artillerie. La principale redoute fut enlevée de vive force après un combat acharné qui décida la victoire. Le chiffre total des pertes éprouvées par l'armée française s'éleva à plus de 28,000 hommes mis hors de combat, dont 9 généraux tués et 39 blessés. Les Russes perdirent 50,000 hommes, d'après le colonel Boutourlin, et ainsi que Napoléon l'avait estimé lui-même en visitant le lendemain le champ de bataille. Voici, au reste, un curieux récit de cette sanglante affaire, extrait de l'Itinéraire de l'empereur Napoléon pendant la campagne de 1812, publié en 1842 par M. le baron Denniée, intendant militaire, qui sit la campagne de Russie comme inspecteur en chef aux revues, attaché au cabinet du prince de Neuchâtel, major-général de la Grande Armée; il était par conséquent à même d'être bien informé de tous ces grands événements : c .... Le 7, l'Empereur monte à cheval avant le jour, c'est-à-dire avant l'houre fixée pour l'attaque (il était environ six heures du matin), et se porte en avant de la redoute enlevée le 5 par le 57° régiment. Il souffrait d'une horrible migraine. Toutefois, la canonnade ne commenca qu'à sept heures du matin, afin de laisser au prince Poniatowski le temps d'exécuter son mouvement. Le temps était voilé, le vent soufflait à l'ennemi, et des tourbillons de poussière, mélés à la fumée, obscurcissaient l'horizon. L'Empèreur resta une

heure à la redoute, et descendit ensuite vers une espèce de ravia où il passa la plus grande partie de la journée (jusqu'à deux heurse). De ce point il ne pouvait découvrir qu'une partie du champ de hataille; cependant quelques obus et quelques boulets passaient pardessus sa tête.

La ligne de l'ennemi était protégée par des positions formidables et par des redoutes et des redans qui croisaient leurs feux. Déjà l'action était engagée sur tous les points. La garde impériale, vieille et ieune, était en arrière en bataille. A peine le 2º corps de réserve de cavalerie s'était-il déployé dans la plaine, que son chef (le général Montbrun) avait été renversé. Aussitôt l'Empereur envoie le général Auguste Caulaincourt prendre son commandement: ---« Allons, dit Caulaincourt en partant, allons venger sa mort. » Son heure. hélas! allait bientôt sonner..... Quelques instants après. on annonce à l'Empereur que le prince d'Eckmühl est grièvement blessé, que son chef d'état-major (le général Romouf) est tuén Aucune altération, aucune marque d'inquiétude ne trahit son émotion. L'Empereur reste impassible; cependant on lui annonce au même moment (il était huit heures) que le corps polonais revient sans avoir pu exécuter son mouvement. La défense de l'ennemi est opiniâtre; mais c'est au centre qu'il oppose la plus énergique résistance; la fatale redoute décime nos rangs; elle est prise; reprise et disputée de nouveau. Impatient de faire cesser le carnage. L'Emp pereur donne l'ordre de s'emparer de cette gigantesque batterie à épaulement et fossés. A cet ordre, le général Gaulaincourt, jugeant que l'infanterie a besoin d'être excitée, dispose sa troune, tourne la batterie, s'élance à la tête du 5º régiment de cuirassiers et tembre frappé mortellement en pénétrant dans son enceinte. L'infantarie soutient ce mouvement.

a La rage anime tous les cœurs, on oublie ses affections pour arracher la victoire des mains de l'ennemi; les Russes se défendent comme des lions: les Français combattent comme des héres. Une gpêle de fer ceuvre la plaine. Les batteries de droite détruisent les 3° et 8° corps; mais hientôt le 1° corps s'en empure; la cavalenie exécute des charges heureuses; le roi de Naples est à sa tête; il est invulnérable. Dans ce moment important de la journée (il était en viron deux heures), le maréchal Ney fait dire à l'Empereur quê le secours de la cavalerie de la garde déterminerait la déroute de l'ennemi. L'Empereur n'avait pas encore quitté la position qu'il occupait depuis le commennement de la bataille. On sonne à cheval. Ces escadrons saorés s'avancent lentement, les destinées du monde semblent leur être nonfiées; le respect, la crainte, l'espérance passent dans tous les cœurs. Cependant cette troupe s'arrête;

l'Empereur en a autrement ordonné!... Le prince Poniatowski est en ligne avec ses Polonais; il n'y a plus de manœuvre; ce sont des masses que l'on oppose à des masses. L'acharnement, le désespoir et la nécessité dirigent le soldat; il n'y a plus de souvenirs, il n'y agra bientôt plus de patrie: il fact vainore en mourir.

Lannit, lastardive nuit! vient cacher tant dihorreur; la fatigue arrête le carnage. Les feux des bivouacs s'élèvent lentement, et le silence de la nuit n'est troublé que par les gémissements des blessés et des mourants. Cependant la lassitude amène le sommeil: on dort pres de l'ami qu'on a perdu. Cruel réveil! la faim le provoque. Rien! rien! Le soldat se tait... il brûle encore du désir de la vengeance! Le jour a paru : il éclaire un champ de bataille jonché de cinquante mille tués ou blessés, de douze mille cheveux étendus ou se trainant à peine, et de deux cents voitures, affâts ou canons renversés. Les états que j'ai dressés, d'après ceux remis au majorgénéral par les chefs d'état-major des différents corps d'armée, et dont le prince de Neuchâtel me défendit de révéler le chiffre. présentaient : 48 officiers généraux tués ou blessés (9 tués); 87 colonels (40 tués) 16.547 officiers, sous-officiers et soldats tués : 21.495 blessés. (Les ariginaux de ces états, de ma main, sont au dépôt de la suerre.) La perte des Russes a été de 30,000 hommes. Quant à l'énorme consommation de poudre, les états remis par M. le général comte Lariboisière, premier inspecteur général de l'artillerie, attestent qu'il a étértiré 60,000 coups de canon brûlé et 1,400,000 cartouches dans la journée du 7 septembre. Or, la bataitle ayant duré environ dix heures, c'est par minute 400 coups de canon et 2.300 coups de fusil sans parler du feu des Russes... Le colonel Boutourlin est tout à fait dans l'erreur dans l'évaluation de nos pertes: mais ce qui est digne de remarque, c'est que celles qu'il accuse du côté des Russes présentent exactement le chiffre de 50,000 hommes anguel l'Empereur avait évalué, le lendemain même de la bataille, la perte des Russes. Voici l'état nominatif des généraux tués ou blessés. Cet état, de ma main, a été mis sous les yeux de l'Empersur, et se trouve aujourd'hui au dépôt de laguerre :

## Officiers: généraux mis hors de combat.

GÉNÉRAUX DE DIVISION. — Tués. — Montbrun et Caulaincourt.

Blesses. — Morand, Friant, Dessaik, Compans, Scheler, Tharress, Rapp, Belliard, Nansouty, Saint-Genmain, Bruyère, Rajol, Defrance, Grouchy et Chastel.

Generaux de Bricabe. — Tués. — Romenfi; Lanabert, Marion, Compère, Huard, Plauzonne et Comas.

Blesses. — Gratien, Bonnami, Boyer, Dupelin, Teste, Gengoult, Mourier, Almeras, Boyeldieu, Guyon, Guilleminot, Krasinski, Borstill, Quenot, Roussel, Subervie, Burthe, Dommanget, Chonard, Lacroix, Thery, Bordesoulles, Leppel et Bessières.

Le Journal de Constantinople annonçait à la date du 20 septembre le départ d'Omer-Pacha pour l'armée d'Anatolie. A propos de ce général, voici un fait récent qui l'honore. Son ancien précepteur, le major Graf, étant mort à Gospich, à l'âge de 74 ans, on a trouvé dans ses papiers une lettre ainsi conçue:

## « Roustschouk, le 18 décembre 1854.

Très-honoré monsieur Graf. J'apprends à l'instant, par une lettre d'un de mes amis d'enfance, Kekik, capitaine en retraite, que nous passez tranquillement vos vieux jours, comme officier retraité, à Gospich, et ne puis, recevant cette agréable nouvelle, résister au plaisir de vous adresser quelques lignes. Vous me pardonnerez de ne pas me conformer à certain cérémonial et de vous parler dans les termes d'un élève reconnaissant à son ancien maître! il me serait bien agréable de vous retracer une esquisse de ma vie si pleine d'événements, mais le défaut de temps ne me le permet pas aujourd'hui. Je suis, actuellement, généralissime de toutes les troupes qui se trouvent dans la Turquie d'Europe; ces jours-ci, je vais me rendre avec une partie de ces troupes en Crimée, et j'espère que, là aussi, le Dieu de la victoire me sera favorable, comme toujours. Depuis quatorze ans, je fais continuellement la guerre et néanmoins, je suis toujours robuste et en bonne santé. Je n'ai pas cessé. également, de me livrer à l'étude des sciences militaires et, au milieu de toutes mes entreprises, j'ai atteint le plus grand bonheur auquel un homme puisse aspirer. Ma poitrine est ornée de sept décorations turques et de quatre décorations étrangères, savoir : la croix d'Honneur, l'ordre anglais du Bain, l'ordre russe de Sainte-Anne et l'ordre espagnol d'Isabelle, tous les quatre de première classe. En outre, je me suis rendu digne, devant l'ennemi, de trois sabres d'honneur enrichis de diamants. Tout cela, monsieur Graf. c'est à vous que je le dois. Vous m'avez donné les premières notions militaires et je vous en exprime, avec bonheur, ma reconnaissance la plus vive. Pai le plus grand désir de vous envoyer un léger souvenir en témoignage de ma gratitude, mais je suis en voyage et par conséquent dans l'impossibilité de réaliser ce vœu. Je prends donc la liberté de vous adresser 200 ducats en or, en vous priant de ne pas vous en blesser et de consacrer cette somme à l'achat d'un souvenir de moi. J'ai remis cet argent à M. de Rowler, consul autrichien enBulgarie; il aura la bonté de vous le remettre, ainsi

que mon portrait. Agréez, monsieur Graf, l'expression de la considération distinguée avec laquelle je suis votre reconnaissant

## « OMER M. P. MICHEL LATTAS. »

Un officier de marine, blessé dans l'expédition de la mer d'Azof et venu à Paris en congé de convalescence, a rapporté de Kertch un document assez curieux. C'est une sorte de procès-verbal, écrit en français, des fouilles qui eurent lieu en 1838 aux environs de la ville. En voici le résumé : « Les fouilles commencèrent sur le faîte de la colline désignée sous le nom de Montagne de Mithridate, là où s'élevait, d'après Strabon, l'antique Panticapée. Le directeur du musée de Kertch, visitant ces travaux, avait remarqué dans le voisinage un certain nombre de grandes pierres posées avec une apparente régularité. Il les fit dégager de la terre qui les cachait en partie. Sous l'une d'elles, à une profondeur d'une archine et demie au-dessous de la surface du sol, on trouva 30 pièces de monnaie de différents rois du Bosphore, toutes parfaitement conservées. Parmi calles de Sauromate II (Tiberius Julius), on en remarque une dont l'empreinte ne ressemble pas à celle des monnaies du même roi trouvées antérieurement. D'un côté, l'on voit le buste du souverain tourné à gauche et, et non à droite. Sur le revers est une grande porte placée entre deux tours. Au pied de l'œuvre est enchaîné un guerrier en costume scythe. Du même côté, on voit les branches d'un arbre dont le tronc est caché par la tour, et en bas ces lettres M. H., que l'on trouve sur la plupart des monnaies des royaumes du Bosphore. Pendant que l'on faisait ces découvertes, les recherches continuaient dans les environs de la ville. Plusieurs kourgares (tumuli) furent fouillés. Quatre de ces tertres artificiels cachaient des tombeaux enrichis d'objets remarquables. L'un de ces tombeaux était celui d'un guerrier. Son armure se composait d'écailles d'airain cousues sur une veste de peau. Là se trouvaient encore son épée et un grand nombre de flèches de formes différentes. Sur l'anse d'une amphore placée à la tête du squelette on lisait en caractères grecs : « Labrodamas. » A côté de ce vase il v avait un de ces petits ustensiles connus sous le nom de capediunculæ, dont on faisait usage dans les sacrifices; une autre amphore en argile était placée aux pieds du guerrier. Sur son anse on lit l'inscription grecque : « Labraion. » Malgré leur antiquité, le casque et les cuissards sont bien conservés. D'après leur forme, ils paraissent dater des temps les plus reculés. Le casque est garni de plusieurs pointes en métal, offrant d'autant plus d'intérêt qu'on ne trouve même dans les plus riches musées qu'un nombre extrêmement limité d'armures de ce genre. L'exemplaire découvert se distingue d'ailleurs par une

asses remarquable particularité : d'ordinaire, ces arunnes en tôle d'airain avaient une doublure en cuir, et les trous qu'on y trouse pratiqués au-dessus du genou donnent lieu de croire qu'elles étaient assujetties à la jambe à l'aide de courrojes également en cuir. Celles qu'on a recueillies dans cette tombe sont enrighies , au-dessus du genou, d'ornements en relief. On n'y voit pas de trous, mais la tôle est tellement flexible, qu'il devait être facile de la plier autour de la jambe. Dans un autre tombeau on trouva un vase funéraire orné d'un dessin de couleur rouge sur fond noir, représentant un génie ailé à cheval qu'une femme paraît appeler en lui faisant signe de la main droite. Les nuages sont indiqués par une teinte. blanche. Mais ce vase mérite moins de fixerl'attention qu'une petite statue en argile placée à côté. C'est l'image d'une femme tenant de là main gauche un petit garçon près duquel on voit une corbeille. renversée d'où s'échappent des fleurs et des fruits. D'un côté est un chien, de l'autre un coq. On suppose que ce tombeau renferme les cendres d'un enfant. Dans le troisième tombeau gisait le squelette d'une femme reposant sur une couche d'herbes marines. Son front était ceint d'une légère guirlande en feuilles d'or, dont la forme imitait celles du frêne. Le cou était orné d'un collier de perles en, cristal. Deux talismans, l'image d'un lion et celle d'un scarabée... étaient placés sur la poitrine. L'index dela main droite gardait encore une bague en or enrichie d'un granit syrien sur lequel était gravée une tête de femme. Autour de ce squelette; sous les fragments de plusieurs vases d'argile brisés, se trouvaient enfouies huit. plaques rondes et bombées en or, qui servaient probablement à garnir le haut de la robe. Elles sont ornées de masques d'homme. et de femme en relief. On en a retiré un petit vase en ivoire, dont le couvercle sculpté représente la caricalure d'une tête d'homme. Tous ces objets ont une grande analogie avec ceux qu'on a recueillis. à diverses époques dans les tombeaux de la Grèce, surtout aux environs d'Agrigente. Le quatrième tombeau contenait un fuseau à filer en ivoire et deux petits flacons de cristal, dont l'un est orné de couleurs brillantes. Il est en argile et sa forme est celle d'une amphore. De ces objets, quelques-uns ont été brisés par les Tartares. avant qu'on eût pu arrêter la dévastation du musée de Kertch; plusieurs ont été envoyés en France sur la Mégère et viendront enrichir les musées du Louvre et de la Bibliothèque. Une partie des monnaies est passée en Angleterre et se trouve en la possession de ... M. Stebbing, ainsi que de M. Coxwel, solicitor de Southampton. ..

Voici les dates les plus mémorables de l'expédition de Crimée :— 4 septembre 4854. Embarquement de l'armée française (25,000 homas) mes) et de l'armée turque (8,000 hommes) à Varna.— 9 septembres. La flotte pertant l'armée anglaise (25,000 hommets) rallie la flotte turco-française à l'île des Serpents.-14 septembre. Débarquement. des samées alliées à Eupatoria, près le Vieux Fort. Cette opération n'est pas contrariée par les Russes; elle dure six heures. --- 20 septembre. Bataille de l'Alma. - 27 septembre. L'armée alliée, après avoir franchi l'Alma, le Belbeck et plusieurs autres cours d'eau, aprive, par une marche de flanc, sur les hauteurs de Balaclava. Les Amglais s'emparent de cette ville et y établissent leurs bases d'opérations. - 29 septembre. Reconnaissance de Sébastopol. - 9 octobre. Onverture de la tranchée à 700 mètres de la place. - 47 octobre. Ouverture du seu contre la place. Les slottes combinées v prennent part. - 25 octobre. Bataille de Balaclava. - 6 novembre. Bataille d'Inkermann. — 22 mai 1855. Prise du cimetière. — 24 mai. Expédition dans la mer d'Azof. Succès complet. -- 25 mai. L'armée attiée occupe la ligne de la Tchernaïa. - 7 juin. Prise du mamelon Vert. - 48 juin. Assaut infructueux donné à Malakoff. - 46 août. Bataille de la Tchernaïa. — 8 septembre. Prise de Malakoff. — 9 sep-: tambre. L'ennemi évacue la partie méridionale de la ville et se retire dans la partie nord. La tranchée avant été ouverte le 9 octobre 1854, il v a donc eu 330 jours de travaux à exécuter sons le feu de la place et malgré les sorties des assiégés. Sur plusieurs points il a été fait jusqu'à sept parallèles. Le feu ayant été ouvert le 17 octobre 1834, et la ville ayant été priscile & septembre 1854, Sébastopol a été bombardé et canonné pendant 322 jours.

Des monuments commémoratifs de cette grande expédition ne tarderoat pas à s'élever en France. Déjà le Journal du Cher faisait mention ences termes, à la date du 20 septembre, de l'érection prochaine d'un de ces monuments dans le Berri :

cLe Berri va s'enrichir d'un monument dont le nom éveillera chez nos descendants des sentiments d'admiration comme il est pour nous un sujet d'orgueil. Pelevins et voyageurs ne pouvront le voir sans être pénétrés de la grandeur de la France; non pas que ce menument doive être une deces pages de pierre dont les nations aiment à illustrer leur histoire, comme l'Arc-de-Triomphe de l'Étoèle et la colonne Vendôme, mais parce que son nom rappellera une de ces épopées guerrières qui suffisent pour illustrer une armée, immortaliser un général et porter par-dela les siècles le nom d'une nation. Au centre de la France, à 4 kilomètres au nord de Saint-Amand-Monrond (Cher), s'élève la montagne du Belvédère, à 314 mètres audessus du niveau de la mer. De ce point, le spectacle est vraiment grandiese. Au midi, l'Anvergne dresse ses monts neigeux et escarpés; à l'est, les montagnes sismustes du Morvan. Gelles du Sancerreis laissent voir leurs ciures élevées au nord, et les hauteurs de la

Marche encadrent le paysage à l'orient. C'est un tableau qui n'a de bornes que l'infini, avec des forêts, des plaines et des rivières pour bordures. Sur ce point culminant, le général commandant la 19º division militaire, duc de Mortemar, fait élever une tour à la gloire de l'armée d'Orient, en souvenir de la prise de Malakoff. Élevée sur un tertre de 3 mètres de haut, la tour sera percée, dans ses huit pans, de vingt-quatre croisées en forme de meurtrières, et couronnée par une plate-forme à laquelle on arrivera par un escalier en limacon établi dans l'intérieur. Une balustrade, dont chaque angle figurera une pile de boulets, entourera cette plate-forme. Au troisième étage, le général installera un musée militaire dont les principales pièces rappelleront la glorieuse campagne de Crimée. Ce sont des trophées recueillis sur les champs de bataille de la Chersonèse. tels que bombes du plus fort calibre, projectiles de toutes dimensions, armes russes, etc., témoignages d'une terrible éloquence en faveur de la bravoure française. Le monument, d'un syle sévère, aura pour toute sculpture au-dessus de la porte d'entrée un aigle immense aux ailes déployées, tenant dans ses serres une banderole ou un cartouche avec cette inscription : « Gloire immortelle à l'armée d'Orient. » Et plus bas sur une table de marbre : « 8 septembre 1855, Tour Malakoff. »

a La prise de Sébastopol, dit le Moniteur, a excité en Angleterre comme en France la joie la plus vive. Il était juste, en effet, qu'après avoir partagé les dangers et les sacrifices de cette guerre, les deux peuples prissent également part à la gloire du triomphe. Depuis le commencement de la lutte, la France et l'Angleterre, confondues dans une étroite communauté de vues et d'efforts, ont mis une sorte d'émulation à fournir, chacune selon ses ressources, les movens d'assurer le succès. Si la France a pu mettre en ligne plus de soldats, l'Angleterre a fourni un plus grand nombre de vaisseaux, et n'en a pas moins envoyé successivement en Crimée 80,000 hommes de troupes réunies de tous les points de son immense empire. Grâce au prodigieux armement naval des puissances alliées, leurs pavillons dominent sur toutes les mers et les interdisent à la Russie. L'ennemi a vu ses vaisseaux bloqués ou brûlés dans ses ports, ses côtes ravagées, son commerce anéanti, ses relations extérieures détruites. Depuis la mer d'Azof jusqu'à la mer Blanche, depuis la Baltique jusqu'au Kamtschatka, la Russie est emprisonnée par nos flottes. Tandis qu'à force de courage nos soldats triomphaient de la résistance désespérée de l'armée russe, les marines combinées détruisaient ses approvisionnements et interceptaient ses communications, en même temps qu'elles entretenaient l'abondance dans les armées alliées et leur amenaient chaque jour de nouveaux renforts. Nos ressources

maritimes eussent difficilement suffi au transport de nos troupes et de l'énorme quantité de matériel qu'exigeait une pareille guerre à 800 lieues de la patrie. L'amirauté anglaise a mis à la disposition de la France 50 navires de la marine royale et de sa marine marchande, qui ont transporté en Crimée près de 40,000 hommes de nos troupes, avec 2,000 chevaux et 7,000 tonnes de notre matériel. Chacun sait d'ailleurs que si Bomarsund est tombé sous les coups de nos soldats, c'est principalement la marine anglaise qui les y avait conduits. Dans toutes les phases de cette guerre, à l'Alma et à Inkermann, comme à Bomarsund et à Sweaborg, les armées et les flottes de l'Angleterre et de la France ont mêlé leur sang et lutté de bravoure pour la cause commune. A la Tchernaïa, nos alliés sont accourus pour nous soutenir, comme nous étions accourus près d'eux à Balaclava. Dans les derniers et victorieux efforts contre Sébastopol, Anglais et Français ont également accompli leur tâche héroïque. Si, sur plusieurs points attaqués, un seul a d'abord été conquis, le triomphe n'en est pas moins dû à tous les corps de l'armée alliée, qui, se soutenant les uns les autres et divisant la résistance de l'ennemi, l'ont enfin forcé d'abandonner les murs de cette ville que son désespoir même ne pouvait plus défendre. Aussi le général en chef de l'armée française n'a-t-il été que juste en attribuant à l'armée anglaise une large part de gloire dans le succès de ce grand jour. Quant aux sacrifices pécuniaires que nos alliés se sont imposés. ils égalent les nôtres, s'ils ne les dépassent. Sans parler de l'emprunt turc de 100 millions, garanti, il est vrai, par la France comme par l'Angleterre, mais contracté tout entier chez nos voisins, ni des 50 millions avancés par eux au gouvernement piémontais pour le mettre à même de nous donner le concours si utile de ses braves soldats, l'Angleterre a dépensé dans cette guerre, l'année dernière, près de 400 millions, et a prévu qu'elle pourrait y dépenser encore cette année plus d'un milliard. Cet énorme fardeau et tous ces sacrifices, le peuple anglais les supporte comme le peuple français. non point avec résignation, mais avec cette énergie qui prouve que rien ne lui coûtera pour arriver au but; et l'on peut dire que, chez nos voisins comme chez nous, la nation ne se contente pas de suivre et d'appuyer son gouvernement, elle va encore au devant de ses vœux. »

Le Times prévient ses lecteurs que désormais ils ne doivent pas s'attendre à recevoir, par l'intermédiaire du ministère de la guerre, sur les opérations des généraux alliés, des renseignements aussi complets qu'autrefois. Autrefois, la publication de ces renseignements avait peu d'inconvénient, parce que les rôles des deux adversaires étaient tracés d'avance et parfaitement connus. L'un avait à atta-

quer, l'autre à défendre Sébastopol. Au jourd'hui, au contraire, que la guerre est portée en plaine et que la stratégie va entrer en jeu, lord Panmure ne pourrait plus sans danger annoncer que tel jour le général Simpson a effectué tel mouvement, parce qu'aussitôt le prince Gortschakoff profiterait de cette indication pour combiner ses plans en conséquence. La prudence la plus vulgaire ordonne au gouvernement de s'abstenir de faire au public de pareilles communications, et c'est le devoir du public de se résigner à ne plus savoir que ce que le gouvernement croira devoir lui dire.

Au moment où nous terminans cette partie de notre récit, les apérations qui devaient naturellement suivre la prise de Sébastopol paraissent être en pleine exécution. Les dernières dépêches télégrahigues de Crimée annoncent à la fois le bombardement des forts du Nord et le départ des flottes alliées pour une destination inconnue. Le hombardement a commencé le 29 septembre. Le départ des uites a eu lieu le même jour. C'est donc une double entreprise exambinée pour compléter l'œuvre du 8 septembre et qui pe peut manquer de fournir pournous une nouvelle période de notre pubilcation. D'après des renseignements, extraits des correspondances qu'on peut tonir pour bien informées, le général d'Allonville s'est embarqué à Kamiesch avec trois régiments de sa division de cavalerie pour Eupatoria. Il a trouvé dans cette place environ vingteing mille hommes d'infanterie turque, glorieusement éprouvés au sière de Silistrie, et près de six mille hommes de cavalerie, également bons soldats, sous les ordres d'un officier très-distingué, Iskender-Bey. Le général d'Allonville a dû prendre le commandement supérieur du corps d'armée composé de ces troupes turques et des trois régiments qui l'ont accompagné. Il a pu, ainsi, faire de fortes reconnaissances, et obliger les Russes à porter leur attention de ce côté. Les pertes de l'ennemi à la prise de Sébastopol sont plus considérables qu'on ne l'avait dit. Il résulte, dit le Sun, des renseignements officiels que l'ennemi n'a pas eu moins de 20,000 hommes hors de combat, tant par suite du combat que dans les assauts définitifs; vingt de ses officiers généraux ont été tués ou blessés, Les pertes des alliés, c'est-à-dire des Français, Anglais, Piémontais et Tures, ainsi que des forces navales, sont évaluées à 13,000 hommes nors de combat, c'est-à-dire 2,000 hommes de moins qu'on ne l'avait d'abord calculé.

La prise de Séhastopol fut annoncée à l'armée russe par l'empereur Alexandre II, dans un ordre du jour ainsi conçu :

La défense de Sébastopol, qui s'est prolongée si longtemps et qui est peut-être sans exemple dans les annales militaires, a attiré sur elle l'attention non-seulement de la Russie, mais de toute l'Eu-

rone. Des son origine, elle a mis ses protecteurs au même rang que les héros qui ont le plus illustré notre patrie. Dans le courant de onze mois, la garpison de Sébastopol a disputé à un ennemi puissant chaque parcelle du territoire de la patrie qui entoure la ville. et chacune de ses entreprises a été distinguée par des actes de la plus brillante bravoure. Le bombardement opiniâtre, renouvelé à quatre fois, dont le feu a été appelé infernal à bon droit, a ébranlé les murs de nos fortifications, mais n'a pu faire chanceler ou diminuer le zèle et la persistance de ses défenseurs. Ils ont combattu l'ennemi ou sont morts avec un courage indomntable, avec une abnégation digne de soldats du Christ, sans penser à se rendre. En regrettant de cœur la nerte de tant de généreux guerriers qui on offert leur vie en sacrifice à la patrie et en me soumettant avec vénération au jugement du Tout-Puissant, auquel il n'a pas plu de couronner lours actes d'un succès complet, je crois de mon devoir sacré d'exprimer, dans cette circonstance aussi, en mon nom et en celui de toute la Russie, à la brave garnison de Sébastopol, la reconnaissance la plus vive pour ses travaux infatigables, pour le sang qu'elle a répandu dans la défense de près d'une année de ces fortifications qu'elle a élevées en quelques jours. Mais il y a une impossibilité, même pour les héros. Le & de ce mois, après que six assants désespérés euvent été reponssés, l'ennemi parvint à se rendre maître de l'important bastion Korniloff, et le général en chef de l'armée de Crimée, voulant ménager le sang précieux de ses compagnons, qui, dans ces circonstances, n'aurait été répandu qu'inutitement, se décida à passer alors sur le côté nord de la forteresse, ne laissant à l'ennemi assiégeant que des ruines ensanglantées. Ces héros éprouvés, objet de l'estime générale de leurs camarades. offriront sans doute, en rentrant actuellement dans les rangs de l'armée, de nouveaux exemples des mêmes vertus guerrières. Avec enx et comme eux, toutes nos troupes, animées de la même foi illimitée en la Providence, du même amour ardent pour moi et natre patrie, combattent toujours et partout avec courage les ennemis qui touchent à notre arche sainte, à l'honnour, à l'intégrité (zielost) de la patrie, --- et le nom de Sébastopol, qui s'est acquis une gloire immortelle par tant de souffrances, et les noms de ses défenseurs vivront éternellement dans le cœur de tous les Russes, avec les noms des héros qui se sont immortalisés sur les champs de bataille de Pultawa et de Borodino. »

La lutte pour la possession de Sébastopol est terminée. La prise de cette forteresse n'est due à aucun accident heureux; le hasard, l'occasion, les caprices de la fortune n'ont en rien servi la gloire des vainqueurs. Le terrain a été conquis pied à pied, embuscade par embuscade, ouvrage par ouvrage; et l'armée russe a fini par céder la ville, non-seulement sous le choc des colonnes d'assaut, mais aussi sous la certitude morale d'une défaite assurée d'avance par les calculs précis des généraux alliés. Les armées russes ont été battues en rase campagne d'abord : à l'Alma, dans une position défensive; à Inkermann et à la Tchernaïa, dans une position offensive. Ainsi, qu'ils se défendent ou qu'ils attaquent, les Russes sont invariablement battus en rase campagne par les troupes alliées et même sans qu'il soit besoin à ces dernières de tenter un suprême effort. Les armées moscovites ont été battues ensuite derrière de solides murailles et ayant pour elles des conditions de succès dont l'histoire du monde n'offre pas d'autre exemple. Artillerie, munitions, vivres, elles avaient tout à profusion; elles étaient acclimatées et à couvert contre deux adversaires venus des climats les plus opposés et tenus nuit et jour à la tranchée par un hiver exceptionnel. Ce n'est pas même une garnison qu'assiégeaient les alliés, c'est une série d'armées incessamment renouvelées, abritées derrière les remparts les plus formidables de l'Europe, qu'ils avaient à combattre. Ces armées successives et inépuisables, la guerre en a dévoré une partie et le reste s'est retiré devant les victorieux drapeaux de l'Occident.

Plus on réfléchit aux circonstances extraordinaires dans lesquelles s'est opérée la prise de Sébastopol, et plus se fait comprendre la grandeur du triomphe. Ce n'est pas seulement l'irrésistible valeur de nos soldats qui a déterminé la chute de la forteresse, c'est aussi la persévérance des chefs et l'heureuse combinaison des opérations. Après l'assaut des ouvrages de Malakoff, les Russes pouvaient encore organiser une défense meurtrière et ne livrer Sébastopol que lambeau par lambeau. S'ils ne l'ont pas fait, s'ils ont évacué nuitamment la ville et ses fortifications, c'est évidemment que leur armée, démoralisée, réduite aux plus cruelles privations, n'était plus en état d'opposer une résistance efficace.

Sébastopol était l'arsenal de la Russie en Orient et l'abri de sa flotte. C'est de là que le tzar commandait à l'Euxin et faisait peser sur l'empire ottoman une menace perpétuelle; c'est de Sébastopol qu'était partie l'escadre chargée de surprendre et incendier là flotte turque à Sinope. En attaquant Sébastopol, on attaquait la Russie par son côté le plus vulnérable. On paralysait ses escadres en attendant qu'on les anéantît, on condamnait le colosse à l'impuissance devant

tout l'Orient attentif et vengé. L'œuvre est accomplie. Avec Sébastopol est tombée la prépondérance russe dans la question orientale le prestige de sa force militaire est détruit aux veux du monde. De ses propres mâins elle a coulé les vaisseaux qu'avaient épargnés les bombes françaises et anglaises. La marine russe de la mer Noire comprenait 15 vaisseaux de ligne, 4 frégates, 5 corvettes ou bricks. 11 transports, 64 chaloupes canonnières et 12 bâtiments à vapeur. en tout 108 voiles, armées de 2,200 canons. Créée avec des dépenses énormes et dans un but menacant pour toute l'Europe, elle est aujourd'hui complétement détruite. Pour se consoler de sa ruine, elle n'a pas même un peu de gloire. Le guet-apens de Sinope fut sa seule victoire. Aux veux de la conscience publique, son amiral mort, ses équipages tués, ses vaisseaux coulés ne sont que le juste châtiment de ce massacre sans combat. La Russie a déjà reculé dans l'histoire jusqu'au règne de Catherine II. Une campagne heureuse dans la Baltique peut la faire reculer jusqu'à celui de Pierre Ier.

Si les populations des campagnes n'ont pas eu, comme celles des villes, de rues à orner, des balcons à pavoiser, des feux d'artifice à tirer pour donner le plus d'éclat possible à la joie que leur inspire la victoire de nos armées dans laquelle ont combattu et triomphé tant d'enfants de nos villages, leurs démonstrations n'en ont pas été moins vives. L'enthousiasme a éclaté partout, aux champs, sur les routes, dans les plus pauvres maisons. Si la Russie et l'Allemagne eussent été témoins de cette ardente et unanime émotion, elles eussent reconnu bien vite le caractère spécial et formidable de cette guerre, c'est-à-dire sa profonde popularité. Les habitants de nos campagnes ne se rendent peut-être pas rigoureusement compte des raisons qui font de cette guerre l'une des plus considérables, par les résultats, que les hommes aient jamais soutenues; mais ils en comprennent instinctivement la grandeur; ils en sont fiers comme si. faite par eux, elle était plus spécialement faite pour eux, et bon nombre parmi eux sentent même, par la grandeur et l'énergie des efforts faits pour défendre la liberté du monde, combien elle était menacée. c'est en effet la cause de la liberté européenne qui vient d'être gagnée à Sébastopol. Avant peu d'années le sang généreux versé par la France et l'Angleterre amènera d'immenses résultats pour la civilisation générale. L'état de l'Europe, et notamment celui de l'Allemagne et de l'Italie, prouve que le monde féodal se dissout pour laisser au monde libre le terrain de l'avenir. Les formes anciennes, tutelle rigoureuse et nécessaire des nations au berceau font place au système plus moral et plus chrétien de la liberté et de la responsabilité individuelle; mais ces formes, consacrées par les institutions, identifiées avec des intérêts immenses et séculaires, ne se retirent pas

sans disputer pied à pied chaque portion de leur vieil empire. La Russie était l'espoir de tous ceux qui sont ou qui se croient intéressés au maintien ou au rétablissement du vieux régime. Les amis du tzar sont encore dans les pays d'où la liberté a êté bannie, ou dans ceux où la liberté n'est pas aimée : en Prusse, en Allemagne, dans les Deux-Siciles. Sur ces malheureuses contrées l'autocrate pesait comme s'il en eût été le souverain. Son influence v maintenait les vieux abus, les traditions oppressives, et v menacait le moindre progrès. Ainsi appuvé sur l'étranger, le pouvoir cherchait dans la force les movens de gouvernement qu'il eût dû chercher dans une bonne administration. Toutes les familles qui, en Europe, regrettent des privilèges perdus, toutes celles qui placent leur orgueil et leur domination au-dessus du bien public, s'étaient, de leur côté, placées sous le patronage de l'empereur de Russie et fondaient sur lui leurs espérances. La perte du prestige, bien exagéré d'ailleurs, dont était revêtu le tzar aura donc naturellement ca double effet, d'affaiblir la ligue des gouvernements rétrogrades et des familles féodales, et d'imposer aux nations mal gouvernées une confiance digne de leurs droits méconnus. On le voit, c'est entre la civilisation et la barbaric que la lutle était engagée sous les murs de Sébastopol, et la barbarie a été vaincue.

Quels progrès ne sera pas maintenant l'esprit humain, délivré de cette oppression et guidé par les deux grandes nations civilisatrices, la France et l'Angleterre étroitement unies pour le bonheur du monde! Peu de jours avant de mourir, Gay-Lussac, l'illustre physicien récemment enlevé à la science, disait à un de ses amis : « Je meurs au moment où le spectacle va devenir intéressant; d'ici à quelques annècs, le génie de l'homme aura renouvelé le monde. Que ne puis-je prendre une contre-marque, et, simple spectateur des choses, vivre par curiosité! »

Rapport du prince Gertschakess sur la prise de Sébastopol. — Comment s'opéra l'évaquation de la ville. — 3,000 amputés. — Différents traits de la vie de l'amiral Nachimoss. — La poésie et la choucroute. — M. Malakoss et sa tour. — Aperçu historique sur Sébastopol. — Panorama de la ville après l'occupation. — Les bibliothèques et le théâtre. — Le cimetière de Cathcarts-Hill. — M. de Ségur et Catherine II. — Naissance de Sébastopol. — Trait de courage et de dévouement. — Récit d'un prisonnier Français. — Le général Anastasiess et sa sille, — Acte d'amour filital. — Déblaiement de Sébastopol et partage du butin.

Les documents officiels que nous avons publiés sur la prise de Sébastopol seraient incomplets si nous n'y joignions le rapport du prince Gortschakoff. Ce rapport est conçu dans le même esprit de franchise et de résignation triste qui caractérisait l'ordre général du tarr Alexandre II que nous avons publié plus haut. Le général en chef russe rend à la valeur de ses troupes un hommage auquel s'associe l'Europe entière, et il ne dissimule aucune des pertes que lai ont fait subir les armes victorieuses de France et d'Angleterre : « Le 17 [5] août, dit le rapport, l'ennemi a commencé, du cêté de la Karabelnaïa, un feu très fort et très meurtrier, qui a duré vingt jeurs. Notre perte, dans cette période de temps, a consisté : le premier jour, en 1,500 hommes; les jours suivants en 1,000 hommes, et depuis le 22 (10) août jusqu'au 5 septembre (24 août) de 500 à 600 hommes en vingt-quatre heures

« Le 5 septembre (24 août) l'assaillant a redoublé le bombardoment et la canonnade, à ce point incrovable que nos fortifications en étaient ébranlées sur toute la ligne défensive. Ce feu informal, dirigé surtout contre les embrasures et les merlons, prouvait que l'ennemi s'efforçait de démonter nos canons, de détruire nos remparts pour en venir à prendre la ville d'assaut. Il n'était plus possible de réparer nos remparts, et on se borna à couvrir de terre les magasins à poudre et les blindages. Les parapets s'écroulaient et remplissaient les ravins; les merlons tombaient; il fallait continuellement dégager les embrasures ; le nombre des artilleurs qui périrent était si grand, qu'à poine on pouvait en installer d'autros à leurs places. Notre perte, à cette période du siège, a été extraordinaire : du 5 septembre (24 août) au 8 septembre (27 août), nous avons eu hors de combat : officiers supérieurs, 4, officiers subalternes, 47, et soldats 3,917, sans compter les artilleurs. Sans cesserle feu dura la nuit du 7 au 8 septembre; l'ennemi a lancé, à buit heures du matin, de ses approches les plus voisines, devant le bas-

tion Kornilow, trois tonneaux bourrés de pierres à l'aide desquels il a entamé le parapet et les merlons de l'angle saillant. En même temps les colonnes ennemies commencèrent à se concentrer dans la deuxième parallèle, dans la direction de la batterie auglaise de . 22 canons et de la tranchée derrière la lunette Kamtschatka, et bientôt les troupes de l'ennemi remplirent les approches les plus près de nous. Toute notre ligne de défense se divisait, d'après sa position naturelle, en deux parties : la partie de la ville à gauche de baie du Sud, placée sous le commandement du général Ssemiakin, et la partie de la Karabelnaïa, sous le commandement supérieur du lieutenant-général Chrulew. La partie de la ville, ou le côté droit, comprenait la 1º et la 2º division; la partie de la Karabelnaïa, ou le côté gauche, les 3°, 4° et 5° divisions. A la nouvelle de la concentration de troupes dans les tranchées ennemies les plus avancées devant le kourgan de Malakoff, la 9e division d'infanterie, postée comme réserve dans le bastion Kornilow, fut dirigée, par suite des dispositions du général Chrulew, sur la deuxième ligne de défense Le régiment de Siem prit position derrière l'élévation du terrain située entre le kourgan et l'église de Bialistock. Le régiment d'Olonetzki occupa la ligne du deuxième rempart de défense, derrière la batterie Gervais.

« Le 8 septembre, à onze heures du matin, l'ennemi partit de ses sapes et se jeta simultanément et avec impétuosité sur l'angle saillant des bastions n. 2 et Kornilow. Les fossés comblés et les parapets renversés ne présentèrent pas de grands obstacles à l'ennemi. Il sauta sur le bastion n. 2, en chassa le bataillon d'Olonetzki, encloua une partie des pièces, et avait déjà atteint l'excavation d'Uschakow et; la deuxième ligne de défense; mais ici le major Jaroschewitsch, à la tête de son bataillon du régiment de Bieloserski, l'a repoussé à la baïonnette derrière le parapet. Ensuite le major-général Sabaschenski arrive au bastion n. 2, avec trois régiments de la division d'infanterie, et repousse encore trois attaques ennemies sur le même point. Nos vapeurs Wladimir, Cherson et Odessa s'approchèrent de l'embouchure de la baie de Kilenbalka, et pendant tout le temps de l'action ont fait, conjointement avec les batteries du côté nord, un feu terrible sur les colonnes d'assaut. A la première nouvelle de l'assaut, le général Chrulew sit avancer le régiment de chasseurs de Schlusselberg au secours du bastion n. 2; mais comme l'ennemi avait déjà été repoussé ici par le général Sabaschenski, le régiment se plaça dans la deuxième ligne de défense, entre le kourgan de Malakoff et le bastion n. 2, et à cette distance, le colonel Maler, avec trois bataillons de son régiment, réussit à repousser encore une tois les Français, qui avaient déjà encloyé deux des pièces les plus éloignées. L'ennemi avait également pénétré aux chevaux de frise, à côté de la batterie de douze pièces, et avait culbuté le régiment Murow, mais il en fut lui-même expulsé à la baïonnette par le régiment Siem.

«Sur l'angle saillant du bastion Korniloff se précipita une masse immense, cinq divisions françaises, environ 30,000 hommes. La première colonne pénétra dans le bastion par l'épaulement de gauche, et chassa le régiment Praga. Le colonel Freund, commandant ce régiment, se précipita à la baïonnette sur les Français avec quelques compagnies, et les culbuta; mais il fut blessé lui-même, et les colonnes assaillantes, qui revenaient avec impétuosité à l'attaque, chassèrent les régiments qui se trouvaient dans le kourgan et en occupèrent toutes les parties supérieures. Le général Chrulew s'avanca avec le régiment de chasseurs de Ladoga à la gueule du bastion Kornilow, mais il fut blessé au même moment. Le général Lisienko, qui prit le commandement après lui, fut grièvement blessé; puis fut tué le général Inferow; puis enfin, le général Martineau, qui devait conduire les troupes, fut grièvement blessé. La plupart des commandants de régiment ou de bataillon et des officiers furent ou tués, ou blessés; nos troupes tinrent ferme auprès des magasins à poudre les plus rapprochés de la tour. Mais enfin, à deux heures, elles durent céder à la supériorité du nombre des masses ennemies qui arrivaient sans interruption sur le kourgan. Elles se retirèrent derrière la gueule du bastion Kornilow. Le combat, sur cet espace séparé par un fossé profond, se prolongea longtemps avec une opiniâtreté terrible; les nombreuses colonnes ennemies tentèrent itérativement de culbuter nos troupes, mais elles furent chaque fois repoussées à la bajonnette. En même temps qu'il donnait l'assaut aux bastions n. 2 et Kornilow, l'ennemi attaquait la batterie Gervais et en chassait le régiment de chasseurs du grandduc Michel Nicolaïewitch, qui se retira sur la batterie de quatre pièces qui dominait le bastionn. 3. Sur l'ordre du général Chrulew, le régiment de chasseurs de Kostroma fut envoyé au secours de la batterie de quatre pièces; il se plaça sur la deuxième ligne-désense, sur les derrières de la batterie attaquée. L'ennemi occupa les fossés comblés de la batterie Gervais, et tira à travers les embrasures, sans avancer.

« A midi, les Anglais, appuyés sur de fortes réserves, se jetèrent de front sur l'angle saillant du bastion n. 3. Le régiment Wladimir, d'abord culbuté, mais secouru à temps par des compagnies des régiments Kamschatka et Jukutsk, se précipita sur l'ennemi à la baïonnette et culbuta ceux des Anglais qui se trouvaient déjà sur le parapet. Le général Paulos, dans l'attente d'une nouvelle attaque de l'ennemi

1. 4:

. 11

ua

de

de

ú

sur le bastion n. 3, le fortifia par le régiment Seelengin, qui se trouvait en réserve. L'ennemi renouvela l'attaque sur l'angle saillant du bastion, mais fut de nouveau repoussé par le régiment Spelengin. sous la conduite de son colonel, Mezenzow, qui resta sur place. La troisième attaque ennemie fut repoussée avec le même succès que les deux premières. Une division de l'ennemi se placa dans le fossé. d'où elle ouvrit une vive fusillade. Les volontaires du régiment Wladimir, sous la conduite du lieutenant Dubrowin, descendirent dans le fossé et chassèrent les Anglais. Pendant que l'attaque sur le bastion n. 3 était repoussée, l'ennemi attaquait les batteries Baditschew et Janowski. Les régiments d'infanterie Susdal, Jakutsh et la Druschine n. 47, repoussaient l'assaut et culbutaient l'ennemi, qui renonca à de nouvelles tentatives sur ce point. En même temps que l'angle saillant du bastion n. 3, l'ennemi attaquait aussi les batteries d'assaut; l'assaillant fut recu par des feux de peloton, et n'osa pas descendre dans le fossé, mais se borna à une vive fusillede dui fit essuver de fortes pertes aux bataillons combinés des régiments de Welhynie et de Minsk. L'attaque trois fois renouvelée de l'ennemi sur ce point fut repoussée. Sur l'ordre du général Pautoff, le feu de la batterie n. 3 fut alors dirigé sur le kourgan de Malaketf. Au commencement, l'ennemi se borna sur le côté droit de la ligne de défense à une canonnade très-forte. A deux heures et demie de l'après-midi, une chaîne serrée de volontaires sauta de la première tranchée sur la lunette Bielkin. Derrière eux avançaient de fortes colonnes formant à peu près 10,000 hommes, qui descendaient vivement dans le chemin creux : mais, recues par la mitraille de la lunette Bielkin, de la batterie Busakoff du bastion n. 6. et de la batterie Isemiakin, elles furent rejetées en arrière et se dirigèrent dans la direction des troupes, qui dans ce moment montaient à l'assaut contre le bastion n. 5. Les colonnes qui s'étaient jetées dans le bastion n. 5, arrivaient dans le fossé malgré le feu violent de la mitraille et de la mousqueterie, et commençaient déjà à monter sur le parapet, quand le commandant du régiment des chasseurs podoliens, le colonel Alenikow, jeta ses réserves sur les assuillants, et les rejeta à la basonnette dans le fossé, sans les laisser arriver sur la crête du parapet. En même temps que l'ennemi, rejeté du bastion n. 5, se retirait dans ses tranchées, des troupes fraîches en sortaient devant la redoute Schwarz, et se jetaient dans le fossé et sur le parapet de la redoute, dont les canons démontés formaient la défense de sa face droite. L'attaque de l'ennemi devant le front et le côté droit fut repoussée par la mitraille et la mousqueterie; mais, sur le côté droit, l'ennemi réussit à atteindre le sommet et à envahir l'intérieur de la redoute. Sur le côté droit, l'on en arriva aux mains; le 2º batailles du régiment Schitomir fut repoussé. Le rénéral Chruschtschew, commandant de l'aile de la première division, remarquant la réussite de l'ennemi sur ce point, envoya au secours des Schitomirs deux bataillons du régiment de Minsk. En même temps le colonel Nerenkin, commandant du régiment Ekaterinenburg, qui occupait le chemin creux entre les bastions n. 4 et 5, se jeta dans la redoute. Les cadavres seuls des Français entrés dans la redoute restèrent dans le fort. Le régiment Osten-Sacken arriva à la première division de la ligne de défense au moment où l'ennemi exécutait son attaque sur les redoutes Bielkin et Schewarz, et fut témoin en personne de la façon dont il était repoussé. Les troupes de l'ennemi, concentrées pour l'attaque de la première division, décimées par la mitraille et la mousqueterie, rentraient dans leurs tranchées et ne renouvelaient plus l'attaque. Le commandant en chef se rendit à la seconde ligne de défense, en face du kourgan Malakoff, et se convainquit qu'il était occupé par une masse importante de Français, avant derrière eux des réserves très-fortes. Il se convainquit que la reprise du bastion Kornilow entraînerait des pertes immenses, et comme il avait l'intention d'évacuer la ville, il se décida à tirer profit de la fatigue de l'ennemi et à effectuer cette opération si difficile. Il ordonna donc au général Schegelew, sans entreprendre une attaque sur le bastion Kornilow, d'empêcher l'ennemi de déboucher par là dans la ville, en défendant jusqu'à la nuit les ouvrages détruits du côté nord du kourgan. Cela eut lieu malgré tous les efforts des Français de déboucher par la gueule. De cette façon, par la valeur et la constance de la garnison et malgré les fortifications très-endommagées, les attaques de l'ennemi, supérieur en nombre, ont été repoussées sur cinq points.

« La prise du Kourgan de Kornilow, le seul point où l'ennemi ait eu du succès, fut le résultat de l'extrême supériorité du nombre (l'ennemi n'avait pas dirigé sur ce point moins de 30,000 hommes) et de la mauvaise disposition locale de la partie postérieure du kourgan, qui en rendait l'accès extrêmement difficile du côté de la ville. Mais la défense de Sébastopol nous a coûté cher. Les lieutenants-généraux Chrulew et Martineau et le général-major Lyssenko ont été blessés; ces deux derniers dangereusement. (Lyssenko est mort depuis de ses blessures le 13 septembre.) Ont été tués : le chef de la 1<sup>re</sup> brigade de la 8<sup>e</sup> division d'infanterie, général comte de Basseau; le chef de la 2<sup>e</sup> brigade de la 9<sup>e</sup> division d'infanterie, général-major Joufféreff; le commandant du régiment d'infanterie Seelengin, colonel Mesenzoff; le commandant du régiment Modline, colonel Arschenelski; le commandant du régiment d'infanterie comts Diebitch-Sabalkanski, colonel Neidhardt; le capitaine en se-

cond Kotzebue et l'officier d'état-major Schtscherbatscheff, détaché à l'artillerie à cheval du Don. Ont été blessés : le commandant de la 2º brigade de la 5º division d'infanterie, général-major Souroff: le commandant du régiment Muromski, lieutenant-colonel Nitschek; le chef de la 49° druschine de la milice Kursk, colonel Tschremissinoff; le commandant du régiment de Podolie, lieutenant-colonel Alennikoff; le commandant du régiment de Praga, colonel Freund; l'aide-de-camp de l'empereur Woeikoff, chef d'escadron de la garde; le capitaine Meïendorff, de l'état-major général (ces deux derniers sont morts depuis). Ont reçu des contusions : le commandant de la 2º brigade de la 9º division d'infanterie, général-major Nossoff; le commandant du régiment de chasseurs Galizki, colonel Swieress. La perte générale de la garnison, le 8 septembre, consiste en tués: 4 officiers supérieurs, 55 officiers inférieurs, 2.625 soldats: blessés: 26 officiers supérieurs, 206 officiers inférieurs, 5826 soldats; contusionnés : 9 officiers supérieurs, 38 officiers inférieurs, 1,138 soldats; manquants : 24 officiers et 1,739 soldats. Les rapports concernant les pertes de l'artillerie ne sont pas encore connus. »

Nous trouvons dans un autre rapport le récit de la manière dont s'opéra l'évacuation de Sébastopol: Les volontaires et une partie des 'artilleurs furent laissés sur la ligne de défense et entretinrent un feu rare d'artillerie et de carabines. Les lignes de barricades construites à l'avance dans l'intérieur de la ville furent occupées dans la partie droite par les régiments de Tobolsk, de Volhynie et de Minsk, et dans la partie gauche par ceux d'Azof et d'Odessa. A couvert de ces troupes avancées, les différents corps disposés derrière elles commencèrent à se porter successivement sur la place Nicolas, d'où elles traversèrent la baie par le pont; celles du faubourg de Karabelnaïa s'embarquèrent à bord des vapeurs et des bâtiments préparés par les soins du vice-amiral Novossilsky. Lorsque toutes les troupes eurent évacué la place Nicolas et le cap Pavlovski, et que les blessés qui se trouvaient dans les batteries de Nicolas et de Paul eurent été transportés au côté nord, il fut donné un signal auquel le reste de l'artillerie, les volontaires et les troupes qui garnissaient les barricades commencèrent à se replier vers les points du passage de la baie. A mesure que les dernières troupes se retiraient des divers points de la ligne de désense, les pièces de grosse artillerie qui les garnissaient étaient autant que possible mises hors de service, et les magasins à poudre incendiés ainsi que la ville. Après le passage de toutes les troupes au côté nord, le pont fut démonté. Le 28 août (9 septembre), après l'évacuation de la ville, eut lieu l'explosion des batteries n. 7, 8 et 10; dans la soirée,

la batterie de Paul sauta, et l'on fit également sauter les minimes approvisionnements de poudre qui se trouvaient dans la batterie Nicolas. « Ainsi, ajoute le rapport, après trois cent quarante-neuf jours de défense opiniâtre de la ville entourée à la hâte, en vue de l'ennemi, par des fortifications de campagne, et offrant entre ses diverses parties des obstacles naturels aussi importants que la baie du sud et la rade de Sébastopol, la garnison évacua la ville sans être inquiétée. »

Les paroles du prince Gortschakoff établissent un fait important : la résolution des Russes de continuer les opérations militaires en Crimée. Le général dit que la guerre de campagne est celle qui va à l'esprit du soldat russe. On peut faire remarquer qu'à en juger par les batailles de l'Alma, d'Inkermann et de Traktir la guerre de campagne va tout aussi bien à l'esprit des soldats français et anglais et qu'elle leur réussit mieux.

On ne connaît qu'imparfaitement les misères que la garnison de Sébastopol a endurées pendant le siège, et l'on a lieu de s'étonner que son moral n'ait pas été plus tôt affaibli par des souffrances dont les médecins préposés à la direction des hôpitaux ont pu sonder la profondeur. Il a fallu que les soldats vissent tomber autour d'eux les chefs qu'ils vénéraient, pour qu'ils sentissent leur courage défaillir. Le professeur Gublenk, médecin en chef de l'hôpital de Sébastopol, fait, dans une lettre particulière, un tableau déchirant des maux de toutes sortes qui décimaient l'armée. Depuis le 43 juin, il v eut 3,000 amputations; si l'on ajoute à ces mutilations les ravages du choléra et du typhus, on se fera une idée de la situation de la garnison. Ce fut pour le soldat russe un véritable jour de deuil que celui où l'amiral Nachimoff, sur lequel, dans un précédent chapitre, nous avons donné quelques détails, tomba frappé d'une balle. Son activité était telle que, pendant neuf mois, il n'ôta pas une seule fois son uniforme. S'il avait peu de soin de lui-même, il veil--lait avec la sollicitude d'un père sur ses subordonnés; il employait à des actes de bienfaisance, non-seulement son traitement, mais les sommes considérables que l'empereur lui avait données à titre de récompense après le premier bombardement, et il était souvent obligé de recourir à la bourse de ses aides-de-camp. Les officiers blessés recevaient de lui les rafraîchissements les plus coûteux, et, chaque matin, il envoyait à Todtleben, qu'il aimait beaucoup, un bouquet de fleurs fraîches. Cette bonté, qui s'étendait à tout ce qui l'entourait, électrisait ses matelots, qui se fussent fait tailler en pièces pour ·lui. Sa bravoure était sans ostentation; il répondait à ceux qui voulaient l'empêcher d'aller sur la plate-forme du bastion où plus tard il recut la mort : Laissez-moi, j'y respire plus librement. Un poète

lui avant adressé une nièce de vers, il se retourna vers les officiers de sa suite et leur dit : « J'aurais mieux aimé qu'il m'eût envoyé un tonneau de choucroute pour mes matelots. » Ces pareles ne contribuaient pas peu à le rendre populaire: mais on remarquait, et luimême s'en était aperçu, qu'à mesure que le siège se prolongeait, il éprouvait une impression nerveuse qui s'élevait jusqu'à l'exaltation. Après les angoisses du second bombardement, il déclara qu'il n'en supporterait pas un autre; cependant il en vit encore trois. Mais il était arrivé à un état de surexcitation qui touchait à l'aliénation et qu'on attribuait à l'usage immodéré des boissons alcoaliques. Quai qu'il en soit, sa mort fut pour la garnison un coup de foudre, et son moral s'en ressentit. La tache que la déloyale surprise de Sinople a faite au nom de cet officier ne s'effacera jamais; mais pourquoi ne pas rendre justice aux qualités d'un homme sur lequel l'histoire. moins sentimentale que les contemporains, portera un jugement sévère? De toutes les descriptions qui ont été faites de la ville de Sébastopol après l'entrée des troupes alliées, la plus exacte, la plus riche de détails intéressants est sans contredit celle qu'a publiée le Moniteur sous la signature de M. Launoy. Nous avons décrit avec soin l'extérieur de la ville et ses fortifications aujourd'hui détruites. Le tableau suivant de son intérieur achèvera de présenter au lecteur la physionomie de cet arsenal célèbre que quatre générations de souverains avaient laborieusement élevé pour les besoins de leur politique. Après avoir lu ces lignes, on sera frappé de la grandeur de l'échec et de l'immensité de la perte que la chute de Sébastopel a fait subir à la Russie.

Avant la guerre, les Russes donnaient un seul nom à toute la montagne où se trouve Malakoff. Ils l'appelaient Sapoun-Gora, expression dérivée de deux mots, gora, montagne, et sapoun, respiration, et qui, traduite littéralement, signifie : montagne qui coupe la respiration. Depuis la construction de la tour, la première colline fut appelée Malakoff, et le ravin qui passe par le centre de la montagne et la divise en deux parties distinctes recut le nom de Mala-Love-Balka ou ravin de Malakoff. Les généraux russes, pour indiquer cet ouvrage important, l'appellent souvent, dans leurs rapports : hastion Kornilow, en l'honneur d'un de leurs officiers généraux de marine les plus distingués, tué au commencement du siège. A Pôpoque de leur domination, les Tartares avaient établi, sur ces points élevés, des postes d'observation qui communiquaient avec Bagtché-Sérai, où se trouvait le centre de leur geuvernement, et il existait sur le versant du ravin un petit village militaire dépendant d'Aktiar, habité par un corns de cavaliers chargés d'escorter les courtiers du khan. Pendant les premiers temps de leur conquête, les

Russes y eurent un sémaphore qui correspondait avec les points principaux du littoral et de l'intérieur, et qui a été remplacé depuis longues années par le télégraphe construit dans le nord, et dont la tour s'élève sur l'ancienne maison du général Shaksaroff, mort depuis près de trente ans. Une des branches de ce télégraphe suit la direction de Nicolaïeff, avec lequel il peut communiquer en deux heures, par Otchakoff, au moyen de quatorze stationséchelonnées sur la route. Vers la fin du derpier siècle, Pallas, l'illustre savant, y organisa un observatoire météorologique, où il recueillit des matériaux nour son beau travail sur la physique et la topographie de la Tauride. Lorsque le gouvernement russe créa l'établissement de Sébastopol, il fut préoccupé de l'idée dominante d'en faire une base d'opérations nour envahir un jour Constantinople; il ne prévoyait alors ni une agression sur son nouveau territoire de la part des grandes puissanges, ni surtout une descente audacieuse comme celle de la vapeur et la supériorité de nos troupes et de notre marine nous ont permis de faire soixante-dix ans plus tard; mais il redoutait, du côté de la mer. un bombardement qui aurait incendié sa flotte et son nouvel arsenal. Dans cette pensée, il fit exécuter un ensemble de travaux considérables destinés à défendre l'entrée du port et à battre la mer. Ce ne fut que longtemps après qu'on éleva quelques ouvrages du côté de la terre. La zone intérieure qui s'étend à la droite du port resta sans défenses jusque vers 1845. A cette époque, un industriel russe trèsriche, M. Malakoff, qui avait depuis longtemps l'entreprise des grands travaux de maconnerie exécutés à Sébastopol par le gouvernement impérial, fit construire à ses frais, d'après les plans du génie russe, sur le plateau de la colline la plus rapprochée de Karabelnaïa, upe tour semi-circulaire, à deux étages, armée de 8 canons en fonte de Suède, qui forent établis sur un modèle fourni par l'artillerie russe, et il fit don à l'État de la tour et de son armement. qui comprenait alors une batterie casematée dans l'intérieur et une batterie barbette sur sa plate-forme. L'empereur Nicolas, lors de son vingt-aixième voyage en Crimée, en 1847, assista à des expériences de tir qui furent faites sur ce nouvel ouvrage récemment terminé. et, pour récompenser M. Malakoff de son dévouement à sa personne, il décida que la tour porterait son nom, et it le nomma en outre patekonei-gragdanin, c'est-à-dire bourgeois notable de l'empire, titre · la plus rapproché de la noblesse, qui lui donne le droit de faire éleyer à ses frais ses enfants dans les établissements publics.

Dans une des salles de l'ancienne amirauté qui était autrefois affectée aux séances du conseil, et qui depuis a servi de magasin d'hahillement, on lit les deux inscriptions suivantes en langue russe, noircies par la fumée de l'incendie et placées à la partie supérieure du mur principal: a 8 avril 1783, manifeste de prise de possession de la Crimée. — 5 mai 1785, fondation du port de Sébastopol. » Ces dates sont célèbres. Ce fut en 1736 que les Russes, qui avaient déjà plusieurs fois attaqué des points isolés de la Tauride, envahirent la Crimée sous la conduite du maréchal de Munich et la ravagèrent. Depuis, ils poursuivirent avec une persévérance opiniâtre leurs idées de conquête; ils employèrent, à différentes époques, pour arriver à leur but, quatre armées squi furent complétement détruites, et ils ne durent leur succès définitif qu'à la trahison de Chahyn-Guéraï, khan de Crimée, prince suzerain de la Porte qui, manquant à tous ses devoirs, abdiqua le trône en faveur de Catherine. Ce ne fut que deux ans plus tard, le 10 juin 1783, que la Turquie signa, à Constantinople, le traité de paix par lequel elle ratifia, en faveur de la Russie, le droit de possession de la Crimée.

Le premier acte de Catherine, dès qu'elle eut atteint le but de sa politique et de ses efforts, fut de donner à l'homme qui avait, en dernier lieu, commandé ses armées, à son favori, le prince Potemkin, le titre de gouverneur général des contrées nouvellement conquises, de grand amiral de la mer Noire, et de lui conférer le surnom Tavritcheskoï, ou le Taurique. Potemkin engagea en Europe des ingénieurs et des officiers étrangers, réunit tous les matériaux nécessaires à son entreprise, et fonda, d'après les ordres de sa souveraine, qui elle-même en avait choisi l'emplacement, à l'endroit où se trouvait un petit village maritime tatar appelé Aktiar, un port de guerre qui devait un jour dominer la mer Noire. Il avait conçu l'idée de lui donner le nom de l'impératrice, mais cette princesse en ordonna autrement, et, en vertu d'une déclaration officielle du mois de juillet 1783, elle décida que le nouvel établissement, qui avait été le but de tous les efforts de son règne, s'appellerait Sébastopol, nom tiré de deux mots grecs: Sébastos, auguste, impérial, et polis, ville, et qui signifie ville auguste, ville sainte, ville impériale; elle montra ainsi l'importance qu'elle attachait à cette fondation, et l'avenir qui, dans sa pensée, lui était réservé. Les constructions furent poussées avec la plus grande activité; et lorsque, pendant son voyage en Crimée, Catherine vint, dans les premiers jours du mois de juilet 1787, visiter Sébastopol, deux ans après sa création, d'après le rapport de notre ambassadeur, qui l'accompagnait, des travaux importants avaient été exécutés, et l'amirauté, une partie des magasins de la marine, deux hôpitaux, plusieurs ouvrages de défense, un grand nombre de maisons particulières, le lazaret, les quais, un bassin de carénage étaient terminés. Quatre années plus tard, un autre établissement, celui de Nicolaïew, chantier de construction de la flotte russe, indispensable au premier, était créé, et les armements maritimes de cette partie de l'empire recevaient un développement considérable. Les fravaux de Sébastopol furent continués avec la plus grande vigueur jusqu'à la mort de Catherine, arrivée le 17 novembre 1796. L'empereur Paul I<sup>er</sup> s'occupa peu de la Crimée et négligea la conquête de sa mère. Jusqu'en 1805, Sébastopol fut presque oubliée; à cette époque, l'empereur Alexandre, qui méditait une attaque contre la Perse et contre l'empire ottoman, reprit avec une activité nouvelle les travaux, qui ne furent plus jamais interrompus. Les plus importants désormais datent des années 1825, 1830, 1836, 1845, 1847 et 1852. L'empereur Nicolas surtout a attaché au développement de Sébastopol son nom et sa puissante volonté. Il a été secondé par deux hommes d'un grand mérite, le prince Woronzow, nommé en 1823 gouverneur général de la nouvelle Russie, et l'amiral Lazarew, qui a été longtemps chef de la flotte et de tous les établissements maritimes de la mer Noire.

La ville de Sébastopol a, d'après les indications du cadastre russe, depuis l'extrémité du fort Nicolas jusqu'aux anciennes casernes, 2 verstes de longueur sur 1 verste 80 sagènes dans sa plus grande largeur. La verste russe, qui contient 500 sagènes, correspond à 1,067 mètres français. Elle est située dans l'espace compris entre la baie de l'Artillerie et la baie du Sud, et se trouve construite sur une longue colline coupée elle-même par des ravins, des plis de terrain et des espaces creux qui donnent à toute sa surface une inégalité de plan et un manque d'harmonie dans la distribution des maisons, qu'on ne rencontre nulle autre part. Elle se divise en deux parties distinctes: la ville haute, où demeure la population riche du pays, et qui renferme de belles habitations, dont plusieurs, entourées de jardins, ont reçu le titre, assez prodigué en Russie, de Palais, et la ville basse, où se tiennent les artisans et les journaliers.

La ville est coupée de dix rues dans sa longueur et de quinze dans sa largeur; on y voit aussi des espaces nombreux qui séparent les maisons et ne sont que des chemins mal entretenus, sans alignement et sans régularité. Parmi les rues de la ville, deux sont véritablement helles et forment les deux grandes artères de cette cité célèbre. Elles sont enpente, et partent l'une et l'autre du boulevard, grande promenade plantée d'arbres appelée Grafskaïa-Pristagne, située sur la partie culminante du plateau, et, après avoir longé la ville dans toute son étendue, elles viennent aboutir au port. La première de ces voies est la rue de la Mer, qui, dans son parcours, décrit une courbe et tombe près du fort Nicolas, sur une place irrégulière, mais assez belle, donnant, d'un côté, sur la baie de l'Artillerie, et, de l'autre, sur la baie du Sud ou port des vaisseaux. Cette place forme un vaste triangle, dont un des côtés s'étend le long du

port, dans la partie appelée plage du Comte ou plage Woronzoff, laquelle est bordée d'un magnifique quai en pierre construit depuis quelques années. Sur ce quai s'élève un portique composé de six colonnes cannelées, d'un beau caractère, supportant un fronton erné de profils grecs, que surmonte un trophée sculpté en pierre. Les chapiteaux de plusieurs des colonnes sont anciens et proviennent des fouilles de Kherson. Ce monument, d'un effet heureux. est concu dans le style des arcs de triomphe, et porte le millésime de 1846; à sa gauche est un bel escalier en pierre avec rampes et balustrades également en pierre, dont la mer baigne les marches inférieures. La seconde des deux voies, plus belle encore que la première et aussi bien entretenue, est la rue Catherine, appelée généralement aujourd'hui rue Nicolas. Elle est bordée de trottoirs, de beaux magasina, de quelques jolies maisons à un étage, et de trois édifices publics dignes d'attention. Le premier est la cathédrale, bâtie autrefois et donnée à la ville par feu l'amiral Ouchakoff. Elle est surmontée d'un clocheton russe recouvert de zinc galvanisé, et qui, de loin, a l'apparence du fer poli. Au sommet de ce clocheton était une énorme croix grecque plantée sur un globe terrestre. Le toit de l'édifice a été ébranlé par les bombes que, depuis quelque temps, les Russes lancent de la partie nord, et, pour éviter leur chute, on a dû descendre la croix et le globe. Le second est une petite chapelle en pierre, placée sur la même ligne et à quelques mètres de la cathédrale, et qui lui sert de succursale. Sa construction est soignée et gracieuse. Entre les deux édifices est une superbe cloche. suspendue à un mètre au-dessus de terre et protégée par un simple toit en bois. Le troisième édifice est une tour ronde et élevée, située du même côté et appartenant à l'amirauté. A son sommet, qui domine le port et la ville, était une vigie chargée spécialement de veiller au feu et de donner l'alarme en cas d'incendie. Aux deux tiers de sa hauteur, on voit deux cadrans tournés l'un au nord et l'autre au sud, et correspondant à deux horloges, l'une réglée sur le temps moyen, et l'autre sur le temps yrai. Cette dernière donnait l'heure à l'arsenal et indiquait le moment exact auquel devait être tiré le coup de canon de midi qui partait de l'amirauté.

En face du fort Nicolas, dans l'espace compris entre la rue de la Mer et la rue Nicolas, s'élève un véritable îlot en terre, sur lequel a été érigé le célèbre monument de Kazarsky, colonel d'artillerie russe, qui, d'après la légende du pays, s'est distingué d'une manière particulière dans la guerre de 1828 contre les Turcs. Ce monument, situé sur une plate-forme entourée d'arbres, se compose d'un socle carré en marbre blanc, de 2 mètres de hauteur, surmonté d'une proue de navire seulptée en bronze. Sur une de ses faces on lit

l'inscription suivante, en langue russe, dont les caractères en relief sont de bronze: A Kazarsky, 1834; et sur la face opposée, on lit cette phrase, écrite dans la même langue: A Kazarsky, pour l'exemple. A l'extrémité de la plate-forme, qui sert de promenade, est une petite chapelle gothique en pierre, entièrement nue à l'intérieur, et près d'elle un mât de signaux. On monte au monument de Kazarsky par un bel escalier en pierre, garni d'une magnifique rampe. situé en face et de l'autre côté du fort Nicolas. Dans la partie élevée de la ville, il y a un autre monument en pierre de taille qui attire tous les regards: c'est l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, qui est la copie littérale et réduite de l'église de la Madeleine de Paris. Ses dispositions intérieures et extérieures sont les mêmes, mais ses proportions sont celles du temple de Thésée à Athènes. Les deux côtés de la porte d'entrée sont des niches où se trouvaient des statues en marbre blanc de saint Pierre et de saint Paul, d'une bonne exécution. Le fronton du monument est en bronze doré. Il ne représente pas de figures, mais seulement des attributs religieux, hien groupés, au centre desquels se détache la croix grecque. Cette église étant placée sur une éminence, d'après les principes adoptés par tous les grands artistes de l'antiquité, ses lignes régulières et pures produisent de loin un effet très-heureux.

Indépendamment de plusieurs chapelles, la ville possède sept églises. Les principales sont, en outre de celles dont nous avons déjà parlé, l'église de Saint-Pierre, celle de Saint-Nicolas et celle de Saint-Michel. Le boulevard et le quartier qui l'avoisine renferment de très-belles habitations toutes à un seul étage, d'après l'obligation qu'imposent aux propriétaires les servitudes militaires, et toutes assurées, ce qui indique qu'on redoute l'incendie. Parmi ces habitations, on distingue le palais Menschikoff, le palais Woronzoff, la maison des princesses Potemkin, qui descendent du célèbre ministre de ce nom, et ont de grandes propriétés en Crimée, la maison de la famille Upton, celle de la famille Malakoff, celle de la famille de Witt, celle de la famille Lazareff, et un grand nombre d'autres appartenant à des autorités maritimes ou militaires en exercice. Deux édifices publics, situés dans le même quartier, sont devenus célèbres : l'un est l'école de district pour les garçons, et l'autre l'école pour les filles des marins de la ville. Cette dernière est une grande construction en pierre, assez élevée, ayant un peu la forme d'une église gothique, et dont le toit est recouvert avec des plaques de zinc peintes en vert. En dehors de la baie de l'Artillerie, à l'intérieur et le long de la batterie de la Quarantaine, du mur crépelé, du bastion Central et jusqu'au bastion du Mât, se trouvait un quartier très-étendu, assez éloigné du reste de la ville, habité par la population pauvre du pays: toutes les maisons de ce quartier, dont le nombre est très-considérable, sont hachées par les projectiles, et il n'en reste plus que des décombres informes. Dans la partie intermédiaire de la ville se trouvent deux édifices dout il a été parlé: l'un est la bibliothèque, sur la façade et sur le fronton de laquelle étaient deux bas-reliefs modernes d'un bon travail. L'ennemi paraît avoir emporté une partie des livres et des atlas; mais, d'après le catalogue et d'après ce qui a été recueilli, on peut juger de l'importance de la collection, qui comprenait des ouvrages sur la marine, sur l'art militaire, sur la géographie, sur l'histoire, sur l'économie politique, sur la littérature.

L'autre édifice est le théâtre, dont la façade, assez belle, se compose d'un fronton supporté par des colonnes en pierre. La salle, à l'intérieur, a les proportions de celle du théâtre du Palais-Royal de Paris. La troupe lyrique d'Odessa y donnait des représentations qui cessèrent lorsque la ville devint dangereuse à habiter. Une des dernières affiches, à demi rongée par l'incendie, était apposée sur le mur au moment de notre entrée; elle annonçait la représentation du 20 décembre 1854, qui devait se composer de la Lucia, d'un hymne national russe avec chœurs, et de la fameuse cantate intitulée: la Victoire de Sinope.

Sébastopol est une ville essentiellement maritime, dans laquelle l'élément maritime, qui a été le but de sa création, domine exclusivement. La nature y a tout fait, tout préparé pour l'accomplissement des desseins de ses fondateurs. Le port, ou plutôt la rade, qui s'avance dans les terres du côté du sud-est, offre l'aspect d'un véritable bras de mer. Il a, d'après les travaux de l'amirauté russe, 7 verstes ou 7 kilomètres 469 mètres de longueur, depuis son entrée jusqu'à l'embouchure de la Tchernaïa, qui forme son extrémité, et 1 verste de largeur dans sa partie la plus rapprochée de la mer. Au sud de la rade sont les cinq baies qui constituent, à proprement parler, le port de Sébastopol, la ville entière, l'arsenal et tous les établissements de la marine que nous possédons. Au nord de la rade se trouvent quelques anses sans importance, et des positions militaires que les Russes occupent et qui sont indépendantes du port. Les cinq baies qui se ramifient sur la partie sud de la rade sont : celle de la Quarantaine, celle de l'Artillerie, autour de laquelle on voit le marché et la partie commerçante de la ville; celle du Sud ou port des vaisseaux, qui peut donner asile aux plus grands navires de guerre; celle de l'Arsenal ou des Docks, et celle du Carénage. Le long de ces baies s'étendent des magasins et des ateliers de tous genres qui portent la date de 1847; entre la baie du Sud et celle des Docks s'élève un vaste îlot sur lequel on a construit les magnifiques

casernes de la marine, bordées d'un quai en pierre d'une grande beauté, et à l'arrière desquelles est la nouvelle amirauté. Dans la baie de l'Arsenal se trouve le beau travail auquel on a donné, improprement, le nom de Docks. C'est un immense bassin de radoub. construit en pierre et en granit, dans lequel on a ménagé six formes de vaisseaux, semblables à celles qui se trouvent dans nos ports. Ces formes sont disposées trois par trois, dans un espace carré assez rétréci. Le bassin, de niveau avec la mer, est entretenu par un canal qui s'alimente à la Tchernaïa, et il est vidé au moyen d'une machine d'épuisement mue par la vapeur. On pourrait, en utilisant complétement cette construction, faire passer au bassin six vaisseaux à la fois. Plus loin que la baie des Docks, et de l'autre côté de la muraille de la ville, s'étend le faubourg de Karabelnaïa, habité par les marins de la flotte. Il y a de belles casernes, des ateliers de confection d'habillements, des magasins, des hôpitaux, et, à son centre, une église consacrée à saint Michel. On a trouvé dans la ville un total de 4.200 pièces d'artillerie, dont un certain nombre en bronze. Les constructions innombrables et le développement de la flotte avaient augmenté dans des proportions importantes la population de Sébastopol, qui, d'après les documents russes officiels, était, au moment de la guerre, de 42,969 hommes et de 4,505 femmes.

C'est de la colline de Cathcart's-Hill, le cimetière des Anglais, que l'on a la vue la plus complète de Sébastopol. Dans l'avenir, ce lieu funèbre et glorieux sera pour les Anglo-Saxons le but de plus d'un pèlerinage. « Que le voyageur, dit un correspondant du Times, contemple alors du haut de cette modeste plate-forme la cité impériale rendue à sa magnificence et entourée de remparts trois fois plus formidables que ceux qui formaient naguère son enceinte, ou bien qu'il n'ait sous les yeux que les ruines de Sébastopol, s'il coule dans ses veines quelques gouttes de sang breton, il ne pourra fouler sans émotion cette terre où repose tout ce qu'il y avait de mortel chez quelques-uns des plus nobles soldats qu'ait jamais produits notre race guerrière. Il retrouvera sur le sol la trace de ces ennuyeuses tranchées où l'homme le plus robuste sentait sa forçe l'abandonner de jour en jour, où les plus confiants perdaient toute espérance, et où le soldat anglais a eu à lutter, durant un long hiver, contre les privations, le froid, la gelée, la neige, la pluie, fléaux plus terribles et plus mortels que le feu de l'ennemi. Embrassant du regard le Redan, Malakoff, les Carrières, le Mamelon, la redoute Gordon, la batterie Chapman, il pourra, par la magie des souvenirs, faire revivre le passé, et assister en esprit à cette grande lutte, dont les épisodes se présenteront successivement à sa mémoire. Combien cette colline consacrée aux funérailles peut-elle contenir de nos brayes

officiers? Il est impossible de le dire. Toutes les places sont déjà remplies.

« Le cimetière présente un parallélogramme d'environ quarante vards en longueur sur trente de largeur; son enceinte est marquée par les restes d'un ancien mur qui doit avoir appartenu autrefois à un fort tartare ou qui marque la place de la première redoute construite par les Russes pour protéger l'enfance de Sébastopol. Quoique souvent la place où repose jusqu'au dernier réveil quelque camarade ne soit indiquée à l'œil de ses amis que par une légère élévation du sol, comme dans nos cimetières, il v a aussi plusieurs tombes en pierre, monuments plus durables, élevés par l'amitié ou par de plus douces àffections encore à ceux dont ce coin de la Crimée est devenu la dernière demeure. La première tombe que l'on rencontre à l'ouest, à l'entrée du cimetière, ne se distingue que par une humble motte de terre. Je ne sais quel est celui de nos braves officiers qui est enterré là. Sur la seconde on a placé une simple dalle avec cette. inscription : « A la mémoire du lieutenant H. Tryon: de la brigade lles carabiniers, tué en combattant, le 20 novembre 1854. » C'était un vrai soldat; brave, de sang-froid, résolu; et dans la terrible journée d'Inkermann il se servit de la carabine avec plus de succès . qu'aucun de ses hommes. Le 20 novembre, au combat des Carrières; où un petit nombre d'Anglais chassa de cette position un enhemi beaucoup plus nombreux, il se conduisit avec tant de courage. title le général Canrobert lui fit le rare honneur de mettre son nom à l'ordre du jour de l'armée française. Tout près de lui repose un officier vivethent regretté. Une pierre dit son nom aux visiteurs : à À la mémoire du brigadier-général Thomas Leigh Goldie, coma mandant la 11º brigade de la 4º division de l'armée anglaise, lieu-« tenant-colonel du 57° régiment, qui tomba mortellement frappé « à Inkermann le 5 novembre 1854. » Le numéro 4 a une croix de pierre sans nom ni marque distinctive. Une croix de pierre s'élève aussi sur la tombe suivante, composée de deux dalles, sur l'une desquelles on lit: A la mémoire du brigadier-général Fox Strangways. k tué en combattant le 5 novembre 1854. » Quelques lignes en russe tont appel aux sentiments chrétiens de nos ennemis, et leur demandent de respecter, quand nous serons partis, les ossements de ceux qu'ils auraient admirés et aimés, s'ils les avaient connus. Le numéro 8 se fait remarquer par une pierre tumulaire d'assez grande dimension, surmontée d'une croix et ornée sur les côtés de quelques sculptures. Approchez et lisez: « Ci-git la dépouille mortelle « du capitaine Edouard Stanley, du 57° régiment, tué à la bataille « d'Inkermann le 5 novembre 1854. Cette pierre a été élevée à sa a mémoire par sa compagnie. - Renversé, mais non détruit. (Saint

« Paul, 2° aux Corinthiens, iv, 9. » Qui ne contemple avec respect les monuments de ces braves soldats, et qui ne songe avec une sorte d'envie au sort de ceux dont la mémoire est ainsi honorée? Il y a, dans le même rang, quatre autres tombes, dont une seule porte une indication. La place où repose sir George Cathcart est marquée par un très-beau monument élevé par une division de l'armée au général qu'elle aimait, et pour lequel lady Cathard a exprimé ses remerciments aux compagnons d'armes de l'homme dont elle porte le nom. L'épitaphe rappelle les services du général, la part qu'il prit, sous le drapeau des Russes, à une de leurs plus mémorables campagnes, la date de sa mort prématurée et glorieuse. Une autre inscription en langue russe dit également quel fut l'homme qui repose sous ce monument.

« Dans la seconde rangée, à l'est, on trouve d'abord deux tombes dont les pierres ne portent aucune inscription. La troisième se distingue par une très-belle colonne en pierre de taille, surmontée d'une croix, et placée sur un double piédestal. Sur la colonne audessous de la croix, on lit cette inscription: « Au lieutenant-colonel C.-F. Seymour, des fusiliers écossais de la garde, tué en coma battant le 5 novembre 1854. » Au-dessous de cette épitaphe, se trouve une croix sculptée dans la pierre, avec les lettres I. H. S. De l'autre côté, on a gravé une inscription en russe, destinée à protéger contre toute profanation la tombe de ce brave officier. A la base du monument on voit une pierre taillée en losange, sur laquelle ont été gravées avec soin les armoiries du défunt avec cette devise : roi POUR DEVOIR C. F. S. Æ. 36. Combien d'amis absents auraient pleuré sur cette tombe! Tout à côté se trouve un beau monument élevé à sir John Campbell. Jamais soldat ne fut plus aimé et plus regretté de ceux qui servirent sous lui; et non loin de là, dans un autre rang, on remarque un magnifique sarcophage en marbre noir du Devonshire, consacré à la mémoire de sir Robert Newman, des grenadiers de la garde, qui mourut aussi à Inkermann. Malgré le voisinage de ces monuments de deuil, Cathcart's-Hill n'a pas cessé d'être, pendant le siège, le rendez-vous favori de tous les curieux et amateurs, diseurs ou raconteurs de ces bons mots et jeux d'esprit qui naissent et circulent dans un camp. Ce monticule a maintenant perdu tout son attrait comme poste d'observation; il n'offre plus que l'intérêt plus grave, plus triste et plus durable qu'il tire de sa destination pieuse. Je regrette d'avoir à ajouter que chaque jour ajoute encore à la liste de ceux qui y ont trouvé leur dernière demeure, Le lieutenant-colonel Gough, du 33°, qui fut blessé à l'Alma, et qui était venu ici mal portant, est mort des suites des blessures qu'il avait reçues dans la journée du 8. »

Avantage remporté par les Russes en Asie. — Leur échec à l'attaque de Kars. — Conséquences de cette défaite. — Le soldat d'un sou. — Combat de Koughil. — La cavalerie et l'artillerie russes. — Ordre du jour du maréchal Péllissier. — Combat contre les Cosaques près de Kertch. — Prise de Kinburn. — Les honneurs de la guerre. — Description de Kinburn et d'Otchakoff. — Les Russes font sauter cette dernière ville. — Conséquence de ce fait. — Kherson et Nicolaief.

Par une faible compensation à tous leurs échecs en Europe, les Russes paraissaient avoir en Asie quelques avantages; mais la bravoure des Turcs ne tarda pas à changer la fortune et à mettre le succès du côté du bon droit.

Le 16 septembre, jour de la fête de l'empereur Alexandre, les Cosaques, les milices et les dragons russes aux ordres du général Kowalewski, dispersèrent un corps de troupes turques de 1,500 hommes de cavalerie régulière, à peu près 4,000 bachi-bouzouks et quelques centaines de cavaliers démontés, avec 4 pièces d'artillerie de montagne. Le commandant de cette colonne, Ali-Pacha, vieux et vaillant général, ayant pris part à toutes les guerres de la Turquie, fut fait prisonnier. On prit en outre l'officier et 45 soldats, l'enseigne, 2 étendards, 4 pièces d'artillerie de montagne, 68 caisses à gargousses et 55 à cartouches, le camp et beaucoup d'effets, chevaux et armes; les Turcs eurent 400 hommes de tués. Voici les détails donnés par le général russe sur cette affaire : « Le général Mouravieff, ayant appris qu'à Olta et Peniak on amassait des provisions considérables de bouche, ét qu'à Peniak et à Papchroute se trouvaient des troupes turques, arrivées d'Erzeroum pour s'introduire à Kars par la route d'Ardaghan, dirigea dans la nuit du 10 septembre une colonne d'infanterie et de cavalerie, avec 20 pièces d'artillerie légère et 8 affûts à fusées à la Congrève, sous le commandement du général Kowalewski, avec l'ordre de disperser l'ennemi concentré à Peniaphk et de frayer le chemin qui conduit de là, par Papchroute et le Sandschak-Gel à Kars. Après une marche forcée de 70 werstes (10 milles), la cavalerie russe atteignit la colonne ennemie, aux ordres de trois pachas, près du village Peniak. Les cavaliers turcs démontés occupaient les saillies des montagnes voisines; les bachi-bouzouks étaient devant le village, et la cavalerie régulière avec artillerie, en tout quatre petites pièces, à l'arrière garde. Le 11 septembre (30 août), vers six heures du soir, dit le rapport russe, un combat s'engagea dans lequel nos troupes valeureuses,

malgré la mitraille et la fusillade, ont chassé l'ennemi du village et lui ont pris un canon. Saisis de panique, les Turcs ont pris la fuite. En vain Ali-Pacha s'efforçait-il de rétablir le combat; lui-même, cerné par des Cosaques et blessé, a été fait prisonnier par l'essaoul lserdioukoff, après s'être défendu héroïquement. Les Cosaques se précipitèrent à la poursuite de l'ennemi fuyant par les chemins à Olta et Kotyk, et ne s'arrêtèrent pas pour faire des prisonniers, tâchant seulement d'empêcher les Turcs de se rallier. Cette poursuite acharnée sur les deux chemins se prolongea de 15 werstes, ce qui a rendu possible d'enlever aux Turcs tous les canons, dont les derniers furent saisis à 10 werstes du camp turc. Notre perte consiste en tout en 2 Cosaques blessés et 6 hommes de milices blessés. »

Enflés par ce succès et par quelques autres avantages partiels, les Russes se décidèrent, le 29 septembre, à tenter l'assaut de la ville de Kars. Le combat dura plus de huit heures, et de part et d'autre on se battit en désespérés. Les Russes paraissaient décidés à s'emparer de la place, et les Turcs bien décidés à la garder. Un moment les Russes étaient parvenus à s'emparer de deux batteries, mais avant qu'ils eussent le temps de tourner les canons ou de les enclouer, les Turcs se ruèrent sur eux avec une telle vigueur, qu'ils reprirent leurs batteries. Les Russes, dans leur surprise, se replièrent sur leurs camarades, jetant la confusion dans leurs rangs. Les Turcs firent une sortie et massacrèrent un nombre considérable de Russes, avant que ceux-ci eussent le temps de reformer leurs rangs et de revenir de leur surprise. La dépêche (de source russe) dit que, bien qu'un grand nombre de tués et de blessés aient été emportés pendant le combat, plus de 4,000 hommes sont restés morts sous les murs de la forteresse; 200 Russes ont été faits prisonniers, et quelques pièces d'artillerie sont tombées au pouvoir des Turcs. Ceux-ci perdirent environ 800 hommes, parmi lesquels plusieurs officiers supérieurs. Les Russes s'étaient vus forcés de lever le siège, mais depuis ils rétablirent le blocus.

Non-seulement cette tentative, combinée depuis plus de six mois, ne réussit pas, mais l'ennemi subit un de ces échecs qui démoralisent une armée et terminent une campagne. Ainsi, cette puissance si formidable, qui devait tout envahir comme un torrent, aussi bien en Asie qu'en Europe, a rencontré partout dans le patriotisme national un obstacle infranchissable. En Valachie, elle s'est heurtée pendant une année entière contre l'armée d'Omer-Pacha, battue à Oltenitza, battue à Cetate, sans pouvoir jamais passer le Danube, sans pouvoir surtout prendre Silistrie. En Asie, elle devait d'un seul bond arriver jusqu'à Erzeroum, et menacer encore Constantinople par Trébizonde, et, malgré les vices d'organisation de l'armée otto-

mane, elle a trouvé devant une place de sixième ordre, défendue par upe ceinture de fossés et par quelques canons, le terme de ses projets ultérieurs et une honte nouvelle pour son drapeau. On ignorait jusqu'à quel point la présence d'Omer-Pacha sur le territoire asiatique avait contribué à ce résultat; mais on conjectura que cette présence mettrait fin à la fois au désordre intérieur des troupes turques et à toutes les espérances des Russes sur ce point. C'est le caractère particulier de la longue carrière du généralissime ottoman, que partout où il s'est montré, il a apporté avec lui l'ordre, l'organisation, la confiance, une impulsion unique et vigoureuse, et une véritable invincibilité. Omer-Pacha n'a pas encore subi un seul échec militaire. Dans le Liban comme dans l'Albanie, dans le Kurdistan comme dans l'Herzegowine, il a toujours rétabli sans coup férir l'autorité du Sultan, au milieu même des situations les plus désespérées. A plus forte raison doit-il constituer en Asie, au milieu des populations indisciplinées, mais guerrières, qu'il est appelé à commander, nonseulement une barrière pour la Russie, mais encore une menace pour la Géorgie et l'Imérétie.

Cette sanglante bataille sous les murs de Kars n'est pas l'un des événements les moins importants de la guerre actuelle. La campagne de 1855 est riche en enseignements; le monde a pu voir avec une espèce de surprise les échecs multipliés et les pertes terribles qu'a subis l'armée russe. En Asie, disajent les organes russophiles, les Turcs auront à se repentir dès que les Russes prendront l'offensive. L'offensive a eu lieu, et personne n'a eu à se repentir, si ce n'est la Russie elle-même. C'est une véritable malédiction que celle qui poursuit le drapeau russe. Voilà la troisième année que dure la guerre, et la Russie n'a pas une seule victoire importante à enregistrer. Quelle singulière page dans les annales de l'histoire! Sinope est le dernier fait d'armes où la Russie soit restée maîtresse du champ de bataille. D'Oltenitza jusqu'à Kars, quelle longue suite de défaites, quel fleuve de sang, quelles hécatombes de victimes humaines, quelle destruction de bien-être, et quelle perte de prestige! La Russie perdit tout d'abord, dans la Moldavie et la Valachie, la foi que l'on avait dans sa toute-puissance, puis en Serbie et dans le Montenegro; vint la Grèce, ensuite le Caucase, et même sur les frontières de la Perse elle vit pâlir son étoile. D'un bout de la Russie à l'autre, la force morale fondée sur l'orhnipotence moscovite est anéantie.

La bataille de Kars eut pour principal effet de mettre Erzeroum à l'abri d'un coup de main et de dissiper les inquiétudes dont devenait l'objet cette campagne d'Asie, qui s'était ouverte sous de sinistres auspices. Dans notre premier volume, nous avons donné, en parlant des villes de l'Asie-Mineure, la description de Kars, cette ancienne résidence des rois d'Arménie.

Revendus en Crimée, où les Russes vont essuyer de nouveaux échecs au contact d'une armée électrisée par sa récente victoire et qui marche au combat aux bruits des chansons. Ces chants populaires sur la prise de Sébastopol se sont en effet multipliés dans l'armée, et pour en donner une idée, nous citerons trois couplets d'une chanson de M. Astier, intitulée: Le Soldat d'un sou:

Héros de la guêtre et du sac,
Sébastopol n'est qu'une étape!
Debout! et, de peur qu'il n'échappe,
Par monts, par vaux, sus au Kosak!
Du steppe, au bruit de vos tambours,
Vöht tressaillir les mornes routes,
Et devant vous, comme toujours,
L'ennemi fuit vers ses redoutes!...
Car c'est le piou-piou,

Car c'est le piou-piou, Le soldat d'un sou, Qui renverse tout Et fait trou partout!...

De leurs bataillons effarés
La plaine, ce matin couverte,
Sur son immensité déserte
Laisse errer les yeux égarés!
Tapis derrière leur prison,
lls disent entre eux, dans leurs bouges,
En interrogeant l'horizon:
Vienpent-ils les pantalons rouges?
Car c'est le piou-piou,
Le soldat d'un sou,
Qui renverse tout
Et fait trou partout!...

Ces soldats qui, d'un pas si fier Marchant le mousquet à l'épaule, Font trembler les géants du pôle, Sont des conserits partis d'hier!... La poudre a bronzé leurs couleurs, Mais je vois encor sur leurs bouches Le baiser de leur mère en pleurs Sous les noirs baisers des cartouches!

Car c'est le piou-piou, Le soldat d'un sou. Qui renverse tout Et fait trou partout!...

Les opérations nouvelles, qui devaient avoir pour pivot Eupatoria, furent inaugurées d'une manière brillante le 29 septembre par une affaire de cavalerie dont les détails sont contenus dans le rapport suivant du maréchal Pélissier au ministre de la guerre :

. « Monsieur le maréchal, en rendant compte à Votre Excellence. dans ma dépêche du 29 septembre, de l'envoi du général d'Allonville à Eupatoria avec trois régiments de sa division de cavalerie (4º hussards, 6º et 7º dragons, et une batterie à cheval), j'exprimais l'espoir que l'habile activité de ce général, secondé avec empressement par le muchir Ahmet-Pacha, parviendrait à rejeter au loin les troupes que les Russes entretiennent autour d'Eupatoria, et à menacer ensuite la grande ligne de communication de l'ennemi de Simphéropol à Pérécop. Un brillant combat de cavalerie livré le 29 septembre à Koughil (5 lieues nord-est d'Eupatoria), et dans lequel la cavalerie russe du général Korf a été complétement défaite par la nôtre, vient d'inaugurer très-heureusement cette série d'opérations dont Eupatoria doit être le pivot. D'après ce qui avait été convenu entre Ahmet-Muchir-Pacha et le général d'Allonville, trois colonnes quittèrent Eupatoria le 29, à trois heures du matin, pour marcher à l'ennemi. La première, dirigée au sud-est, alla prendre position à l'extrémité de l'isthme, vers Saki. Elle n'avait devant elle que quetques escadrons, qu'elle a facilement contenus, avec l'aide de deux canonnières qui l'ont appuyée de leur feu. La seconde, commandée par le muchir en personne, et passant par Oraz, Atchin et Teiech, s'est avancée sur Djollchak, en ruinant sur son passage tous les anprovisionnements de l'ennemi. La troisième, à la tête de laquelle s'était mis le général d'Allonville, se composait de 12 escadrons de sa division, de la batterie Armand (artillerie à cheval), avec 200 cavaliers irréguliers et 6 bataillons égyptiens. Elle traversa l'un des bras du lac Sasik et marcha par Chiban sur Djollchack, rendez-vous commun où les deux dernières colonnes furent réunies vers dix heures du matin. Ces deux dernières colonnes avaient poussé devant clles des escadrons russes qui s'étaient successivement repliés sur leurs réserves. Pendant que le général d'Allonville faisait rafraîchir ses chevaux, il observait les mouvements de l'ennemi qui avec 18 escadrons, plusieurs sotnias de Cosaques et de l'artillerie, cherchait à tourner sa droite en s'avançant entre le lac et lui. Le général d'Allonville, que le muchir fit soutenir en arrière par 2 régiments de cavalerie turque et les 6 bataillons égyptiens, se dirigea aussitôt sur la pointe du lac pour envelopper l'ennemi lui-même. La promptitude de ce mouvement permit au 4º de hussards, conduit en première ligne par le général Walsin-Esterhazy, d'aborder l'ennemi à l'arme blanche, pendant que le général Champeron, avec les 6° et 7° de dragons, en deuxième et troisième ligne, débordait les uhlans russes et les forçait à une retraite précipitée

durant laquelle ils furent harcelés pendant plus de deux lieues. L'ennemi ne tenant plus sur aucun point et s'enfuyant dans toutes les directions, le général d'Allonville arrêta ses escadrons et recueillit, avant de se retirer, tout ce qui restait sur le champ de bataille.

a Cette journée nous a valu 6 bouches à feu (dont 3 canons et 3 obusiers), 12 caissons et une forge de campagne, avec leurs attelages, 169 prisonniers, dont un officier, le lieutenant Procopwitch du 18° uhlans, et 250 chevaux. L'ennemi a laissé sur le terrain une cinquantaine de tués, parmis lesquels a été reconnu le colonel Andreouski, du 18° uhlans, de la division du général Korf, qui commandait devant nous ce jour-là, et qui passe, dans l'armée russe, pour un officier de grand mérite. Nos pertes sont, en comparaison, très-minimes. Nous avons eu 6 tués et 29 blessés. MM. Pujade, aidede-camp du général Walsin, et de Sibert de Cornillon, officier d'ordonnance du même général, sont au nombre de ces derniers. Cette belle affaire fait grand honneur aux régiments qui ont donné, ainsi qu'aux généraux Walsin et de Champéron, et au général d'Allonville, qui a eu beaucoup à se louer du concours d'Ahmet-Muchir Pacha et du corps ottoman qu'il commande. »

A la suite de l'affaire de Koughil, le maréchal Pélissier adressa aux troupes un ordre du jour ainsi concu : « Soldats! l'avenir a un succès de plus à enregistrer. Un corps de cavalerie russe vient d'étre complétement défait dans les plaines d'Eupatoria. Les hussards et les dragons du général d'Allonville ont pu enfin, le 29 septembre joindre l'ennemi près du village Koughil. Soutenu par le corps ottoman d'Ahmet-Muchir-Pacha, le général d'Allonville a lancé le 4° régiment de hussards, les 6° et 7° régiments de dragons sur la division des uhlans du général Korf, qui a été abordée à l'arme blanche. avec la plus grande valeur. Sabrés jusque dans leurs rangs, harcelés dans leur retraite pendant plus de deux heures, les escadrons ennemis se sont enfuis dans toutes les directions, laissant entre nos mains 6 pièces de canon, 12 caissons d'artillerie, 169 prisonniers et 250 chevaux. Ce brillant combat, dont je félicite le général d'Allonville, fait grand honneur au'4º régiment de hussards, au 6º et au 7º régiments de dragons, à la batterie Armand de l'artillerie à cheval, ainsi qu'aux généraux Walsin-Estherhazy et de Champéron. C'est un beau fait d'armes dont je suis heureux d'avoir à rendre compte à l'Empereur et qui inaugure dignement une nouvelle série d'opérations. » De son côté, le général d'Allonville reçut en particulier du général Camou, commandant le 2º corps, la lettre suivante dont lecture fut faite à la tête de tous les escadrons : « Mon cher général, vous avez fait débuter de la manière la plus brillante la jeune cavalerie du 2º corps. Je vous en adresse à vous surtout, et ensuite à tous, mes cordiales et sincères félicitations. Le général Boaquet, toujours très-souffrant de ses blessures, me charge d'être son interprète auprès de vous et de votre brave division. Il est heureux et fier de penser que le 2° corps montre partout la même valeur et obtient partout le même succès. Vous avez eu l'heureuse chance et le talent d'être le premier à enlever à l'ennemi son artillerie en rase campagne. »

Le combat de Koughil ouvrit aux alliés toute la plaine comprise entre Eupatoria et Pérékop; il produisit en outre un grand effet moral, car jusqu'alors la cavalerie russe avait joui d'une réputation de supériorité sur les autres cavaleries de l'Europe. L'empereur Alexandre ressentit de cette défaite une grande irritation et destitua le général Korf.

La flotte n'avait pu, comme elle l'eût désiré, entrer à plemes voiles dans le port de Sébastopol; elle se dédommageait par d'heureuses expéditions. Les marins qui avaient pris part aux travaux du siège devant se rembarquer, le maréchal Pélissier leur rendit, dans un ordre général que nous reproduisons, un hommage mérité: a Soldats! les braves marins de l'escadre de l'amiral Bruat, descendus à terre pour partager nos dangers et nos travaux, vont nous quitter. Les marins russes de la mer Noire, qui n'avaient pas osé se mesurer avec eux sur leur propre élément, ont appris à les onnaître devant les murs de Sébastopol. Pour vous, vous savez ocombien, pendant toute la durée de ce siège long et difficile, ils ont donné des preuves de courage, de constance et de résolution dans le service de leurs nombreuses et puissantes batteries. C'est avec plaisir et confiance que nous les avons reçus parmi nous; c'est avec regret que nous voyons arriver le moment de la séparation. Une union et une estime réciproques, formées sur le champ de bataille, nous lient étroitement à ces braves marins, à leurs vaillants officiers, à leur digne chef, le contre-amiral Rigaud de Genouilly. Nous le retrouverons, ayons-en l'espérance, et alors, comme aujourd'hui, la flotte et l'armée, le marin et le soldat, n'auront qu'une même pensée, la gloire et la patrie, qu'un même sentiment, le dévouement à l'Empereur. »

De son côté, l'amiral Lyons transmit à l'amiral Bruat l'expression des sentiments des lords de l'amirauté sur le bon accord qui n'avait cessé de régner, depuis le commencement des opérations, entre les amiraux alliés.

Le 20 octobre, le ministre de la marine recevait de l'amiral Bruat la dépêche et le rapport qui suivent :

g Kinburn. 17 octobre.—Le fort de Kinburn et les nouveaux ou-

vrages élevés sur cette presqu'île sont en notre pouvoir. Nos pertes sont sans importance.

« Kinburn, le 17 octobre. — Le 14 octobre au matin, les escadres ont quitté la rade d'Odessa dès que les gros vents d'ouest, qui contrariaient leurs opérations depuis le 8 octobre, ont cessé. Le soir même, elles ont mouillé devant Kinburn. Dans la nuit, quatre chaloupes canonnières françaises, la Tirailleuse, la Stridente, la Meurtrière et la Mutine, expédiées par le contre-amiral Pellion, sous lès ordres du lieutenant de vaisseau Allemand, du Cacique, ont franchi, avec cinq canonnières anglaises, la passe d'Otchakoff, et sont entrées dans le Dniéper. Le lendemain 15 octobre, dès le point du jour, les troupes ont été débarquées à 4,500 mètres environ dans le sud de la place. Dans l'après-midi, les bombardes ont ouvert leur feu; mais elles ont été obligées de l'interrompre quand la nuit s'est faite, à cause de la houle qui rendait leur tir incertain. La journée du 16 a été à peu près perdue pour nous, les vents étant retembés au sudouest. Les troupes se sont occupées de se retrancher et de pousser des reconnaissances vers le sud. Les canonnières qui étaient dans le Dniéper ont pu seules inquiéter la place. Le vent ayant passé au nord dans la nuit, nous nous sommes occupés dès ce matin, l'amiral Lyons et moi, de faire mettre à exécution le plan de combat que nous avions arrêté depuis la veille, d'après les sondages du capitaine Spratt, du Spitfire, et du lieutenant de vaisseau Cloué, du Brandon, assistés de MM. Ploix et Manem, ingénieurs hydrographes. A neuf heures vingt minutes, les trois hatteries flottantes, la Dévastation, la Lave et la Tonnante, ont ouvert leur feu; le succès qu'elles ont obtenu dans cette journée a répondu à toutes les espérances de l'Empereur. Le rempart qu'elles battaient présenta très-promptement et sur plusieurs points des brèches praticables. Les bombardes frangaises et anglaises ont ouvert leur feu à neuf heures quarante-cinq minutes; leur tir, rectifié par les signaux des avisos, a été admirablement bien dirigé. Je leur attribue une grande part dans la prompte reddition de la place. Les cinq canonnières françaises, la Grenade, la Flèche, la Mitraille, la Flamme et l'Alarme, soutenues par six canonnières anglaises, ont pris leur poste à peu près en même temps que les bombardes. Leur tir ricochait très-avantageusement les batteries à barbette, que combattaient les batteries flottantes. Dès que le feu de la place a diminué de vivacité, nos canonnières se sont por tées, sur le signal du capitaine de la Grenade, M. Jauréguiberry, à la hauteur des batteries flottantes. Elles ont été accompagnées dans ce mouvement par des canonnières anglaises.

A midi précis, les vaisseaux, suivis par les frégates, les corvettes et les avisos, ont mis sous vapeur. Les vaisseaux se sont formés

sur une ligne de front; ils ont jeté l'ancre et se sont embossés à 1.600 mètres des forts par 26 pieds et demi d'eau. Au même moment, six frégates anglaises, conduites par le contre-amiral Stewart, et trois frégates françaises, sous les ordres du contre-amiral Pellion, l'Asmodée, le Cacique et le Sané, ont donné dans la passe d'Otchakoff pour prendre les forts de Kinburn à revers. Le vaisseau anglais Hannibal s'est avancé jusqu'au milieu de cette passe. Les généraux Bazaine et Spencer ont porté leurs tirailleurs et leurs pièces de campagne à 400 mètres environ de la place. Ces manœuvres hardies et le front imposant que présentaient les neuf vaisseaux français et anglais embossés beaupré sur poupe, et tonnant de toute leur artillerie, ont eu un effet décisif. A une heure trente-cinq minutes, remarquant que le fort de Kinburn ne tirait plus, bien que les ouvrages du nord continuassent à se servir de leurs mortiers. l'amiral Lyons et moi nous avons pensé qu'il convenait de respecter le courage des braves gens que nous combattions : nous avons, en conséquence. fait le signe de cesser le feu, et nous avons arboré le pavillon parlementaire, en envoyant à terre une embarcation française et une embarcation anglaise. Les forts ont accepté la capitulation offerte. La garnison est sortie de la place avec les honneurs de la guerre et s'est rendue prisonnière. Nos troupes occupent tous les ouvrages russes. La capitulation stipulait que la place nous serait remise dans l'état où elle se trouvait. Nous entrons donc en possession des approvisionnements et des munitions de l'ennemi. L'amiral Lyons et moi envoyons les chirurgiens des deux escadres pour soigner les blessés russes, au nombre de 80 environ. Le chiffre des prisonniers est de douze à quinze cents. Nous allons nous occuper de constituer ici un solide établissement. »

Dans la phrase de ce rapport ainsi conçue: « La garnison est sortie de la place avec les honneurs de la guerre et s'est rendue prisonnière, » les personnes peu initiées aux coutumes militaires pourraient voir une contradiction. Cette contradiction n'existe pas. La législation militaire a dû sanctionner cet évident et salutaire principe que la défaite, quand on a épuisé dans la lutte les dernières ressources de la science et de la bravoure, n'est point un déshonneur. Bien plus, autant un gouverneur de place serait répréhensible et punissable pour avoir posé les armes pouvant tenir encore; autant encourrait-il le reproche d'obstination cruelle si, ne pouvant plus résister, il rejetait néanmoins, au péril de la vie de ses soldats et des biens des habitants, les propositions acceptables de l'assiégeant.

Au rapport de l'amiral Bruat était annexée dans le Moniteur la note suivante : « Les eaux du Buget et du Dniéper aboutissent à la mer par une seule branche. Après avoir formé un lac où ils se confondent, les deux fleuves s'écoulent ensemble, entre Otchakoff au nord et Kinburn au sud, par un chenal étroit d'une profondeur variable (16 pieds minimum), beaucoup plus rapproché de Kinburn que d'Otchakoff. Otchakoff, sur la rive droite, est bâtie au sommet d'une falaise d'une élévation moyenne, s'avançant en angle aigu droit au sud, et projetant une pointe basse sur laquelle s'élève un vieux fort d'origine génoise, en assez mauvais état. Une batterie de neuf pièces d'artillerie de gros calibre, récemment construite sur la falaise en dehors du chenal, le prenant d'enfilade, mais à grande portée, complète la défense de ce côté sans présenter d'obstacles sérieux. C'est sur la rive gauche, sur la langue de sable formée des alluvions des deux fleuves, qu'est bâtie la citadelle de Kinburn, dominant le passage de plus près, battant en dehors et en dedans : constituant . en un mot . la seule défense de l'embouchure de Dniéper. La citadelle de Kinburn est un ouvrage à cornes, en maconnerie, avec parapets en terre, entouré d'un fossé là où il n'est pas baigné par la mer, contenant des casernes et autres édifices dont les toitures et cheminées apparaissent au-dessus du rempart. Elle est armée sur toutes faces, offrant un étage de seux couverts casematés, surmonté d'une batterie à barbette, le tout pouvant présenter environ soixante bouches à feu, dont la moitié battant en dehors sur la mer, du sud-ouest au nord-nord-ouest. Kinburn porte le pavillon de guerre toujours arboré, indice d'armement, et contient une garnison de 2,000 hommes, sans compter les colons militaires établis en dehors dans un village régulièrement bâti, au sud et à portée du canon de la place. Deux nouvelles batteries ont été élevés dernièrement au nord-ouest de la forteresse. »

Une dépêche ultérieure, à la date du 21 octobre, fit connaître que les résultats de la prise de Kinburn étaient encore plus importants qu'on ne l'avait cru d'abord : « Sépastopol, le 21 octobre, cinq heures du soir. Je viens de recevoir le rapport du général Bazaine sur la prise de Kinburn. La division anglo-française a concouru dignement au succès des escadres alliées. Débarquée sur la presqu'île, à cinq kilomètres de la forteresse, elle s'est solidement établie, et, dans la nuit du 16 au 17, elle a ouvert la tranchée à 800 mètres des fortifications. Lorsque la marine a ouvert, le 17, son feu puissant, deux compagnies de chasseurs, embusquées à 400 mètres des batteries ennemies, ont pu fusiller à leurs pièces les canonniers russes. L'artillerie de campagne a joué de son côté un rôle fort utile. 40 officiers prisonniers, 174 bouches à feu, des munitions de guerre et l'occupation de cette importante position, tels sont, pour les alliés, les résultats de cette heureuse entreprise. Les Russes les

ent complétés en faisant sauter, le 18 octobre, les fortifications d'Otchakoff. Je vous enverrai le drapeau aux armes de la Russie qui fiottait sur Kinburn.

Une dépêche de l'amiral Lyons, datée des Bouches-du-Dniéper, 18 octobre, contenait ces mots : « L'ennemi a fait sauter les fortifications qui se trouvaient sur la pointe d'Otchakoff. Ces forts, défendus par vingt-trois canons, étaient à portée des bombardes de la flotte alliée. »

Le résultat immédiat de cette nouvelle victoire est de nous rendre maîtres du Liman du Dniéper, de fermer des fors toute communication par mer entre O dessa, Nicolaïeff et Cherson, et de rendre inutile pour la Crimée, du moins du côté de la mer, la position si belle qu'occupent ces deux dernières places sur le Dniéper et sur le Bug. Nicolaïeff est le grand arsenal militaire et naval de la Russie; Cherson est le dépôt principal de ses approvisionnements. Pour la seconde, la voie de terre est encore ouverte jusqu'à Pérécop; mais pour Nicolaieff, dont le matériel est exclusivement maritime, la fermeture du Bug implique la suspension de fait de toute activité et de tontes relations extérieures. De plus, l'opinion se confirme que ni l'une ni l'autre de ces places n'est inabordable. L'embouchure du Dniéper présente deux ou trois branches principales, dont la profondeur moyenne est de vingt-deux à vingt-cinq pieds anglais. A Cherson même, le fleuve a un mille de large et cinquante pieds de fond; et ce ne serait pas un mince triomphe que celui qui anéantirait cette création de Potemkin, qui disperserait ses 12,000 habitants, et qui changerait en ruines désolées son port militaire et commercial, ses chantiers de construction, ses arsenaux, ses casernes, ses approvisionnements et ses magasins de toute espèce. Quant à Nicolaïeff, elle n'est plus qu'à vingt milles de l'embouchure du Bug, et, à part un passage difficile situé presque à moitié chemin, la rivière présente partout une profondeur suffisante pour les bâtiments de guerre. Après l'occupation d'Otchakoff, les allies peuvent arriver à Nicolaïeff, même par la voie de terre. Ce premier succès rend donc tous les autres possibles, et tient en échec toutes les forces russes disséminées à Odessa jusqu'à Pérécop.

Nicolaïeff, dont il a été si souvent question dans les diverses publications, depuis le commencement des hostilités, est une des nombreuses villes construites par la grande Catherine, après la conquête d'Otchakoff, conquête par laquelle cette puissante souveraine acheva celle de la Tauride. Nicolaïeff date de la même époque que Sébastopol, Odessa et Taganrog. C'est actuellement une des places les plus florissantes de l'empire des szars. Elle est à 58 werstes de Cherson, à 62 d'Odessa, à 1750 de Saint-Pétersbourg, et à 1250 de

Moscou. Etle a la forme d'un carré presque régulier ; toutes ses rues, coupées à angle droit, courent du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les maisons sont généralement basses, à un étage avec rez-de-chaussée : très-peu ont deux étages, presque toutes sont séparées les unes des autres par de beaux jardins plantés d'arbres fruitiers. Les édifices publics. là comme par toute la Russie, sont d'un style imposant et sévère. A quelque destination qu'ils soient affectés, ils ressemblent tous à des casernes ou à des hôpitaux. Nicolaïess possède un assez grand nombre d'églises d'une structure originale. La cathédrale est fort belle. L'hôtel de ville, flanqué de deux lourdes colonnades, est un monument d'un style bâtard et bizarre. Cette ville est la résidence du chef de la flotte de la mer Noire, et sur ses chantiers se construisent les vaisseaux destinés à en faire partie. D'après le dernier recensement, Nicolaïeff compte 38,067 habitants et 4,998 maisons. Elle possède six églises grecques, une église catholique et une luthérienne, plus deux synagogues, l'une juive. l'autre karaïtique. Au nombre de ses plus beaux édifices sont l'amirauté, plusieurs casernes à trois étages (pour loger 25,000 hommes). le dépôt des cartes hydrographiques, l'observatoire d'astronomie, et le club de la noblesse, avec trois bibliothèques publiques. L'arsenal de Nicolaïeff renfermait une immense quantité de matériel de guerre, qui a dû être en partie épuisé par les besoins énormes de la défense de Sébastopol. On a établi un boulevard sur le bord de l'Ingul. A 3 werstes de distance, derrière la ville, sur la rive du Bug, se trouvent un jardin nommé Suhoi Fontan et le lieu de plaisance Spassk, qu'entourent des jardins, et une source qui alimente la ville d'eau pure et saine. C'est dans cette ville, sans contredit une des plus belles de l'empire, que l'on a concentré, depuis un demisiècle, tout ce qui peut être utile à la construction des bâtiments de guerre. Chantiers, fonderies, arsenaux, amirauté, casernes; écoles de pilotage, des mousses, des ingénieurs: on y trouve tout aggloméré. Sébastopol était le port de la flotte construite, armée et complétement équipée; Nicolaïeff est le port où cette flotte est préparée, construite, gréée et armée. Les alentours sont littéralement encombrés d'un immense matériel, surtout depuis l'avénement au trône de l'empereur Nicolas. Les fers, le chanvre, les cuivres, les bois et les suifs, les produits enfin que la Russie tire en très-grande partie de ses États méridionaux et de la Sibérie, y sont amoncelés. Les sommes que ces approvisionnements ont coûté, celles qui ont été dépensées pour les constructions sont incalculables. Cronstadt pour la Baltique, au nord; Nicolaïeff pour la mer Noire, au sud, sont réellement les deux plus formidables chantiers qu'on puisse imaginer. La position de cette dernière ville, dans un angle aigu

fermé par l'Ingour et le Bug, au bord du steppe, met cette place à l'abri d'un coup de main, aussi bien que la difficulté de ses approches par mer. Il a fallu que le gouvernement russe eût une foi hien robuste dans son avenir pour oser, en dépit de mille raisons majeures, fonder, à l'extrémité de ce désert à peine habité par quelques tribus de Cosaques nomades, une ville dont il a fait bientôt le siège de l'amirauté, la métropole de la marine au sud de l'empire. Depuis son embouchure jusqu'à Nicolaïeff, sur une étendue de vingt milles environ, la profondeur du fleuve varie de vingt-cinq à soixante pieds. Le cours, sans être sinueux, est obstrué par des bancs de sables mouvants, de roches sous-marines, qui en rendent la navigation difficile et même dangereuse.

Après les détails que nous venons de donner sur les quatre places de Kinburn, d'Otchakoff, de Cherson et de Nicolaïeff, il est facile de se rendre compte de l'importance que la Russie doit attacher à la conservation de ces points stratégiques; on comprend aussi toute la portée de l'expédition tentée par les alliés et l'impression que la prise de Kinburn dut produire dans tout l'empire.

Effet des batteries flottantes dans l'attaque de Kinburn. — Nouyeaux détails sur la prise de cette ville. — Expédition contre Taman et Fanagoria. — Destruction de la ville de Gheisk. — Explosion de deux parcs d'artillerie. — Destruction de Sébastopol. — Le général Bosquet. — Mort courageuse d'un zouave.

Les rapports de l'amiral Bruat sur l'attaque de Kinburn signalent, comme on vient de le voir, le puissant effet des batteries flottantes. Déjà nous avons fait connaître les particularités curieuses
de leur construction; mais nous ignorions quel était l'inventeur
de cette nouvelle arme. Le Moniteur du 12 novembre a révélé
qu'elle était due à l'initiative de l'Empereur. Lorsqu'au commencement de la guerre, les flottes formidables de l'Angleterre et de la
France mirent à la voile pour la mer Noire et pour la Baltique, les
personnes peu initiées aux éléments de la guerre maritime crurent
que ces flottes allaient renverser en un clin d'œil toutes les forteresses russes. L'Empereur, auquel ses études sur l'artillerie avaient
rendu ces questions familières, ne s'y trompa pas, et il fut persuadé que si les flottes russes, n'osant pas venir combattre en
pleine mer, se réfugiaient à l'abri derrière les fortifications élevées
à grands frais pendant la paix, les marines alliées ne pourraient

presque rien tenter contre leurs murailles. Il insista même, dans une note qu'il adressa au ministre de la marine, pour que les amiraux n'engageassent qu'avec prudence leurs beaux et nombreux vaisseaux : car, disait-il, il faut qu'à la guerre les chances soient égales. On ne peut pas hasarder contre une muraille de peu de valeur, armée de quelques bouches à feu servies par un petit nombre de canonniers, un vaisseau portant 1,200 hommes, armé de 80 canons, dont la construction a duré des années et coûté à l'Etat plusieurs millions. La première campagne étant venue confirmer ces prévisions, l'Empereur chercha les movens de créer, pour ainsi dire, une flotte de siège, la flotte ordinaire n'étant faite que pour combattre des vaisseaux. Entrons, à ce propos, dans quelques détails : Un vaisseau qui porte 100 canons de gros calibre, une escadre qui en porte des milliers, produisent des effets très-prompts et très-décisifs contre des adversaires de même nature; il n'en est pas de même contre des fortifications en maconnerie ou en terre. parce qu'alors l'un des deux adversaires est beaucoup plus vulnérable que l'autre, étant seul exposé au danger de sombrer. Les forts de terre lancent contre les vaisseaux des boulets qui traversent leurs murailles, renversent la mâture et projettent des éclats de bois ou de fer qui mettent hors de combat un plus grand nombre de marins que les projectiles mêmes. Les boulets rougis au feu produisent encore un autre effet : s'ils s'arrêtent et demeurent logés dans la muraille ou devant un entre-pont, ils échauffent graduellement le bois, et, à moins de prompts secours souvent difficiles, occasionnent un incendie qui force à abandonner lè bâtiment. Des boulets de cette sorte atteignirent un de nos vaisseaux lors de la canonnade contre Odessa. Il faut ajouter que le tir de pièces placées à terre sur des plates-formes solides doit avoir plus de justesse que celui des bouches à feu mobiles sur la mer; que le vaisseau présente un but étendu aux coups de la batterie, et que son tirant d'eau ne lui permet généralement pas de s'approcher ni de se placer comme il voudrait. Mais ce qui a rendu plus redoutable encore l'artillerie des forts, c'est l'invention qui a illustré le nom du général Paixhans, et qui consiste à lancer horizontalement, avec autant de justesse que les boulets pleins, des projectiles creux de gros calibre, dont un seul, logé dans la muraille, à hauteur ou au-dessous de la flottaison, peut, en éclatant, produire une voie d'eau impossible à fermer; un seul de ces projectiles peut donc faire couler le navire. Le même effet n'est pas produit par le passage d'un boulet; les fibres du bois se resserrent et laissent à peine passage à l'eau par une ouverture facile à boucher. Avant les travaux du général Paixhans, ces bombes n'étaient guère lancées que verticalement.

et, si elles pouvaient, en tombant sur le navire, le traverser de haut en has, l'incertitude du tir les rendait, en réalité, peu redoutables.

Le but principal de l'Empereur a été de trouver un moyen de créer des navires moins coûteux, d'une construction plus facile et plus prompte que les vaisseaux, tirant moins d'eau, par conséquent pouvant approcher davantage des côtes, montés par un faible équipage, par conséquent exposant moins d'existences, et recouverts d'une armure de fer, afin que les boulets creux tirés par les canons Paixhans vinssent s'y briser comme du verre. L'objet primitif a donc été non pas de rendre un bâtiment complétement invulnérable, mais d'annuler les effets de l'invention du général Paixhans. Fort de cette idée, l'Empereur ordonna des expériences qui furent exécutées sous ses yeux au polygone de Vincennes. Des panneaux construits en bois, représentant une petite étendue de la muraille d'un vaisseau, reçurent des armures de dispositions et d'épaisseurs diverses; des bouches à feu de fort calibre furent établies à petite distance, et leur tir permit de déterminer les dimensions et la nature de l'armure, qui, sans charger le bâtiment d'un poids par trop lourd, suffirait à protéger la muraille en brisant ou repoussant les projectiles creux. L'épreuve montra que l'armure faisait plus encore, car elle résista à des boulets pleins plus nombreux que ceux qui pourraient l'atteindre sur un même point dans une lutte très-prolongée. Cet élément déterminé, l'Empereur mit à l'étude un projet de bâtiment spécial d'après le programme qui suit : un seul étage de canons, peu de tirant d'eau, peu de hauteur au-dessus de la flottaison, protection efficace contre tous les projectiles, boulets pleins, boulets creux, boulets rouges et bombes. Les qualités nautiques durent être hardiment sacrifiées à l'objet qu'on se proposait, et l'Empereur donna à ce nouvel engin de guerre le nom de batterie flottante, pour bien indiquer que ce n'est pas un navire fait comme un autre, pour poursuivre ou éviter l'ennemi, mais une véritable batterie de siége pouvant lutter énergiquement et longtemps contre des fortifications regardées par l'ennemi comme inattaquables par mer. Le corps de nos ingénieurs des constructions navales fournit des hommes capables de comprendre ce projet, qui fut promptement arrêté. La batterie flottante ne dut recevoir qu'une mâture disposée pour être enlevée entièrement avant d'entrer en action, et une machine à vapeur occupant peu de place dut, en faisant mouvoir une hélice, permettre à la batterie slottante d'aller, chose essentielle, prendre sans aide la place favorable à l'action de ses pièces. La batterie flottante a les caractères des grandes inventions praticables et importantes, sur-

tout parce qu'elles arrivent en leur temps. Non-seulement la machine à vapeur à hélice lui donne une faculté sans laquelle elle serait presque annulée, mais les plaques de fer qui la recouvrent n'auraient pu être faconnées et forgées comme il faut, si nos plus grandes usines n'eussent pas été munies de ces énormes marteaux que la vapeur manie aujourd'hui avec une facilité et une précision qu'on ne peut voir sans étonnement. La fabrication de ces plaques et d'autres détails de construction dont il est inutile de parler exigent même une industrie tellement avancée, qu'on peut dire qu'il se passera longtemps avant que la Russie, réduite à ses propres ressources, puisse nous imiter avec succès. Aussitôt que les premières épreuves de tir eurent sanctionné les idées sur lesquelles fût basée la nouvelle invention, et avant même que le projet fût arrêté. l'Empereur s'empressa de communiquer ses vues à notre fidèle et grande alliée. Les juges compétents, hommes de savoir et d'expérience, éprouvèrent quelque surprise, car la question était considérée comme insoluble; mais les épreuves de tir renouvelées en Angleterre confirmèrent les résultats obtenus en France. Les deux gouvernements convinrent alors de construire chacun un certain nombre de ces batteries flottantes, qui firent leur coup d'essai dans l'attaque de Kinburn. Les projectiles qui les frappèrent ne purent, malgré leur gros calibre, ni traverser ni même endommager leurs bordages, et elles ouvrirent dans des murailles en maçonnerie des brèches praticables. Ainsi, non-seulement les batteries flottantes ont, comme le désirait l'Empereur, annulé la propriété si redoutable des boulets Paixhans, qui ont produit tant d'effets à Sinope, mais l'expérience de la guerre, comme les épreuves de Vincennes, ont prouvé qu'elles pouvaient résister à des boulets. pleins. Nos navires et ceux de nos alliés, qui connaissent maintenant les propriétés de cette nouvelle machine de guerre, sauront en tirer bon parti. L'Empereur avait déjà donné à la France une artillerie de bataille qui a pris une grande part aux victoires de l'Alma, d'Inkermann et de Traktir; il a encore doté la marine d'une arme qui vient seulement de faire son apparition, et dont l'avenir dira la puissance.

Telle est la force de résistance des batteries flottantes que, le jour du bombardement de Kinburn, elles osèrent s'embosser à 650 mètres seulement des batteries russes, tandis que les chaloupes canonnières durent garder une distance de plus d'un kilomètre. Quant aux vaisseaux de ligne, lors du bombardement de Sweaborg, ils ouvrirent le feu à 2,500 mètres. Comparativement aux distances usitées dans le tir de la marine, on peut dire que le feu des batteries flottantes est à bout portant. Les trois batteries de ce

genre qui pratiquèrent si rapidement plusieurs brèches dans les murailles de Kinburn, la Dévastation, la Lave et la Tonnante, portaient chacune seize canons ou obusiers de 50, c'est-à-dire du calibre le plus redoutable et le plus efficace. Elles furent littéralement criblées de boulets par les batteries russes; la Dévastation en reçut soixante-trois pour sa part; les autres chacune une cinquantaine. Mais tous ces projectiles se brisèrent ou ricochèrent sur le fort blindage qui protége les batteries, et n'y laissèrent d'autre trace de leur passage qu'une lègère dépression, analogue à celle que produit un coup de marteau sur une barre de fer.

Une lettre écrite par un officier faisant partie de l'expédition de Kinburn contenait le passage suivant :

« Le 16, j'étais de service devant Kinburn avec mes chasseurs pour ouvrir la tranchée devant le fort et empêcher la garnison de sortir. Nous avons fait une longue tranchée pendant la nuit. Les Russes sont restés chez eux et n'ont fait aucune reconnaissance. En cela ils se sont montrés faibles, car, connaissant nos travaux, ils auraient dû les inquiéter. Ce n'est qu'à sept heures du matin qu'ils ont paru s'aviser de notre présence, et alors ils nous ont tiré des bordées de gros calibre. Heureusement ils n'ont touché personne; mais je te réponds que les boulets de 30 et les obus tombaient furieusement au milieu de nous. Cela a duré ainsi jusqu'à neuf heures. Voyant alors que les vaisseaux et les hatteries flottantes s'approchaient, ils nous ont laissés pour commencer la conversation avec la flotte. Ce que voyant, j'ai tenu à faire aussi ma partie et je leur ai envoyé une cinquantaine de tirailleurs qui ont considérablement gêné les canonniers. Nous avons eu, pendant deux ou trois heures, un spectacle que bien des curieux paieraient cher. Trois batteries flottantes, sept à huit bombardes, des vaisseaux de tout rang faisaient feu de toutes leurs batteries sur ce fort, qui répondait de son mieux mais se démolissait à vue d'œil. L'incendie dévorait les casernes et tous les bâtiments à l'intérieur. C'est quelque chose d'épouvantable que notre artillerie. L'amiral Bruat, voyant tout ruiné, envoya un canot avec le pavillon parlementaire, pour sommer une seconde fois la place. Pendant les pourparlers, et lorsque le général russe répondait qu'il ne se rendrait pas, qu'il ferait sauter la poudrière, la garnison perdait contenance. Une centaine de soldats sortaient par une porte donnant sur la mer, et se présentaient à trois cents mètres de nous. Nous sommes allés au devant d'eux et les avons amenés au général. Enfin toute la garnison est sortie, laissant seul le commandant du fort. Le général russe a fini par venir lui-même, mais mécontent. C'est un solide vieillard qui aurait tenu jusqu'au dernier de ses hommes. Il paraissait peu satisfait de ses soldats. Lorsqu'en lui a proposé des soldats russes pour aller chercher ses bagages au fort, il a répondu avec colère; « Non! non! pas des Russes! » Puis, regardant à plusieurs reprises et avec curiosité mes chasseurs, il s'est écrié: « Fameux soldats ! » Les derniers Russes arrivés avaient probablement pillé la cave, car ils étaient dans un état complet d'ivresse et leurs bidons étaient pleins d'eau-de-vie. Il faut bien le dire, ils ont montré peu d'esprit militaire, jetant leurs gibernes sur

la route, y restant eux-mêmes abrutis par l'ivresse et couchés par terre. Chose remarquable! ce sont les plus âgés qui ont donné cet exemple. Les jeunes avaient plus de dignité. Au milieu de tout cela, un spectacle touchant est venu nous émouvoir. Tout à coup nous avons vu déboucher du fort une trentaine de solda's, avec presque tous les officiers de la garnison, portant les tableaux de l'église, des bannières religieuses et des coffres où étaient sans doute renfermés des ornements et des reliques. Ces hommes marchaient gravement. Les rangs de nos soldats se sont ouverls pour les laisser passer; les sentiments religieux dominait tout le monde. Sur le chemin suivi par cette procession, les Russes s'arrêtaient, baisant les tableaux du Christ aux plaies des mains et des pieds, et faisant le signe de la croix. Tous ces objets ont été laissés en possession des Russes et ont été portés par eux à notre camp. »

Au moment de l'attaque de Kinburn, l'empereur Alexandre avait envoyé le grand-duc Constantin, qui se trouvait à Nicolaïef, au secours de la place. Son aide de camp, qui avait passé le Dniéper à la faveur de la nuit, venait dire au commandant de la forteresse de tenir le plus longtemps possible, ajoutant qu'elle serait bientôt secourue; mais il arrivait au moment où la garnison se rendait. Elle emportait l'argenterie de l'église, les tableaux, les reliques. Les officiers conservaient leurs épées, et les soldats leurs ceinturons ainsi que des vivres. La grande citadelle de Kinburn, qui était entourée d'un canal rempli d'eau, avait 54 canons, la plupart montés en barbette. Sous ces canons, se trouvaient des voûtes casematées sans canons, excepté dans deux ou trois endroits, mais contenant des munitions et autres dépôts. Ces voûtes seules échappèrent à l'incendie: tout le reste, casernes, magasins et église, fut détruit par le feu et par les bombes.

Tandis qu'était exécuté ce brillant fait d'armes et que l'on s'occupait de s'établir solidement à Kinburn, une autre division de la flotte anglo-française accomplissait avec succès une expédition contre les villes de Taman et de Fanagoria. Voici à ce sujet une lettre du capitaine anglais Robert Hall, transmise à l'amirauté par l'amiral Lyons:

« En vue de St-Paul, le 3 octobre.

e Par suite de vos ordres du 25 août, je me suis entendu avecle capitaine du navire de S. M. I. la Pomone, commandant la station navale française, pour une expédition ayant pour objet de do truire les établissements russes de Fanagoria et de Taman, et je suis convenu avec le capitaine Osborn que l'escadre d'Azof ferait une attaque simultanée contre Temriouk. Le 24 du mois dernier, à la pointe du jour, les hommes de l'expédition, sous les ordres du major Hunter du 71°, se sont embarqués: c'étaient 300 hommes de l'infanterie légère des highlanders sur la Sulina et 600 Français de

l'infanterie de marine sur six canonnières françaises. A huit heures et demie, la flottille s'est mise en mouvement. Sitôt arrivée à Taman, elle apercut des essains de cavalerie près de cette localité, et un fort détachement occupait les puissants ouvrages de terre de cette dernière place. Les canonnières destinées à protéger le débarquement ont ouvert le feu et forcé l'ennemi à se retirer. Il a laissé les troupes débarquer tranquillement à un mille à l'est de Fanagoria. A quatre heures de l'après-midi, nous étions bien établis dans le fort où la pièce de campagne de la Miranda et 4 obusiers de montagne de la Pomone furent mis en position. Six cents hommes de la cavalerie russe, qui se tenaient devant Fanagoria, furent dispersés par les bombes à la Lancastre. Pendant la nuit, quelques ennemis tirèrent sur nos sentinelles et blessèrent un matelot de la Miranda. Les bâtiments étaient plus considérables que nous ne l'avions cru; il y avait un grand hôpital, des magasins, des poudrières très-vastes, mais vides, et des maisons d'employés; 66 canons de 6, 9 et 12, et 4 mortiers avaient été mis hors d'état de servir. Tous les magasins étaient vides, à l'exception de quelques objets d'hôpital et des médicaments qui ont été recueillis. Taman était tout à fait désert et les magasins vides. Les Russes, avant de se retirer, avaient incendié un vaste magasin de farine et de blés; nous avons trouvé 11 canons en fer qui avaient été enterrés et qui étaient, dit-on, un présent de l'impératrice Catherine; nous les avons détruits. De forts détachements de cavalerie ennemies rôdaient autour de nous, mais à une distance respectueuse. Pendant que nous vidions les magasins, 6 hommes ont été surpris et enlevés par l'ennemi. Rien ne peut excéder le bon sentiment et la cordialité qui existent entre les officiers et les soldats français et les nôtres. Dans la matinée du 3, tous les bâtiments de Fanagoria et de Taman qui pouvaient abriter l'ennemi ont été détruits, et une grande quantité du matériel conduit à Saint-Paul et à Iénikalé. Les troupes se sont rembarquées et ont repris leurs quartiers de Kertch et de Saint-Paul. »

Une autre lettre, écrite par le capitaine Osborn, était ainsi conçue:

« Mer d'Azof, le 26 septembre. — Je me suis rendu, le 23 septembre, avec 8 bâtiments, pour harasser et tenir en échec les troupes russes de Temriouck. Le 24 septembre, nous sommes arrivés en vue du lac de Temriouck et nous y avons été ralliés par les bateaux à vapeur français Milan, Canton et Fulton. Nous n'avons pu parvenir jusqu'à la ville même avec nos embarcations, le lac étant très-peu profond, mais nous avons tenu en respect une force considérable d'infanterie, cavalerie et artillerie, qui n'a pas pu nous empêcher de détruire un boau brick russe qui se tenait à l'ancre à l'entrée

du lac. L'escadre, avec celle de nos braves alliés, commandée par le capitaine de frégate Cintré, est allée alors couper les communications entre Temriouck et Taman, à une forte colonne de troupes et neuf pièces de campagne qui étaient en marche dans la direction de Taman.

En ouvrant le seu contre elle, à 2,500 yards, nous avons arrêté sa marche. Cette colonne, après avoir beaucoup souffert, à ce qu'il nous a paru, a battu en retraite sur Temriouck. Le Wrangler, avec ses canons de Lancastre, les foudroyait à une distance extraordinaire. Quelques carabiniers ennemis qui, avec beaucoup de courage, avaient cherché à sauver une certaine quantité de fourrages, ont été décimés par l'admirable tir des bombes françaises. Le lieutenant Champion a découvert que la route passait sur un beau pont de bois au-dessus du canal qui relie la mer d'Azof aux lacs inférieurs de Temriouck. Le pont avait 180 pieds de longueur et 30 de largeur, L'incendie de ce pont a arrêté la garnison de Temriouck, qui était de 2,000 hommes, avec 10 à 12 canons. Nous avons détruit les postes de Cosaques établis dans le voisinage, et qui avaient mission de surveiller notre garnison d'Yénikalé. Deux drapeaux tricolores français ont été trouvés, par le lieutenant Strede, dans une de ces places, où les Russes les avaient laissés avec des armes, ayant opéré une retraite précipitée. Le Recruit a été laissé pour surveiller le détroit de Genitchi. »

« A la suite de cette expédition, l'escadre anglaise de la mer d'Azof détruisit la ville de Gheisk. Les extraits suivants de la correspondance d'un officier de l'escadre donnent sur cette affaire d'intéressants détails :

« Devant Maroupoul, 2 novembre.

Nous sommes arrivés ici cet après-midi, à une heure, avec neuf bâtiments, et à deux heures, à moitié de notre quart, nous nous proposions d'attaquer Gheisk quand nous en étions encore à 20 milles. Les équipages de toutes nos embarcations étaient déjà prêts à débarquer avec des provisions pour deux jours par chaque homme.

a3 novembre.

« Nous avons appareillé de bonne heure ce matin, mais pas aussitôt que nous l'espérions, et nous nous présentions devant Marioupoul avec un pavillon parlementaire flottant; on nous répondit bientôt de la ville, et le *Grinder* avec un officier du *Vésuvius* s'y rendit et envoya un canot à terre. Nous ne pouvions nous imaginer ce que signifiait le pavillon parlementaire en cette circonstance. L'officier restait à terre pendant une demi-heure, parlant à des officiers russes qui étaient sur le rivage, et tout semblait s'être passé d'une manière satisfaisante, puisque nous appareillâmes de nouveau et prîmes la mer. Nous sommes maintenant près de Gheisk, mais l'obscurité est trop profonde pour que nous puissions rien distinguer. Une expédition doit avoir lieu demain. Les équipages de toutes nos embarcations ont ordre d'être prêts dès le matin.

Elles doivent aller dans un lac, et il y a à espérer qu'elles ne trouveront pas l'eau aussi peu profonde qu'à Temriouk pour les empêcher de s'approcher du fort.

« 5 novêmbre

« Hier, l'Ardent, le Weser et le Cuwlew ont attaqué le côté de la nouvelle ville (Gheisk) qui regarde la mer. Tous les soldats de marine et tous les hommes dont on pouvait disposer furent dirigés vers l'intérieur du lac dans les canonnières. Le Recruit, le Cracker, le Grinder et le Boxer attaquèrent l'ancienne ville. Nous entretînmes un feu très-actif pendant la matinée, auquel répondirent les embuscades qui étaient au devant de la ville; dans l'après-midi nous débarquames sur une pointe vers la gauche, et nous détruisîmes, par l'incendie, la douane et plusieurs autres grands édifices. Quelques cavaliers sortirent et attaquèrent les équipages de nos embarcations qui étaient occupés à incendier, mais ils se trouvèrent exposés au feu meurtrier de nos navires, qui pouvait être dirigé de manière à ne commettre aucune méprise, et de nombreux chevaux démontés nous apprenaient assez la justesse de notre tir. Avant de se rembarquer, nos hommes purent accomplir leur besogne, parce que la cavalerie ne put rester longtemps sur la pointe, empêchée par notre feu protecteur; et à mesure que les ombres de la nuit arrivaient, nous pouvions de mieux en mieux apercevoir l'ancienne ville en flammes, ce qui nous indiquait que l'autre division de notre escadre avait également réussi. Aujourd'hui, les canonnières se sont approchées de la ville, en sorte que la dlace est à moitié investie. Cette ville est très-grande et bien bâtie; c'est, en réalité, la première ville russe que j'aie pu apercevoir. Après l'avoir bombardée pendant une heure, des canonnières ont débarqué leur monde en face du lac, et nous avons débarqué le nôtre en face de nous. A dix heures, nos soldats commencèrent d'avancer, mais quand lls furent près de la ville, la colonne qui marchait fut accueillie par un feu si terrible qu'elle fut sur le point d'être culbutée. Il dévint bientôt évident pour nous que l'ennemi était sorti avec des forces supérieures et que nos troupes étaient exposées à être coupées. Le lieutenant Ross du Weser n'hésita pas un moment et à tous risques de se joindre à elles en traversant le front de la place, et ce mouvement sauva tout, car nous pûmes voir alors que les Russes furent culbutés et sur le point d'être cernés.

Pendant ce temps, l'armée de terre ne pouvant, à cause de la saison, exécuter aucune opération active, préparait ses cantonnements d'hiver, travaillait aux routes et prenait toutes ses dispositions pour s'assurer un hivernement moins dur que celui de 1854. 

« Rien de nouveau parmi nous, dit une correspondance, si ce

n'est que le mauvais temps est arrivé; la pluie, la neige, la gelée. arrêtent définitivement toutes les opérations militaires. Une seule préoccupation surgit, celle de se préparer de son mieux à résister à l'hiver. Il y a partout une activité et une animation incroyables. Les camps sont une espèce de Babel : transport de pierre, de bois pour abris, de tentes prises à Sébastopol, terrassement, empierrement de route où tout le monde met la main à l'œuvre. Le macon soldat est à l'enchère et difficile à se procurer. L'officier comme le soldat s'arme du marteau, de la pioche, de la scie, pour travailler à son installation. D'un autre côté, les marins débarquent des sabots, des chaussons, des capotes à collet et capuchon. dites criméennes; des bas de laine, des guêtres tartares doublées de peau de mouton jusqu'au genou; et chaque soldat se rend à la plage pour recevoir ses vêtements. Ainsi habillés, ils sont difficiles à reconnaître pour des soldats français; mais, au moins, il y a uniformité de costume. Ce qui est plus pittoresque, c'est le costume de fantaisie à l'usage de tous nos officiers: peau de mouton blanche ou noire, couvrant le corps des pieds à la tête, que recouvre un bonnet tartare; costumes moldaves, costumes grecs abâtardis, pelisse turque en fourrure. Il semble réellement qu'on soit ici en Sibérie, et cependant le climat est magnifique; il est rare qu'il gèle à 4 degrés audessous de zéro; le plus souvent même pendant l'hiver, le thermomètre monte à 10 degrés au-dessus de zéro. Mais ce qui manque, c'est l'appartement chaud et comfortable; c'est pourquoi il faut porter toujours des vêtements qui ne devraient être que d'un usage exceptionnel. A Sébastopol, foujours des coups de canon; c'est un échange continuel, mais avec quelques intermittences. Dans la journée, de temps en temps, nous avons quelques hommes tués ou blessés, mais en petit nombre. Le 15, un capitaine d'artillerie a été coupé en deux par un boulet russe tiré du fort Constantin. On continue les puits de mines qui doivent faire sauter les magnifiques bassins destinés à réparer les navires et les docks, ce qui fait penser que l'on n'est pas disposé à occuper jamais sérieusement ce point de la Crimée. En effet, Sébastopol, qui n'était que ruines quand nous y sommes entrés, n'est plus qu'un amas de pierres depuis que nous avons enlevé pour nous créer des abris les bois de charpente et les tuiles. Cette grande cité n'existe plus que de nom; li n'y a plus une barque dans la rade; le but qu'on se proposait est donc complétement atteint. Les Russes occupent de l'autre côté de la baie trois forts. Quand on les aura détruits par le boulet, ils construiront des batteries un peu plus loin, et ce serait sans fin, si on voulait éteindre leur feu; il faudrait les suivre jusqu'à Moscou. Du côté des Anglais, il ya une activité encore bien plus grande que

chez les Français. On ajonte de nouveaux tronçons au chemin de fer, on fait des routes pierrées qui dureront un siècle. En voyant Sébastopol, on se dit : « L'armée ne tardera pas à partir; » mais à Balaclava, au milieu des Anglais, où se créent tant de choses durables, on s'écrie : « Nous restons. »

« Le 15, nous avons eu un terrible événement : les deux parcs de réserve (artillerie et génie) du 2º corps, ainsi qu'un parc d'artillerie anglais, ont sauté par suite de la conflagration de 30,000 kil. de poudre, de plusieurs centaines de mille de cartouches, de 4,000 charges de boulets. La détonation s'est faite avec un fracas épouvantable; le sol a été agité comme par un tremblement de terre : l'incendie a duré six heures, et des bombes chargées de poudre ont éclaté pendant plusieurs heures. Il v avait, à 150 mètres plus loin, dans le moulin d'Inkermann, 200 kil. de poudre anglaise. La toiture du moulin a été enlevée. On était dans une cruelle anxiété. Heureusement, cette réserve a été épargnée. L'ambulance du 2º corps a été rasée et jetée par terre. Les six médecins ont été blessés. Le maréchal Pélissier s'est transporté immédiatement sur place; on l'a vu, au milieu des éclats de bombes, donner des instructions; l'intendant Blanchet, inspecteur général du service de santé; le médecin en chef, et tous les médecins du 2º corps, qui étaient en conférence chez M. Baudens, se sont transportés au galop sur le lieu de l'incendie. On a retiré 125 blessés, qui ont recu à l'instant tous les soins que leur état exigeait. Par un bonheur providentiel, 300 hommes d'artillerie venaient de partir, avec leurs chevaux, peu de temps avant cette terrible catastrophe: »

Une autre lettre particulière, de Sébastopol, 20 novembre, donnait sur cet événement les détails suivants :

« Je vous parlais, dans ma dernière lettre, de l'explosion qui a eu lieu le 15 au lieu dit le Moulin. Le Moulin est, vous le savez, l'un des premiers points qui ont été occupés par les alliés; sa position, au centre de nos àttaques de droite, le fit choisir tout d'abord par les généraux en chef pour y établir un dépôt de poudre; plus tard, les parcs d'artillerie anglais et français vinrent s'y établir, et le Moulin devint dès lors un véritable arsenal, contenant, outre un dépôt considérable de poudre, une immense quantité de projectiles chargés, de mitraille, de pots à feu, etc. C'est là qu'a eu tieu l'explosion. Le 15 au matin, le feu prit, par une cause restée encore inconnue, à un dépôt de vingt-cinq barils de poudre, qui sautèrent avec un bruit terrible en faisant beaucoup de victimes tout autour. Malheureusement, le désastre ne s'arrêta pas là; le feu se communiqua à des caisses de cartouches, à des amas de gros projectiles chargés, et ce fut alors une mitraillade affreuse au milieu de la-

quelle, cependant, des soldats et des officiers, remplis de courage et de dévouement, se précipitèrent pour essayer d'arrêter les progrès de ce sinistre, qui menaçait de gagner de proche en proche tous les dépôts accumulés à cet endroit. La commetion causée par l'explosion avait été telle, qu'un grand nombre de baraques avaient été renversées comme des châteaux de cartes, et qu'une cantine s'écroula d'un seul coup de fond en comble, en ensevelissant sous ses décombres les personnes qui s'y trouvaient réunies en ce moment. Heureusement on est parvenu, à force d'audace et de promptitude. à préserver la plus grande partie des projectiles qui se trouvaient dans les deux parcs anglais et français; et, lorsque le danger a été passé, on a pu compter les victimes de ce désastre. Il y a eu dix officiers atteints de notre côté et une centaine de soldats blessés plus ou moins grièvement. Les Anglais ont éprouvé à peu près les mêmes pertes, et l'on peut évaluer à deux cents, tant tués que blessés, les pertes éprouvées dans les deux camps. Une enquête a été ouverte pour découvrir la cause de ce désastre, dont les conséquences auraient pu être bien plus déplorables. »

La seule affaire avec les Russes qu'on puisse signaler, est un coup de main exécuté avec pleine réussite, dans la journée du 3 novembre, par le corps expéditionnaire d'Eupatoria, sous les ordres du général d'Allonville. Prévenu qu'il existait vers El-Toch, à 32 kilom. au nord d'Eupatoria, de nombreux troupeaux destinés aux approvisionnements de l'armée russe, le général résolut de s'en emparer. A cet effet, il dirigea sur El-Toch le général Ali-Pacha, commandant la cavalerie ottomane, avec les irréguliers et quelques escadrons turcs, ainsi que deux escadrons francais et deux escadrons anglais. En même temps, il sortit de la ville avec le reste des troupes françaises et anglaises pour appuyer l'opération. La brigade de cavalerie anglaise se porta à Djollach, la brigade de cavalerie francaise à Tioumen; la division de Failly, formant réserve, prit position entre Orta-Mamaï et Schiban. Pendant ce temps, le général Ali-Pacha s'avança vers El-Toch, ne rencontrant que quelques Cosaques, qui s'enfuirent à son approche, bien que soutenus par une force de plusieurs escadrons. A cinq heures du soir, Ali-Pacha fit prévenir le général d'Allonville que son opération avait réussie, et à neuf heures il rentrait à Eupatoria, ramenant avec lui 270 bœufs, 3,450 moutons, 50 chevaux, 40 chameaux et 20 voitures enlevés aux Russes.

Campagne d'Omer-Pacha en Asie. — Bataille de l'Ingour. — Prise de Kars par le Russes. — Mort de l'amiral Bruat. — Discours de l'Empereur Napoléon pour la clôture de l'Exposition universelle. — Arrivée en France du roi Charles-Emmanuel. — Attaque des avant-postes français par les Russes. — Escarmouches près de Kertch. — Entrée à Paris de la garde impériale et des régiments revenant de Crimée. — Allocution de l'Empereur. — Hommage poétique aux troupes victorieuses. — Traité d'alliance avec la Suède. — Conséquences de ce traité. — Occus pation de l'Île d'Ouroup. — Affranchissement des esclaves en Moldavie. — Amnistie accordée par le czar aux Polonais. — Attaque d'un poste français à Constantinople. — Ordre du jour du bey de Tunis. — Nouvelles fortifications élevées par les Russes sur la partie nord de la rade de Sébastopol. — Mouvements diplomatiques pour amener la paix. — Fin des événements de 1865.

Tandis qu'on détruisait de fond en comble Sébastopol dont on avait déjà fait sauter les magnifiques docks, les événements qui se passaient en Asie avaient décidé le gouvernement de la Porte à y envover Omer-Pacha. Arrivé le 7 novembre à Anacria, le généralissime trouva les Russes, au nombre de 15 à 16,000, sur la rivière d'Ingour. Leur position, quoique très-forte, avait encore été rendue plus redoutable par la construction de nombreuses redoutes et d'ouvrages en terre. Ils étaient décidés à la défendre résolûment, A peine arrivés sur le bord de la rivière, les Turcs furent accueillis par une grêle de boulets et de mitraille qui ne les empêcha pas de la traverser dans deux endroits différents, toujours sous le feu de l'ennemi. Le gué était assez profond, car tous les hommes étaient dans l'eau jusqu'aux aisselles. Une fois arrivés sur le bord opposé, ils firent une charge à la baïonnette contre laquelle les Russes ne purent tenir que quelques instants. Les premières lignes furent bientôt culbutées, et le gros de l'armée se retira en laissant entre les mains des Turcs 5 canons, 7 caissons, un grand nombre de fusils et une cinquantaine de prisonniers. Les Russes eurent dans cette affaire 500 hommes tués et autant de blessés. Les Turcs eurent à peu près 300 hommes hors de combat, dont 68 morts. L'armée turque campa le soir même dans les retranchements russes, et se porta en avant le lendemain de ce glorieux fait d'armes. Ce brillant début de l'armée d'Omer-Pacha excita le plus grand enthousiasme à Constantinople. On espérait qu'une marche prompte sur Tiflis ferait lever le blocus de Kars et provoquerait peut-être la retraite de l'armée russe. Une dépêche du major Simmons, commissaire du gouvernement anglais près d'Omer-Pacha, entre dans de plus grands détails sur la bataille de l'Ingour. En voici le contenu:

« Camp de Shongwano, 7 novembre. — Mylerd, j'informe Votré Seigneurie qu'Omer-Pacha, ayant réuni un dépôt de vivres à Tchinshera. s'est rendu par le côté de mer à l'embouchure de la rivière Ertiss-Tchal, où un pont a été établi sur-le-champ pour le passage des troupes. L'avant-garde, composée de 16 bataillons d'infanterie et de 3 bataillons de chasseurs, sous les ordres du lieutenant-colonel Ballard, le tout commandé par Ferhad-Pacha (baron Stein), s'est rendue, le 28 octobre, au village d'Ertist-Zkalsk. Depuis ce jour jusqu'au 1er novembre, Son Altesse a été occupée à envoyer des vivres à l'avant-garde, à faire marcher d'autres troupes pour l'appuver et à établir des dépôts à Godiva, à l'embouchure de l'Ertist-Zkalsk, afin d'approvisionner son armée pour un mouvament en avant. Dès le premier moment, l'avant-garde a parcouru 10 milles en avant, ayant ses avant-postes sur la rivière Ingour, vis-à-vis des ruines d'un vieux château-fort appelé Rookf, sur la route qui conduit à Saydidi. Son Altesse a rejoint personnellement l'avant-garde le 3. Sa force entière se composait de 4 brigades, 32 bataillons d'infanterie, 4 bataillons de chasseurs et 1,000 hommes de cavalerie avec 27 pièces de campagne et 10 canons de montagne, en tout environ 20,000 hommes servant à protéger les dépôts de Godiva, Tchinshera et Soukoum. Le 4, Son Altesse a commencé à construire des batteries sur la rive droite de l'Ingour, dans le but de menacer l'ennemi du côté du fort de Ruki. Ces batteries furent armées dans la nuit suivante : elles ouvrirent leur feu dans la matinée du 6, à la pointe du jour. Le même watin, S. A. sit mouvoir 3 brigades d'infanterie (24 bataillons) avec 3 batteries, une avantgarde de 3 demi-bataillons de chasseurs et 4 canons, sous les ordres du colonel Ballard. Il leur fit descendre la rive droite de la rivière à une distance de 7 milles, à un endroit où la rivière était guéable, jusqu'à une île qui a quelques milles de longueur sur 2 milles et demi de largeur. Après avoir parcouru deux milles dans cette île, on rencontra de la milice mingrélienne près d'un gué qui traverse de l'île à la rive gauche de la rivière. Cette milice se retira brusquement, et l'ennemi ouvrit un feu d'artillerie et de mousqueterie très-vif des retranchements de la rive gauche élevés pour la protection du gué. Il devint bientôt évident que ce serait un ouvrage très difficile que de forcer le passage direct à ce gué. Son Altesse, tont en occupant l'ennemi à ce gué, envoya des officiers à droite et à gauche : on découvrit des gués dans les deux directions, un à 314 de mille au-dessous ou à la gauche du principal gué et l'autre à un mille et demi au-dessus ou à la droite du gué principal. On fit passer immédiatement ces gués par des troupes; celui de gauche resta sans protection. Le passage fut opéré par deux bataillons d'infanterie et trois compagnies de chasseurs, vers quatre heures de l'après-midi. S. A. m'ayant conflé ce commandement, je les conduisis, par une trace de voitures, dans la forêt, sans ê!re aperçu par l'ennemi, jusqu'à 600 yards de la position du gué principal, que les troupes ennemies étaient occupées à défendre contre une attaque de face. Les troupes turques s'élancèrent vigoureusement à l'attaque, prenant à revers l'ennemi et ses retranchements. L'ennemi battit sur-le-champ en retraite, il tenta de se frayer un passage à travers les Turcs en colonnes, mais, reçu par un feu très-vif de ace et sur les deux flancs, il rompit les rangs et il se dispersa dans la forêt

nous laissant maîtres du champ de bataille, de trois pièces d'artillerie de campagne et de six chariots remplis de munitions. Au moment où les colennes russes tentaient de couper notre ligne, je regrette de dire que mon aide de camp le capitaine Dymock, du 95° régiment, ayant eu d'abord son cheval tué sous lui, sut blessé tout près de moi pendant qu'il animait les troupes turques. Il mourut peu de moments après. Sa mort doit être déplorée. Sa Majesté a perdu en lui les services d'un jeune officier très-brave et de grandes espérances, pour lequel S. A. Omer-Pacha m'avait fréquemment témoigné sa haute estime. Ce jeune officier m'a accompagné dès le début de la guerre en Orient. Pendant que cette opération avait lieu à la gauche, une brigade descendait à droite, sous les ordres d'Osman-Pacha; elle s'ouvrait un passage en culbutant de front une force que l'on croit être de 4 bataillons, mais sans artillerie et sans retranchements. Cette opération a réussi, et peu de temps après que la nuit fut venue, les forces turques de la rive gauche étaient en communication de la droite à la ganche et complétement maîtresses de ce côté de la rivière dans toute sa longueur. La perte, du côté des Turcs, a été de 310 hommes tués et blessés, dont 68 tués et 4 manquants. S. A. a bien voulu s'exprimer dans les termes de la plus haute satisfaction pour la conduite des officiers anglais qui accompagnaient cette force. Le lieutenant-colonel Ballard a conduit l'avant-garde et essuyé un feu très-vif de l'ennemi au gué principal, de cent yards de largeur environ, depuis midi jusqu'à cinq heures du soir, occupant l'ennemi jusqu'à ce que sa position cut été tournée par les Turcs, à gauche. Le capitaine Caddell a aussi rendu de grands services, attaché comme deuxième doyen des officiers d'artiflerie à cette branche de service. On ne connaît pas encore le chiffre de la perte de l'ennemi, mais jusqu'à ce moment (midi) 347 Russes ont été enterrés, dont 8 officiers, et parmi eux, les prisonniers disent qu'il y a deux colonels; ils ajoutent qu'il y avait huit bataillons d'insanterie, outre un grand nombre d'hommes de la milice mingrélienne, vis-à-vis du gué principal. »

La diversion tentée par Omer-Pacha ne put empêcher Kars de succomber. Par une inexplicable incurie, cette place était laissée dans un complet abandon, et les généraux turcs paraissaient plus pressés de s'enrichir que de chercher à la sauver. Après sept mois entiers employés à la plus héroïque défense sans recevoir aucun secours, la garnison, vaincue par la faim, fut obligée de capituler. Le 14 novembre, le général Mourawieff somma la place de se rendre, en promettant toutefois une capitulation honorable. — Admirablement servi par ses espions, le général russe assurait Vassif-Pacha qu'il ne pouvait compter sur aucun secours et qu'une plus ongue résistance ne servirait qu'à prolonger une effusion de sang désormais inutile. Le lendemain, le muchir présida un conseil de guerre, composé de tous les officiers supérieurs de la garnison. Les avis surent partagés: les uns voulaient que l'on tentât une attaque désespérée contre les Russes; les autres qu'on se retirât à Erzeroum

en passant à travers les lignes ennemies. Williams-Pacha proposa de prolonger la défense de quelques jours encore, comptant sur Sélim-Pacha qui ne pouvait pas tarder à arriver. Cet avis prévalut: on envoya au quartier général russe comme parlementaires un officier ottoman, le capitaine Tusdale et M. Churchill, secrétaire particulier de Williams-Pacha, avec la mission de demander au général Mourawieff un sursis de dix jours et l'autorisation d'envoyer un courrier à Erzeroum. Le capitaine Thompson partit sur-le-champ: il rencontra à Hassan-Kalè un corps d'armée russe. Dès qu'il se fut assuré que Sélim-Pacha ne tenterait aucune entreprise, il revint à Kars le plus vite possible. Comme 80 hommes mouraient de faim chaque jour, Vassif-Pacha et Williams-Pacha, n'écoutant plus que les lois de l'humanité, se décidèrent enfin à capituler. La garnison ottomane et les Anglais qui se trouvaient à Kars furent prisonniers de guerre. Par un artiele spécial, qui fait le plus grand honneur au muchir et à Williams-Pacha, les Hongrois et les Polonais qui se trouvaient dans l'armée ottomane purent se retirer sur Erzeroum. Voici du reste le texte de la capitulation :

a Art. 1er. La forteresse se rend avec tous les objets militaires qu'elle contient et dans l'état où elle se trouve. Les bouches à feu ne pourront être enclouées. Les affûts et fusils seront livrés dans leur état actuel; on n'emportera ni ne détruira aucune pièce des archives. Les troupes qui évacuent Kars laisseront des postes sur les points les plus importants; la caserne, les arsenaux, etc., seront livrés et reçus par des commissaires nommés par les deux parties. La remise aura lieu le lendemain de l'évacuation de la forteresse. - Art. 2. La garnison, qui se rend prisonnière de guerre, quitte la forteresse avec tous les honneurs militaires. En témoignage de la courageuse défense de la forteresse, les officiers de tout rang conservent leurs épées. Les troupes quittent la forteresse, dans leur armement complet, au son du tambour, enseignes déployées. Elles formeront une grande colonne, par bataillon; les rédifs et bachi-bouzouks, à part, à la distance d'une demi-verste. Après que la garnison aura déposé les armes, le muchir s'approchera du général en chef et lui remettra le rapport sur le nombre de ses troupes et l'état des objets militaires. En même temps, des personnes désignées par les Russes commenceront à enrôler les officiers et soldats de l'armée turque. Les milices auxquelles il est permis de retourner dans leurs foyers seront dirigées sur Erzeroum par le mont Sagan. Ceux qui, dans les vingt-quatre heures après le dernier bivouac au pied du mont Sagan, où s'arrêtera l'escorte russe, n'auront pas passé la montagne, seront considérés comme prisonniers de guerre. Des médecins et des infirmiers turcs, en nombre suffisant, restent pour

soigner les malades et les blessés. - Art. 3. On respectera la propriété privée du soldat. - Art. 4. Les milices seront renvoyées dans leurs foyers. — Art. 5. Les individus ne faisant pas partie de l'armée active (les commis, les interprètes, les infirmiers) peuvent rentrer dans leurs foyers. — Art. 6. Le général Williams aura le droit de présenter une liste de personnes qui pourront rentrer dans leurs foyers sur l'approbation du général Mourawieff. Ne seront pas exclus de cette liste les militaires sujets de l'une des deux puissances belligérantes. — Art. 7. Toutes les personnes comprises dans les art. 4, 5 et 6, donneront leur parole d'honneur de ne pas servir de nouveau contre l'empereur de Russie dans la présente guerre. — Art. 8. Les habitants s'en remettent à la générosité du gouvernement russe, qui les prend sous sa protection. Ils enverront au général Mourawieff une députation qui lui remettra les clefs de la ville et lui promettra une soumission absolue. On respectera les monuments et édifices publics de la ville.»

En 1828, le 27 juin, le troisième jour après son départ de Gumri. le prince Paskiewitsch emporta d'assaut la ville de Kars. Cette place avait déjà beaucoup perdu de sa grandeur, de sa population et de son bien-être par suite des guerres dévastatrices entre la Turquie et la Perse. Quand Tournesort la visita en 1700, elle était encore de moitié plus grande qu'Erzeroum, quoique le commerce eût déjà beaucoup souffert par les brigandages des Kurdes et des Lases. La ville est disposée en amphithéâtre, ses maisons ont plusieurs étages et sont construites en pierre, avec des balcons en bois; elles ont une forme beaucoup plus européenne qu'asiatique. La vieille citadelle se trouve sur une hauteur escarpée. En 1819, du temps de la visite de Ker-Porter, les murs d'enceinte allèrent en ligne directe de l'occident à l'orient, jusqu'à la pointe du rocher où, défendus par des bastions circulaires et quadrangulaires, ils touchèrent aux murs imposants de la citadelle. C'est un échantillon complet de l'ancien système asiatique de construction des places fortes. En dehors de ses murs d'enceinte s'étend le grand faubourg du côté de l'Orient; il est protégé par trois ou quatre grandes batteries en forme de pentagone construites seulement vers la fin du dix-huitième siècle. Tout ceci donnait alors à la ville, dominée par la citadelle, et même de loin, un aspect fort imposant. Par contre, l'intérieur de la ville était sale et repoussant. Elle renfermait à peu près 10,000 familles (50,000 âmes), tant turques que kurdes, arméniennes, géorgiennes, juives, et quelques négociants persans qui y étaient entassés comme dans une prison. Les rues étaient parcourues dans tous les sens par des hommes et des bestiaux auxquels se mêlaient des troupes de dorcs circulant en liberté, et des bandes innombrables de chiens

amaigris par la faim. D'après un rapport exact et fort détaillé. la partie supérieure de la citadelle formerait presque un quadrilatère: les deux parties inférieures, au contraire, situées sur la pente de la montagne et dominant la ville, forment une espèce de parallélogramme armé d'un grand nombre de pièces de canon. Le mur extérieur de la citadelle touche à celui de la forteresse vers l'est et le sud. La forteresse a quatre angles principaux reliés entre eux par des lignes irrégulières; les côtés de ces angles ont à peu près 260 à 350 brasses. Les côtés nord et nord-ouest, établis sur le roc vif, ont une enceinte simple, tandis que les côtés ouest et sud-ouest en ont une double; celles de l'intérieur sont plus hautes que les extérieures. La citadelle et la forteresse sont de pierre; la première est construite avec grand soin et avec une telle perfection, qu'elle ne paraît avoir été achevée que long temps après; 150 bouches à feu protégent les environs, dont la situation et le sol pierreux rendent presque impossible un siége régulier et la prise sans assaut. Le prin\_ cipal fondateur de Kars est le sultan Murad III, qui, en 1579, réus... sit à construire très-dispendieusement cette place frontière contre les Perses et les Géorgiens. Suivant des historiographes turcs, l'enceinte de la partie supérieure du château et de la partie inférieure de la forteresse a une circonférence de 27,000 mètres. Sept beglerbeys et pachas ont entrepris la construction, un à un, des sept remparts. Deux églises ont été changées en mosquées; la plus grande, construite par un séraskier, servit de lieu d'enterrement à un scheich et fut visitée par des pèlerins. Lors de la construction de ces ouvrages, on trouva une plaque de marbre portant les noms de constructeurs d'une forteresse qui avait existé sur cet emplacement cinq siècles auparavant; elle a été religieusement conservée.

Lors de la conquête par les Russes, cette forteresse était habitée par des Turcs et divisée en sept quartiers, possédant chacun une mosquée et 850 maisons, une église arménienne, une hôtellerie pour les caravanes du gouvernement, 126 boutiques et deux établissements de bains.

J. Brant, qui a visité la ville en 1835, c'est-à-dire immédiatement après la retraite des Russes, fait observer que le pacha de Kars a introduit dans le pays une meilleure administration disciplinaire et que la populace ne laisse plus, comme auparavant, un libre cours à ses mauvaises passions. Au reste, Brant est l'ami incarné des Turcs, et en sa qualité de consul général d'Angleterre à Erzeroum, il est encore aujourd'hui l'oracle du pacha qui y réside. La décadence, la solitude et la dépopulation qui, nonobstant les sages hatti-schérifs et les réformes écrites sur le papier, ont fait pendant les dix dernières années de si désolants progrès dans la Turquie

d'Asie, ont épargné Kars tout aussi peu que les autres villes aslatiques de la Turquie. L'inclémence de la température est telle dans ces contrées que l'ouverture des opérations militaires n'est guère possible avant les premiers jours de juin. On ne trouve aucune forêt dans les environs de Kars. Ce n'est que sur le Saghanla et sur la montagne Beba, à une journée et demie de la ville, que l'on commence à trouver du bois. Pendant la campagne de 1828, l'armée russe fut obligée de faire cuire ses aliments au moyen de bouses de vache desséchées, ce qui est, du reste, le moyen habituel de chauffage des Arméniens.

Depuis la dernière campagne des Russes, le déboisement a pris des proportions plus grandes encore, par suite de l'imprévoyance de l'administration turque, qui vendit aux Russes une partie des hois de construction des forêts de Saghanla, lesquels servirent à construire la forteresse d'Alexandropol. On eut beau faire au pacha de Kars les objections les plus sérieuses, il y resta complétement sourd et n'en passa pas moins un contrat avec les Russes. Aussi le général Makintosch dit-il, dans ses relations de voyage, que de Kars à Alexandropol on ne voit ni un arbre ni un buisson. On peut se figurer alors de quelle nature ont été les souffrances que l'armée russe a dû endurer dans un climat où tout manque aux nécessités impérieuses de la vie.

La prise de Kars valut aux Russes 16,000 prisonniers, parmi lesquels 8,000 nizams (troupes turques régulières) et 6,000 rédifs (irréguliers), 12 drapeaux, 130 canons et 30,000 fusils. Cet événement fut célébré à Saint-Pétersbourg, où l'on promena en grande pompe les étendards conquis. Il jeta au contraire la consternation à Constantinople, où il fut question de mettre en accusation à ce sujet plusieurs généraux et hauts fonctionnaires. En apprenant que le prince Bagration avait reçu des renforts, Omer-Pacha s'empressa de repasser l'Ingour et se replia sur Soukoum-Kalé. Ce mouvement fut vu de mauvais œil, et, dans un conseil, on décida que le commandement général de l'armée d'Asie ne serait pas donné à Omer-Pacha, qui sembla ainsi tomber dans une sorte de disgrâce.

Une triste nouvelle vint, à la fin de novembre, porter le deuil en France. L'amiral Bruat avait succombé à une attaque de choléra sur le vaisseau le Montebello, au moment où il revenait, selon l'ordre de l'Empereur, qui s'apprêtait à le féliciter sur sa brillante conduite. Armand-Joseph Bruat, entré à l'école navale de Brest en 1811, était aspirant en 1815, et enseigne en 1819. Dès ses premiers débuts, il se fit remarquer par son intrépidité, sa résolution, la sûreté de son coup d'œil et son amour passionné pour la marine. Il avait ce qui présage et fait les grands hommes, il avait du cœur et

de la volonté. Lieutenant de vaisseau en 1827, il était officier de manœuvre sur le Breslaw, à Navarin : et ses brillantes manœuvres sont restées dans les traditions de l'arme. A la croisière d'Afrique. en 1830, le Silène, qu'il commandait, avant naufragé, Bruat fut fait prisonnier de guerre et incarcéré dans le bagne d'Alger: cruelle épreuve où sa constance et son énergie n'avaient pas faibli un instant au jour de la délivrance par notre glorieuse expédition d'Afrique. Capitaine de corvette en 1830, et capitaine de vaisseau en 1838, il se distingua dans ses divers commandements, ne croyant jamais faire que son devoir, et toujours faisant plus que son devoir. Pendant son gouvernement de nos établissements dans l'Océanie, il anéantit avec un courage héroïque une insurrection générale fomentée par les chefs kanaques: l'autorité de la France fut respectée et fortifiée. En 1846, il était contre-amiral. Son caractère et son intelligence étaient au niveau des plus hautes missions administratives et militaires, soit que, préfet maritime à Toulon, après les journées de juin, il eût à y maintenir l'ordre en des temps agités encore; soit que, gouverneur général des Antilles, il eût à organiser le travail colonial dans cette brûlante transition de l'esclavage à la liberté; soit que, dans les conseils de l'amirauté, il eût à débattre les grandes questions de notre établissement naval; soit que, commandant l'escadre de l'Océan en 1853, il eût à discipliner et à former nos équipages pour la lutte qui se préparait; soit enfin que, commandant en sous-ordre dans la mer Noire, il eût à seconder l'amiral Hamelin dans ses grandes opérations du débarquement et de l'attaque si remarquablement préparées et si glorieusement accomplies par le commandant en chef de la flotte. Bruat se montra toujours le digne lieutenant de l'amiral qui sut illustrer, à bord de la Ville-de-Paris, un nom deux fois cher à la marine impériale. Au retour de l'amiral Hamelin, Bruat fut investi du commandement en chef, et it sut l'exercer, s'entendant loyalement avec la marine anglaise, concertant habilement l'action des forces navales avec l'action des forces de terre, en sorte qu'il y eût unité dans les plans, ensemble dans les mouvements et coopération parfaite. Toujours compris par ses vaillants capitaines et ses braves marins, que son âme de feu électrisait, il dirigea avec un succès brillant les expéditions de la mer d'Azof et de Kertch, bombarda Sébastopol, et, sous le feu irrésistible de ses batteries flottantes, réduisit victorieusement la forteresse de Kinburn. L'Empereur l'avait promu à la dignité d'amiral, magnifique récompense d'une telle vie et de si éminents services. Les obsèques de l'amiral Bruat eurent lieu aux frais de l'État et au milieu du deuil de la population entière.

Les événements les plus remarquables qui, pendant le mois de

novembre, se sont rattachés en France à la guerre contre la Russie, sont d'abord le discours prononcé par l'Empereur, lors de la cérémonie de clôture de l'Exposition universelle et de la distribution des récompenses. Voici ce document :

« Messieurs, l'Exposition qui va finir offre au monde un grand spectacle. C'est pendant une guerre sérieuse que, de tous les points de l'univers, sont accourus à Paris les hommes les plus distingués de la science, des arts et de l'industrie. Ce concours, dans des circonstances semblables, est dû, j'aime à le croire, à cette conviction générale que la guerre entreprise ne menaçait que ceux qui l'avaient provoquée, qu'elle était poursuivie dans l'intérêt de tous, et que l'Europe, loin d'y voir un danger pour l'avenir, y trouvait plutôt un gage d'indépendance et de sécurité. Néanmoins, à la vue de tant de merveilles étalées à nos yeux, la première impression est un désir de paix. La paix seule, en effet, peut développer encore ces remarquables produits de l'intelligence humaine. Vous devez donc tous souhaiter comme moi que cette paix soit prompte et durable. Mais. pour être durable, elle doit résoudre nettement la question qui a fait entreprendre la guerre. Pour être prompte, il faut que l'Europe se prononce, car, sans la pression de l'opinion générale, les luttes entre grandes puissances menacente de se prolonger, tandis qu'au contraire, si l'Europe se décide à déclarer qui a tort ou raison, ce sera un grand pas vers la solution. A l'époque de civilisation où nous sommes, les succès des armées, quelque brillants qu'ils soient. ne sont que passagers. C'est en définitive l'opinion publique qui remporte toujours la dernière victoire. Vous tous donc qui pensez que les progrès de chame nation contribuent au bien-être de toutes les autres, et que, plus les rapports réciproques se multiplient, plus les préjugés nationaux tendent à s'effacer, dites à vos concitovens. en retournant dans votre patrie, que la France n'a de haine contre aucun peuple, qu'elle a de la sympathie pour tous ceux qui veulent comme elle le triomphe du droit et de la justice. Dites-leur que, s'ils désirent la paix, il faut qu'ouvertement ils fassent au moins des vœux pour ou contre nous, car, au milieu d'un grand conflit européen, l'indifférence est un mauvais calcul et le silence une erreur. Quant à nous, peuples alliés pour le triomphe d'une grande cause, forgeons des armes sans ralentir nos usines, sans arrêter nos métiers; soyons grands par les arts de la paix comme par ceux de la guerre; soyons forts par la concorde, et mettons notre confiance en Dieu pour nous faire triompher des difficultés du jour et des chances de l'avenir.»

Voici l'interprétation donnée à ce discours par le ministre des affaires étrangères, dans une circulaire adressée à tous les agents diplomatiques :

« Monsieur, d'après ce qui me revient de plusieurs points de l'Allemagne, le discours prononcé par l'Empereur, à l'occasion de la clôture de l'Exposition universelle, a produit, comme il était facile de le prévoir, une profonde impression. Toutefois, il n'aurait pas été apprécié partout de la même manière, et il serait devenu l'objet d'interprétations diverses. Il n'en comporte cependant qu'une seule, et les Etats neutres ne pouvaient se méprendre sur des sentiments dont ils n'ont évidemment qu'à se louer. L'Empereur a dit qu'il désirait une paix prompte et durable. Je n'ai pas à insister sur cette déclaration; elle se comprend d'elle-même et n'a pas besoin de commentaire. En s'adressant aux neutres pour les inviter à faire avec elle des vœux en ce sens, Sa Majesté Impériale a témoigné suffisamment du prix qu'elle attache à leur opinion et de la part qu'elle fait à leur influence dans la marche des événements. Telle a été, au reste, sa manière de voir à leur égard, dès le début du conflit diplomatique qui a précédé les hostilités. L'Empereur a toujours pensé que si, des lors, ils avaient formulé avec plus de force le jugement qu'ils portaient sur l'objet du litige, ils eussent exercé une action salutaire sur les résolutions de la puissance qui a provoqué la guerre. Leur position n'a point changé aux yeux de Sa Majesté Impériale, et ils peuvent aujourd'hui, par une attitude ferme et décidée, hâter le dénoûment d'une lutte que, dans sa conviction, ils pouvaient prévenir. C'est dans cette pensée que l'Empereur leur demande de faire connaître hautement leurs dispositions aux puissances belligérantes et de mettre dans la balance des forces respectives le poids de leur opinion, Cet appel, d'ailleurs si bien compris et si chaleureusement accueilli par un auditoire formé de représentants de toutes les nations, n'est donc qu'un solennel hommage rendu à l'importance et à l'efficacité du rôle dévolu aux neutres dans la crise actuelle. Signé: WALEWSKI. »

Un autre fait intéressant qui a signalé le mois de novembre, est le séjour à Paris du roi Victor-Emmanuel, qui est venu visiter la France, comme la reine d'Angleterre l'avait visitée peu de temps auparavant. Le chevaleresque soldat de Goio et de Novare, le fils glorieux de Charles-Albert, devenu l'allié intime de la France, méritait une réception exceptionnelle, dans ce pays où le sentiment de l'honneur est si vif. Les manifestations sympathiques qui l'ont accueilli ne peuvent que resserrer les liens qui nous unissent avec le Piémont, liens que les troupes piémontaises ont scellés de leur sang sur les champs de bataille de la Crimée.

Les derniers faits d'armes de l'année 1855 ne consistent qu'en des combats partiels dont le plus important est consigné en ces termes dans un rapport du maréchal Pélissier au ministre de la guerre :

### « Grand quartier général, à Sébastopol, le 11 décembre 1855

## « Monsieur le maréchal,

« Vous avez déjà appris, par ma dépêche télégraphique du 8 de de ce mois, l'insuccès des Russes dans l'attaque qu'ils ont tentée, le même jour au matin, contre les avant-postes de la division d'Autemarre, dans la vallée de Baïdar. Comme Votre Excellence le sait, ces avant-postes forment, à 3,000 mètres en avant de la position du général d'Autemarre, sur la Tchernaïa supérieure, une demi-circonférence passant par Eski-Arman, Orkousta, Baga et Savatka. Ces villages, placés au pied des hauteurs boisées qui séparent la vallée de Baïdar du haut Belbeck et du Chouliou, observent les passages par lesquels on peut déboucher dans cette vallée et sont occupés par de fortes grand'gardes. L'ennemi conçut, d'après certains renseignements tartares vraisemblablement, la pensée d'enlever une ou plusieurs de nos grand'gardes. Le 7, à la chute du jour, une partie des troupes russes postées à Jenisala, à Fok-Sala et Argul, furent brusquemont mises en mouvement. Le régiment de Cosaques du colonel Zolotoroff était en tête, 500 hommes armés de carabines et lirés des rangs le suivaient; enfin trois bataillons du régiment de Smolensk, colonel Oglobcheff, formaient le gros de cette colonne, Jorte environ de 2,500 fantassins et de 4 à 500 cavaliers. Les Russes franchirent les cols de Cardonu-Bell et de Caden-Otar, cernèrent pendant la nuit, qui était sombre et pluvieuse, et enlevèrent, malgré sa vigoureuse résistance, un petit poste avancé de 12 hommes, placé à la jonction des chemins de Baga et d'Orkousta; puis ils attaquèrent avec la majeure partie de leur monde, vers cinq heures et demie du matin, les villages d'Orkousta et de Baga, en faisant principalement effort sur ce dernier village. La grand'garde qui y était postée était composée d'une section du 7° bataillon de chasseurs à pied, de trois compagnies du 2º bataillon du 26º de ligne, et d'un peloton du 4º de chasseurs d'Afrique, commandés par le chef de bataillon de Richebourg, du 26°. Cet officier supérieur, restant en position, se laissa approcher, n'ouvrit le feu qu'à bonne portée, et, par la ferme contenance de ses troupes, imposa à l'ennemi et l'empêcha, malgré sa supériorité numérique, de gagner du terrain. Les Russes essayèrent alors de nous déborder par leur gauche, et de descendre dans la plaine entre Baga et Savatka, afin de nous couper la retraite vers la Tchernaïa.

« Pendant que l'ennemi cherchait ainsi à percer par Baga, il s'avançait également sur Orkousta. Le lieutenant-colonel Lacretelle, du 19° de ligne, commandant la ligne des avant-postes, était établi sur ce point avec einq compagnies du 7º bataillen de chasseurs à pied et une division du 4º de chasseurs d'Afrique. Il prit aussitôt l'offensive, et dirigea immédiatement, sous les ordres du chef de bataillon Maurice, commandant le 7° bataillon, deux compagnies de ce bataillon sur un petit plateau situé en avant et à droite d'Orkousta, et d'où ces compagnies menaçaient la droite des Russes. Ce mouvement, exécuté très-résolument, donna de l'inquiétude et de l'hésitation à l'ennemi, qui ralentit d'abord, puis arrêta sa marche-A la vue de cette indécision, la charge fut sonnée sur toute la ligne, et de Baga comme d'Orkousta, nos troupess'élancèrent sur l'ennemi, qui fut forcé de battre en retraite, et fut poursuivi, à travers les bois, jusque près des crêtes qui couronnent la vallée. En même temps que les Russes attaquaient Baga et Orkousta, 200 fantassins et 150 Cosaques environ tentaient, en descendant par le chemin de Caden-Otar, une diversion sur la gauche d'Orkousta. Mais ils trouvèrent deux compaguies du 7e chasseurs à pied qui leur barrèrent le passage et ne tardèrent pas, après plusieurs charges à la baïonnette, à leur faire faire demi-tour. Le capitaine Pichon, qui commandait ces compagnies, et qui a tué trois Russes de sa main, a déployé, dans cette circonstance, sa vigueur accoutumée.

«Aux premiers coups de fusil, le général d'Autemarre avait envoyé le général Niol avec deux bataillons et un escadron pour renforcer la ligne attaquée. Mais à l'arrivée de ces réserves sur le lieu de l'action, l'ennemi était déjà en pleine déroute; à neuf heures du matin, tout était terminé.

« Nos troupes et leurs chefs, monsieur le maréchal, ont bien fait leur devoir; ils ont été pleins de résolution et d'intelligence, et c'est la ce qui a rendu le succès si prompt et si décisif, même contre des forces supérieures. Les Russes ont laissé entre nos mains 150 des leurs, tant tués que blessés ou prisonniers. Le nombre de ces derniers est de 28; celui des blessés reçus dans nos ambulances est 17, dont deux officiers. Hier matin on avait enterré 80 tués, et l'on continuait de rechercher ceux qui pouvaient être tombés dans les fourrés des bois. Nos pertes, même en y comprenant les douze hommes du petit poste qui ont été enlevés entre Baga et Orkousta, sont beaucoup plus faibles que celles de l'ennemi. Nous n'avons en que 2 hommes tués et 11 blessés, dont un officier. Nous devons cet heureux résultat à la promptitude même du succès.

« Veuillez agréer, etc., le maréchal commandant l'armée française en Orient, « PÉLISSIER. »

Une correspondance de Kertch du 19 décembre rend compte de la manière suivante d'une escarmouche qui eut lieu aux environs de cette ville: « De toute la cavalerie du contingent anglo-ottoman il est resté ici un détachement de 150 chevaux, qui ont été affectés au service de la garde et de l'escorte du commandant en chef, général Vivian. Ce matin, 65 de ces cavaliers, désignés pour aller faire du fourrage et pour acheter des provisions aux habitants des villages avoisinants, ont quitté la place, sous le commandement du capitaine Sherwold. Cette petite troupe n'ayant pas trouvé ce qu'elle cherchait dans les environs de nos avant-postes, voulut pousser plus avant, et comme il ne s'était manifesté aucun signe de la présence de l'ennemi, elle s'avança assez avant dans l'intérieur des terres. Tout à coup, au moment où ils s'y attendaient le moins, les cavaliers se virent attaqués et cernés par des forces centuples. Le capitaine Sherwoold donna aussitôt l'ordre de battre en retraite : mais il fallait se frayer un passage au milieu des masses ennemies. Les soldats turcs, n'écoutant que la voix de leur chef et l'élan de leur courage, se précipitèrent avec héroïsme sur l'ennemi et combattirent avec acharnement. Le capitaine Sherwoold, que son uniforme anglais avait fait reconnaître au milieu de tout le détachement, fut un des premiers atteints. Cette mort n'arrêta pas l'impulsion des soldats, qui combattifent avec (une nouvelle furie. Vingt-cinq parvinrent à se faire une trouée et à se soustraire à l'ennemi. Le reste, composé de quarante cavaliers, officiers et soldats, a été mis à mort ou fait prisonnier par les Russes. »

Le 29 novembre, eut lieu à Paris l'entrée solennelle de la garde impériale et des 20e, 39e, 50e et 97e régiments d'infanterie de ligne rappelés en France. La population tout entière de la capitale avait voulu s'associer à cette fête militaire. Elle accueillit avec un indescriptible enthousiasme les troupes victorieuses. Presque tous les assistants comptaient, parmi ces braves soldats bronzés par les fatigues de la guerre, un parent ou un ami; et les acclamations frénétiques qui éclataient sur leur passage prouvaient aux vainqueurs de l'Alma, d'Inkermann et de Sébastopol, combien les hauts faits accomplis par eux avaient eu de sympathiques échos dans le cœur de ceux qui applaudissaient de loin à leurs nobles et pénibles travaux. C'était pour tous un admirable et émouvant spectacle auquel les souvenirs d'un glorieux passé prêtaient un nouveau prestige et ajoutaient un profond enseignement. Le 23 novembre 1807, à quarante années de distance, la population de Paris s'était aussi portée en masse au devant des colonnes de la garde impériale rentrant en France après les mémorables campagnes de Prusse et de Pologne, couronnées par la paix de Tilsitt.

Le 29 décembre 1855, l'Empereur se rendit, pour recevoir les

oupes, sur la place de la Bastille, où elles avaient été réunies, et prononça l'allocution suivante :

### « SOLDATS,

- « Je viens au-devant de vous, comme autrefois le sénat romain allait aux portes de Rome au-devant de ses légions victorieuses. Je viens vous dire que vous avez bien mérité de la patrie.
- « Mon émotion est grande, car au bonheur de vous revoir se mêlent de douloureux regrets pour ceux qui ne sont plus et un profond chagrin de n'avoir pu moi-même vous conduire au combat.
- « Soldats de la garde comme soldats de la ligne, soyez les bienvenus.
- « Vous représentez tous cette armée d'Orient dont le courage et la persévérance ont de nouveau illustré nos aigles et reconquis à la France le rang qui lui est dû.
- « La patrie, attentive à tout ce qui s'accomplit en Orient, vous accueille avec d'autant plus d'orgueil qu'elle mesure vos efforts à la résistance opiniâtre de l'ennemi.
- « Je vous ai rappelés, quoique la guerre ne soit pas terminée, parce qu'il est juste de remplacer à leur tour les régiments qui ont le plus souffert. Chacun pourra ainsi aller prendresa part de gloire, et le pays, qui entretient six cent mille soldats, a intérêt à ce qu'il y ait maintenant en France une armée nombreuse et aguerrie, prête à se porter où le besoin l'exige.
- « Gardez donc soigneusement les habitudes de la guerre; fortifiez, vous dans l'expérience acquise; tenez-vous prêts à répondre, s'il le faut, à mon appel; mais en ce jour oubliez les épreuves de la vie du soldat; remerciez Dieu de vous avoir épargnés, et marchez fièrement au milieu de vos frères d'armes et de vos concitoyens, dont les acclamations vous attendent.»

Les troupes parcoururent ensuite toute la ligne des boulevards, transformée en avenue triomphale, sablée, brillamment pavoisée décorée de distance en distance d'immenses bannières aux couleurs nationales, avec des inscriptions en l'honneur des vainqueurs. Les troupes étaient en tenue de campagne; la figure des soldats portait les traces des rudes et glorieux travaux qu'ils venaient d'accomplir; de tous côtés les vivat éclataient sur leur passage, et ils semblaient heureux et fiers de ces témoignages de sympathie et d'admiration. Mais c'est surtout à la vue des drapeaux noirs de poudre, morcelés par le feu, percés par les balles, que l'enthousiasme ne connut plus de bornes; les acclamations, les cris, les bravos tenaient de la frénésie. Derrière chacun des corps venaient les blessés, qui furent de la part de leurs frères d'armes et de la population pa-

risienne l'objet du plus touchant accueil. Quelques épisodes émouvants signalèrent cette fête: à la hauteur du boulevard du Château-d'Eau, un jeune homme, fendant la foule, écartant la haie des gardes nationaux, s'élança dans les bras d'un officier de zouaves qu'il embrassa en pleutant, aux applaudissements des spectateurs. Plus loin, un garde national, jetant son fusil au passage des grenadiers de la garde, se précipita dans les bras d'un grenadier en s'écriant: Mon frère! Enfin, sur tout le parcours de la colonne, c'était un élan, un enthousiasme dont tous ces braves semblaient profondément touchés. Les dames agitaient leurs mouchoirs; elles jetaient des fleurs et des couronnes sur tout le parcours: un grand nombre pleuraient.

Parmi les chants poétiques qu'inspira cette éclatante manifestation nationale le plus remarquable fut celui que publia le *Pays*, avec la signature C. D. et que nous croyons devoir reproduire.

# LE RETOUR

29 décembre 1855.

Gardez-vous d'irriter nos vengeurs à venir.

Peut-être que le ciel, flassé de nous punir,
Seconderait notre courage,
Et qu'un autre Germanicus

Irait demander compte aux Germains d'un autre Age
De la défaite de Varus.

(CASIMIR DELAVIGNE, Ire Messénienne.)

#### A CASIMIR DELAVIGNE.

Si tu vivais encor, poëte de la France,
Toi qui chantais sa gloire et pleurais ses revers,
Toi qui la soutenais en parlant d'espérance,
Toi qui versais sur elle, aux jours de la souffrance,
Ton cœur, tes larmes et tes vers!

Si tu vivais encore à cette heure, ô poëte!...
Poëte que toujours la patrie inspirait,
Poëte dont la voix jamais n'était muette,
Des plus nobles accents, pour la plus noble fête,
Ton luth aimé retentirait!

Tu l'as prédit jadis, prophète de la gloire, Ce jour qui dans le sang a lavé nos drapeaux, Ce triomphe si grand qu'on refusait d'y croire, Et qui rouvre le temple où dormait la Victoire Après quarante ans de repos!... Seul, lorsque tous courbaient leurs têtes sous l'orage, Voyant dans l'avenir d'autres Germanicus, Tu savais qu'un vengeur, nous rendant le courage, Irait demander compte aux Germains d'un autre âge De la défaite de Varus!

La flamme de Moscou s'est éteinte en Crimée.
Sorti de ce tombeau, l'Algle a repris son vol,
E', franchissant d'un bond la mer à tous fermée,
Aux héros déjà vieux de notre jeune armée
Il a montré Sébastopol!...

Oublions aujourd'hui ces luttes magnanimes

Dont nous nous souviendrons demain pour les pleurer,
Ces souffrances d'un an que tes enfants sublimes,
O France! supportaient sans compter les victimes
Pour toi si fières d'expirer!...

- Tous ont bien fait! Ils ont pris la ville imprenable!...
- Puis sont partis laissant sa garde à d'autres mains,
- Et les voilà!... Salut, jeunesse vénérable,
- Nouvelle Grande Armée à ta mère semblable!
  - Nos lauriers couvrent tes chemins.

Salut, héros!... salut, vainqueurs que l'on contemple!...
Salut, fermes soutiens du droit et de l'honneur!
Vous êtes notre orgueil, vous êtes notre exemple;
Paris, qui de ses murs pour vous a fait un temple,
Vous y reçoit avec bonheur.

Entrez!... Cent mille mains à la fois applaudissent; Cent mille cœurs vers vous s'élancent à la fois; Vos frères, vos aïeux, vos rivaux vous bénissent; La France, en vous voyant, croit que ses maux finissent:

- Comme la France, je le crois!

L'Aigle qui vous guidait revient à votre tête; Plus calme désormais, sans être moins altier, Dans ses serres il tient la foudre encore prête; Mais dans son bec fermé, défiant la tempête, Il garde un rameau d'olivier!...

Ainsi vous rapportez la gloire et l'espérance,
Fils de Sébastopol, petits-fils d'Austerlitz;
Vos pères, comme vous, combattaient pour la France,
Ils voulaient son bonheur autant que sa puissance;
— Leurs vœux par vous sont accomplis!...

Arrêtez-vous devant cette sainte Colonne:
Vos meres et vos sœurs sont la pour vous bénir;

— Vers vous avec orgueil, de son front qui rayonne,
La jeune Souveraine incline la couronne:
Elle aussi porte l'avenir!...

Soyez les bienvenus, soldats de la patrie!...
Le dieu d'airain s'émeut sur son socle jaloux :
Du peuple et de l'armée également chérie,
Des deux Napoléons la grande voix vous crie :

« La France est contente de vous! »

Le jour même de l'entrée solennelle des troupes revenant de Crimée, le *Moniteur* publiait le traité d'alliance conclu le 21 novembre entre la France et la Grande-Bretagne, d'une part, et la Suède de l'autre, à la suite de la mission du général Canrobert. En voici la teneur:

« Art. 1 ... Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége s'engage à ne céder à la Russie, ni à échanger avec elle, ni à lui permettre d'occuper aucune partie des territoires appartenant aux couronnes de Suède et de Norwége. Sa Majesté le roi de Suède s'engage, en outre, à ne céder à la Russie aucun droit de pâturage, de pêche, ou de quelque autre nature que ce soit, tant sur lesdits territoires que sur les côtes de Suède et de Norwége, et à repousser toute prétention que pourrait élever la Russie à établir l'existence d'aucun des droits précités. — Art. 2. Dans le cas où la Russie ferait à Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége quelque proposition ou demande ayant pour objet d'obtenir, soit la cession ou l'échange d'une partie quelconque des territoires appartenant aux couronnes de Suède et de Norwège, soit la faculté d'occuper certains points desdits territoires, soit la cession de droits de pêche, de pâturage ou tout autre sur ces mêmes territoires et sur les côtes de Suède et de Norwége, Sa Majesté le roi de Suède s'engage à communiquer immédiatement cette proposition à Sa Majesté l'empereur des Français et à Sa Majesté Britannique, et leursdites Majestés prennent, de leur côté, l'engagement de fournir à Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége des forces navales et militaires suffisantes pour coopérer avec les forces navales et militaires de sadite Majesté, dans le but de résister aux prétentions ou aux agressions de la Russie. La nature, l'importance et la destination des forces dont il s'agit seront, le cas échéant, arrêtées d'un commun accord entre les trois puissances. - Art. 3. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Stockholm le plus tôt que faire se pourra.»

· A ne l'examiner que dans son texte littéral, ce traité constitue de la part de la Suède l'engagement de ne céder à la Russie aucune portion du territoire de la Suède ou de la Norwége, aucun droit d'occupation ou d'usage sur ce territoire ou sur ses côtes, et de repousser même par la force toute prétention que pourrait élever la Russie à établir l'existence d'aucun des droits précités. De la part des puissances occidentales il contient l'engagement de fournir au gouvernement de Stockholm les forces navales et militaires nécessaires pour résister aux prétentions ou aux agressions de la Russie. En outre, toute proposition faite à la Suède par le gouvernement russe, soit pour une cession de territoire, soit pour l'établissement d'un droit d'usage quelconque, doit être immédiatement communiquée à la France et à l'Angleterre. Telles sont les stipulations textuelles du traité du 21 novembre. Quels en sont au fond le caractère, la portée et les conséquences ? En l'appréciant même simplement dans ses termes, il forme un véritable traité d'alliance défensive. La Suède, qui depuis si longtemps se sent menacée par l'ambition de la Russie, à qui les czars ont enlevé déjà une partie considérable de son territoire, prévoit de nouvelles agressions dans l'avenir et s'assure le concours de deux alliés puissants pour les repousser. De leur côté, la France et l'Angleterre garantissent à la Suède l'intégralité de ses possessions et de ses droits. C'est donc bien là, dans la plus sérieuse acception du mot, une alliance défensive entre les puissances occidentales et le principal des Etats scandinaves.

C'est en même temps une barrière désormais infranchissable posée du côté de la Baltique contre les entreprises du Nord. Sur ce point, comme dans la mer Noire, la Russie voit désormais que le terrain manque à ses envahissements et qu'il lui est impossible d'aller plus loin à l'avenir. La politique traditionnelle de Pierre le Grand se heurte donc, impuissante et vaincue, devant la digue que l'Occident est parvenu à construire contre elle sur le sol de la Scandinavie. La Russie septentrionale ue possède de ports que dans la mer Baltique, la mer Blanche et la mer Ochostck, qui sont fermées par les glaces pendant cinq ou six mois de l'année. Or, par un phénomène que la science explique, la partie de l'Océan qui baigne l'extrémité nord de la Norwège reste libre de glaces en toutes saisons. C'est ainsi que le port d'Hammerfert, qui est la possession la plus septentrionale de la Norwége, et qui est situé très-près des pôles, est ouvert pendant toute l'année à la navigation. La Russie désire passionnément acquérir dans ces parages un point de station pour ses flottes; elle a tout mis en œuvre pour déterminer la Suède à lui céder un territoire, en apparence sans valeur, celui de

Veranger, dont la baie de soigante kilomètres de long sur huit de large, et distante d'à paine soixante kilomètres de la frontière russe, effrait des avantages incalculables pour ses desseins secrets. La Russie ne sollicitait que la concession d'une pêcherie à Varanger; mais bientêt des batteries de terre se seraient élevées pour protéger les pêcheries, puis des navires de guerre seraient venus défendre les factifications; et c'est ainți qu'à un moment donné la Russie se serait trouvée en possession d'un port de guerre sur la mer du Nord. de manière à tenir la Suède en échec et à menacer les rivages de l'Europe occidentale. Con tentatives sont déjouées, et la Suède, en éphanpant à la pression de la Russie, est entrée par le fait dans l'abliance occidentale, qui prand de plus en plus le caractère d'une ligue enropéenne contre une ambition menacante pour tous les Etats. Là est le point vraiment considérable et la haute signification du pacte qui vient d'être conclu. Son exécution limite à jamais la Russie sur sea territoire continental; la Baltique et la mer du Nord échappent à son ambition, comme la Suède à son influence. Désormais, elle n'a plus à espérer, dans ces régions, théâtre de toutes ses intrigues, but de ses convoitises les plus habilement conduites, ni un pouce de terrain, ni un établissement maritime quelconque, ni un abri pour ses vaisseaux, ai une rade pour ses pêcheurs. C'est donc un coup mortel parté tout à la fois à la politique de Saint-Pétersbourg et à la puissance maritime et commerciale de la Russie. Et ce résultat n'est pas restreint à un intervalle de temps limité. La durée du traité du 24 novembre est indéfinie. C'est pour toujours que la Suède s'engage à résister aux demandes ou aux prétentions de l'empire russe; c'est pour toujours aussi que la France et l'Angleterre lui promettent leur lovale et énergique assistance. A ce point de vus encore, l'importance de cette convention est considérable. Eell lie à tout jamais la politique de la Suède, non pas seulement à celle. de la France, mais à l'intérêt et à la politique de l'Occident. On pourrait même dire que la confiance du gouvernement suédois es si grande, il sent si bien que les intérêts de sa politique sont identiques avec ceux de la France et de l'Angleterre, qu'il abandonne en quelque sorte à ses alliés leur appréciation et leur défense.

Quoi qu'il en soit, le traité du 21 novembre doit être considéré comme un des événements importants de notre histoire contemporaine. Au nord comme au midi, dans la Baltique comme dans la mer Noire, la Russie est à jamais arrêtée dans sa marche envahissante. La Suède lui fera dorénavant obstacle aussi pien que la Turquie, car l'une et l'autre s'appuient sur les forces combinées et indissolubles de la France et de l'Angleterre.

Avant de clore la série des événements qui se rattachent à l'an

née 1855, nous allons résumer plusieurs faits qui n'ont pas besoin

d'un aussi grand développement que les précédents.

La France et l'Angleterre ont occupé conjointement l'îte d'Ouroup. Cette île, qui mesure 131 milles de longueur sur 14 de largeur, fait partie de l'archipel des Kouril, composé de 22 îles, appartenant, les unes au Japon, les autres à la Russie. L'île d'Ouroup' est la plus importante; elle dépendait de la Russie. Elle fournit aux escadres alliées un excellent point de relaché pour surveiller les établissements russes de la côte du Kamtschatka. Le prince Ghika. hospodar de Moldavie, a complété, par une mesure importante, les réformes qui ont signalé son administration. Une dépêche télégraphique, arrivée à Constantinople il y a trois jours, annonce la suppression de l'esclavage en Moldavie. Un décret du 12 décembre convoque le divan pour donner à cet acte, attendu depuis longtemps par l'opinion publique, la forme légalé. Plusieurs jeunes gens, élevés à Paris, avaient déjà pris l'initiative en affranchissant leurs esclaves; leur noble exemple n'a pas été sans influence sur la décision du prince. De son côté, l'empereur Alexandre II se proposé, assure-t-on, d'affranchir tous les serfs de son empire. En attendant, il a accordé une amnistie aux Polonais compromis dans l'insurrection de 1831. Le premier paragraphe du décret concerne ceux qui ont guitté les fonctions publiques quand la révolution à éclaté ou qui ont été destitués par le gouvernement révolutionnaire. On augmente leurs appointements. En vertu du second paragraphe, les militaires qui, depuis l'insurrection, n'ont pas donné matière à des recherches ou à une suspicion sous le rapport politique, recevront également des suppléments de pension. Le troisième paragraphe dispose que tous les individus qui se sont compromis dans les affaires politiques pourront rentrer dans les fonctions publiques, si leur conduite a été sans reproche pendant cinq ans à partir du jour de leur destitution, D'après le quatrième paragraphe, les ecclésiastiques qui se sont compromis dans les affaires politiques et qui ont été internés en Russie peuvent revenir en Pologne. Le cinquième paragraphe concerne les individus qui ont été transférés en Sibérie pour cause politique; il permet à certains d'entre eux de revenir en Pologne et abrége la peine des autres.

Il est permis de supposer que la clémence du czar n'est pas absolument désintéressée, et que l'état présent des esprits a démontré la nécessité de revenir à une politique plus modérée. Mais, quoi qu'il en soit, on ne peut qu'applaudir à un acte qui adoucit les rigueurs dont la malheureuse Pologne était frappée depuis un quart de siècle, et l'on voit que les maux de la guerre ont, en quelque sorte, une compensation dans d'heureux résultats qui sans elle n'eussent pas été obtenus.

Dans le courant de novembre, le poste d'un des hôpitaux français à Constantinople avait été attaqué par des soldats tunisiens et avait dû repousser la force par la force. Informé de ce fait, le bey de Tunis s'empressa d'écrire à l'Empereur et au ministre des affaires étrangères pour exprimer la profonde douleur qu'il avait ressentie d'un aussi déplorable événement. En même temps il adressa au contingent tunisien, à Constantinople, l'ordre du jour suivant :

« Nous avons appris un fait qui nous a aussi profondément affligé que péniblement surpris, qui a rempli notre âme de trouble et de douleur. Un conflit armé s'est élevé, à Constantinople, entre un détachement de nos troupes et quelques militaires de nos amis les Français; à la suite de ce conflit, il y a eu des morts et des blessés. Cet événement a pris à nos yeux de grandes proportions; nous en avons été affecté pour plusieurs motifs: le premier et le plus juste, c'est que ce conflit a eu lieu avec nos amis et nos voisins les Français; le second, c'est que l'événement s'est produit au moment où la main des deux nations travaille à atteindre le même but, et où leur cœur est animé des mêmes désirs; le troisième enfin, c'est que les actes coupables de mes soldats ont été accomplis hors de leur pays, de sorte que la punition qu'ils ont méritée leur aura été infligée sur le lieu du crime, loin de leur terre natale. Réunissez dans les casernes tous vos officiers et sous-officiers, et lisez-leur notre présent ordre du jour, afin qu'ils sachent tout ce que cet événement nous a causé de douleur. Certes, nous étions loin de penser que nos troupes nous affligeraient dans ce que nous avons de plus cher. Nous demandons au Dieu très-haut de n'avoir point à regretter désormais des faits semblables à ceux qui viennent de se passer. Nous le supplions de nous inspirer des actions bonnes et utiles, et de nous faire atteindre le but de nos désirs à l'aide du concours bienveillant de nos amis. Dieu est le sûr guide vers tout ce qui est juste. Salut. »

Tandis que l'hiver suspend le cours des opérations militaires, les Russes fortifient d'une manière formidable le côté nord de la rade de Sébastopol. Voici quelques détails sur ces défenses : Le sommet du plateau Constantin est maintenant couvert d'une fortification à laquelle il serait difficile de donner un nom appartenant à l'art illustré par Vauban. C'est un amas de batteries et de contre-batteries de cavaliers et de redoutes réunis entre eux et rattachés au fort Constantin par de nombreux chemins couverts. En arrière du fort Constantin se trouve une petite baie dans laquelle existent plusieurs grands magasins. Il y a deux batteries au fond de cette baie, et les Russes travaillent à en élever une troisième. Après le fort Constantin, vient le fort Catherine, aussi construit en granit, avec

une double rangée de casemates et d'embrasures. Il a été renforcé par de nouveaux ouvrages en terre, et sa partie supérieure, c'està-dire la terrasse, est couronnée par une batterie à barbette de canons et de gros mortiers. Ce fort à la forme du carré allongé, dont l'angle faisant face au port est arrondi, tandis que l'autre angle du même côté est flanqué d'une grande tour crénelée. La partie du côté de la terre est défendue par deux fortes tours, de larges fossés et un ouvrage à cornes situé sur une petite langue de terre qui s'avance du côté du port. Deux ouvrages en terre, armés chacun de 14 canons, ont été élevés à droite et à gauche du fort. Un peu audessus de ce fort, et sur un plateau intermédiaire, se trouve une autre forte batterie, et sur le sommet du plateau existe une vaste construction servant comme une sorte d'ouvrage avancé à la citadelle. Entre cette fortification et celles dont il a été question plus haut existe une redoute armée en canons d'un très-fort calibre. Après le fort Catherine, il y a une autre pointe sur laquelle les Russes ont creusé dans la terre et dans le rocher une série de fortifications, établies sur les proportions les plus gigantesques, ce qui fait que cette pointe se trouve transformée en une citadelle. Il paraît qu'il y a là plusieurs rangées de batteries, des casernes pour les troupes, etc. En arrière de cette pointe on peut apercevoir quelques petites maisons ou magasins et quelques petits navires sur le rivage. Celui-ci est défendu par une forte batterie qui occupe tout le contour de la baie jusqu'au fort Siverna, qui est par lui-même une réunion de batteries superposées les unes sur les autres et défendu du côté de terre par un large fossé. A droite du fort Siverna, on a coulé quelques bateaux à vapeur : vient ensuite un autre village ou réunion de cabanes et de magasins protégés par deux batteries. Tous les travaux dont nous venons de parler sont commandés par la citadelle, dont les ouvrages ont été tellement augmentés, que tout ce qui en existait primitivement se trouve maintenant caché derrière l'immense ouvrage exécuté tout récemment.

L'année 1855, toute chargée d'événements, vient de tomber, comme ses devancières, dans le gouffre du passé. Que nous apportera l'année qui commence? Nul ne pourrait le dire. L'armée alliée va passer le reste de l'hiver dans des camps auxquels la démolition de Sébastopol a fourni les matériaux d'un baraquement plus comfortable que par le passé. Pendant ce temps d'inaction militaire en Orient, l'activité diplomatique se ranime en Europe comme pendant l'hiver dernier, pour procurer une solution pacifique à ce grand conflit. Nous faisons des vœux pour la paix; mais, si les parties belligérantes ne peuvent s'accorder, il faut s'attendre pour le printemps prochain, de la part des alliés, à de nouvelles combi-

naisons, à des entreprises d'une portée inattendue, dans la Baltique aussi bien que dans la mer Noire, à un développement considérable de forces de part et d'autre, et à quelqu'une de ces opérations marquantes qui influent sur la destinée finale de la guerre.

Depuis que nous avons écrit les lignes qui précèdent, un grand évépement est venu subitement changer, d'une manière complète, la face des choses, et à la perspective d'une guerre plus acharnée, par suite des préparatifs de destruction des nations belligérantes, a fait succèder l'espérance motivée d'une paix prochaine, assise sur des basts sulides et durables. L'Autriche avait, par l'entremise du comte Esterhany, enjoint à la Presse d'adhèrer purement et simplement aux conditions qu'elle lui soumettait au nom des puissances alliées. Le cabinet de Saint-Pétersbourg avait essayé, selon son habitude, de tergiverser et de gagner du temps en formulant des contre-propositions: Mais l'Autriche, décidée à en finir, posa un mitimatum dont la non acceptation devait être suivie de se coopération d'une manière active à la guerre contre le tzar. Les conseils de la sagesse et de l'humanité furent enfin entendus. Le 17 janvier 1856, à midi et demi, la dépêche suivante était affichée à la Bourse :

Vienne, 16 janvier, 11 heures 15 minutes du soir.

Le ministre de France au ministre des affaires etrangères.

Le comte Esterhazy écrit aujourd'hui de Saint-Pétersbourg que M, de Nesselrode vient de lui notifier l'acceptation pure et simple des propositions contenues dans l'ultimatum, lesquelles propositions deviont servir de préliminaires de paix.

Signé: Le commissaire de la Bourse, G. Hubault.

En acceptant l'ultimatum de l'Autriche, la Russie a formellement accepté : le l'abolition de son protectorat sur les provinces danu-biennes ; la réorganisation et l'indépendance de ces principautés. sur leur initiative et sous l'autorité du Sultan; 20 la libre navigation du Danute sous la surveillance d'une commission européenne, et la rectification de ses frontières danubiennes d'après un trace qui est mentionné dans l'ultimatum; 3º la neutralisation commerciale de la mer Noire; la suppression de tous les arsenaux marítimes qui existent dans cette mer; l'interdiction d'avoir dans l'Euxin d'autre marine militaire que quelques bâtiments légers destinés au service des côtes; 40 l'indépendance absolue du Sultan, la liberté de ses résolutions pour tout ce qui concerne ses sujels, à quelque culte du'ils appartiennent.

La réglementation de tous ces points peut fournir matière à des

délibérations, mais leur principe, défini déjà par tous ses détails essentiels d'exécution, ne peut plus être discuté. Il est admis par

toutes les parties; il est devenu leur loi commune. Voici la partie du discours de la reine d'Angleterre, à l'ouverture du Parlement, qui se rapporte à ce fait capital :

« Mylords et Messieurs. Depuis la clôture de la dernière session du Parlement, les armes des alliés ont obtenu un succès signalé et im-

portant: Sébastopol, legrand rempart de la Russie dans la mer Noire, a cédé devant la constance persévérante et la bravoure intrépide des forces alliées. Les préparatifs maritimes et militaires pour l'année prochaine ont nécessairement occupé ma sérieuse attention. Mais tout en étant bien décidée à ne négliger aucun effort qui fût de nature à donner de la vigueur aux opérations de la guerre, j'ai jugé de mon devoir de ne décliner aucune ouverture qui pourrait raisonnablement offrir une chance de paix sûre et honorable. En conséquence, lorsque l'empereur d'Autriche m'a récemment offert, ainsi qu'à mon auguste allié l'empereur des Français, d'employer ses bons offices auprès de l'empereur de Russie pour tâcher d'amener un arrangement amiable des questions en litige entre les parties contendantes, j'ai, de concert avec nos alliés, consenti à accepter l'offre ainsi faite, et j'ai la satisfaction de vous annoncer qu'on s'est arrêté à certaines conditions, qui, je l'espère, pourront servir de base à un traité général de paix. Des négociations relatives à ce traité s'ouvriront bientôt à Paris. Dans la direction de ces négociations, j'aurai soin de ne pas perdre de vue les objets pour lesquels la guerre a été entreprise, et il me paraîtra juste de ne diminuer en rien mes préparatifs maritimes et militaires, jusqu'à ce qu'un traité de paix satisfaisant ait été conclu. Bien que la guerre dans laquelle je me trouve engagée ait été amenée par les événements survenus dans le midi de l'Europe, mon attention n'a pas été entièrement distraite de la situation des affaires dans le Nord, et, conjointement avec l'empereur des Français, j'ai conclu avec le roi de Suède et de Norwége un traité contenant des engagements définitifs, application à ca convergienté et qui tendent à maintain l'équillère du bles à sa souveraineté et qui tendent à maintenir l'équilibre du pouvoir dans cette partie de l'Europe. J'ai également conclu un traité d'amitié, de commerce et de navigation avec la république du Chili. J'ai donné ordre que ces traités soient mis sous vos yeux. »

On voit, par ce passage du discours de la reine d'Angleterre, que les conférences de paix doivent s'ouvrir à Paris. La situation, au moment où nous terminons ce volume, est donc profondément modifiée. Aux hésitations de l'Europe centrale a succédé la ligue morale de tous les grands États européens et même l'alliance de plusieurs d'entre eux contre la politique russe. Au vague et à l'ambiguïté des questions posées, a succédé une formule claire, nette, indiscutable, qui ne laisse à l'œuvre des conférences que des points secondaires à fixer et à définir. Cette situation paraît d'ailleurs dominée de toutes parts par un désir loyal de voir se rétablir la paix. Aussi bien que la Russie, l'Occident aspire à déposer des armes qui ne sont plus de notre époque et qui font obstacle aux progrès moraux et matériels de la civilisation. Nous avons montré avec éclat ce que nous pouvons sur les champs de bataille. Notre gloire ne nous fait pas oublier toutes les conquêtes qui nous restent à accomplir dans le champ de la moralité, de l'intelligence et de la richesse publique.

• •



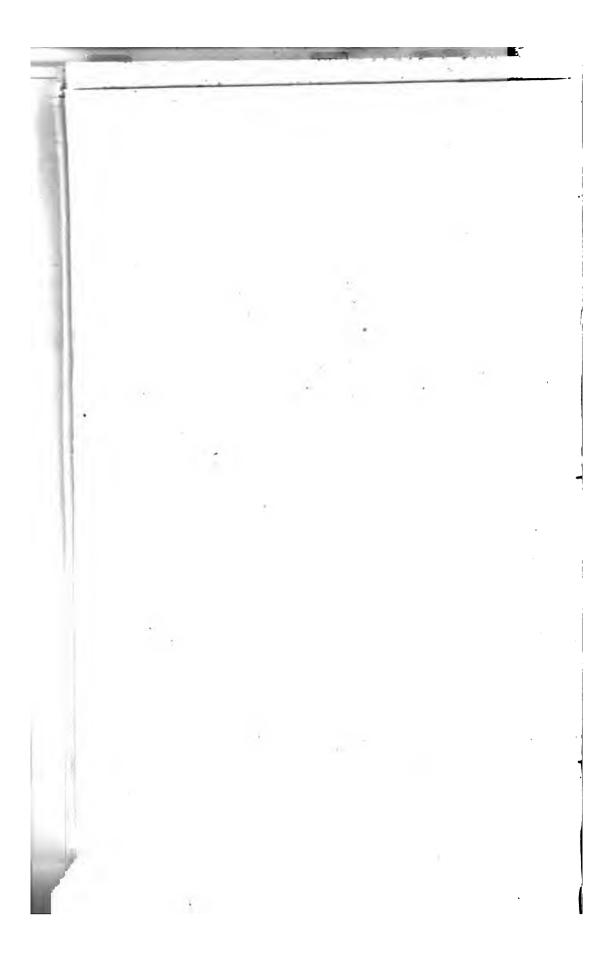

## TABLE DES MATIÈRES.

| AVART-PROPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Origine de la crise actuelle. — La question des Lieux-Saints. — La question du Protectorat. — Passage du Pruth. — Envahissement des provinces danubiennes. — Combat de Toprak-Kalé — L'escadre franco-anglaise franchit les Dardanelles. — Bataille d'Oltenitza. — Prise du fort Saint-Nicolas. —                                                                                                                                                                                                                               | 7  |
| Bataille de Tiflis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| près de Calafat. — Lettre de Napoléon III à l'empereur Nicolas. — Réponse<br>du tzar. — Circulaire de M. Drouyn de Lhuys. — Déclaration de guerre à la<br>Russie par la France et par l'Angleterre. — Insurrection de quelques popu-<br>lations grecques de l'Empire ottoman. — Dispositions en France et en Angle-                                                                                                                                                                                                             |    |
| terre pour l'envoi d'un corps d'armée en Turquie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| nube par les Russes et leur invasion dans la Dobrutscha. — Avantage remporté par les Turcs près de Turtukal. — Prise et incendie de la ville de Kustenji par les Russes. — Traité de la France et de l'Angleterre avec la Turquie. — Départ d'un convoi de troupes françaises du port de Toulon. — Premières hostilités entre les puissances occidentales et la Russie. — Importance des                                                                                                                                        |    |
| événements qui se préparent. — Chant de guerre des Cosaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 |
| glaise le Tiger. — Combats d'Usurguet et d'Ardaghan en Asie. — Proclamation du maréchal Paskewitch. — Siége de Silistrie. — Défense héroique des Turcs. — Bombardement. — Retraite des Russes. — Bataille de Giurgewo. — Combat d'Oltenitza. — Attaque de Soulina. — Mort du capitaine Parker. — Mort du duc d'Elchingen. — Reconnaissance de Cronstadt. — L'amiral Plumridge dans le golfe de Bothnie. — Bombardement de Bomarsund. — Allocution de l'empereur Napoléon III à l'armée expéditionnaire sous les ordres du géné- |    |
| ral Baraguey-d'Hilliers. — Départ de ce corps de troupes. — Proclamation de l'amiral Parseval-Deschênes. — Composition de l'armée française en Orient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| -Préparatifs pour une expédition contre la Crimée Importance des événe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ments qui se préparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 |
| du maréchal de Saint-Arnaud. — Investissement de Sébastopol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 |
| tissement de Sébastopol. — Ouverture de la tranchée. — Bombardement par terre et par mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 |
| Suites des batailles de Balaclava et d'Inkermann. — Bataille d'Indjedéré, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 |
| Asie. — Tempête du 14 novembre. — Perte de vaisseaux anglais et français. — Traité d'alliance entre l'Autriche, l'Angleterre et la France. — Hivernage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| des troupes alliées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 |
| État des défenses de Sébastopol en avril 1855. — Second bombardement. — Rem-<br>placement du général Canrobert par le général Pélissier. — Affaire des 22 et<br>23 mai. — Expédition de la mer d'Azof. — Débarquement à Balaclava d'un                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

| ce qui se passe amisantifut es Busse. — factame<br>sier. — Effectif des armées et des flottes des divers i<br>mée turque d'Asie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ujon spinskijeral Pélis-<br>Stats de l'Europe, — Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Suite de l'expédition dans la mer d'Azof. — Importa complis. — Mouvements des flottes alliées dans les 1 de navires ennemis. — Les défenses de Cronstadt. des Russes. — Violation du drapeau parlementaire 7 juin; assaut infructueux du 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ners du Nord. — Prises<br>— Machines infernales<br>des alliés. — Combat du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| Nouvelles sorties des Russes. — Incendie à Constantin<br>dement de Sweaborg. — Description de cette ville<br>— Lettre de l'Empereur au général Pélissier. — Nou<br>faveur des soldats de l'armée de Crimée. — Déc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bataille de Traktir.<br>velles mesures prises en<br>outagement de l'armés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Bataille de la Tchernaia ou de Traktir. — Aperça da te cuments officiels. — Rapport du général Pélissier. — sur le général russe Read, tué dans le combat. — Rintendant général de l'armée. — Rapport du vice-amerapport du général Gortschakoff. — Appréciation de du jour des général Gortschakoff. — Appréciation de du jour des général Pélissier, La Marmora, Sir Lettre de l'empereur Napoléon au général Pélissier. tive à l'enlèvement des blessés. — Épisodes. — Les ros à quatre pattes. — Un tambour russe. — Un ereur Nicolas. — Réclamation. — Il faut rendre justi les Busses à afforcent de s'emparer du commerce de l., l'Amour. — Nouvelle expédition contre Petropaulow place par les Russes. — Les chiens du Kamtchath presqu'ile sibérienne. — Dépêche de l'amiral Bruce. panloviski. — Les îles Aléoutiennes. — Incendie de Descripțion de la foire de cette ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neatre de l'affaire. — Do- Ordre de bataille frouvé apport de M. Blanchot, iral Bruat. — Extrait du ce document. — Ordres npson, Gortschakoff. — — Correspondance rela- blessés russes. — Un hé- r-calembour de l'empe- ce même à un ennemi. 226 a Chine. — La Russie et chi. — Abandon de cette a. — Température de la — Destruction de Pétro- Nishni. — Novgorod. —  Mineure, — Un primes infructueuses contre | 3 |
| Préparatifs du dernier bombardément et de l'assaut du nouvel ambassadeur de la Ports à Paris. — Nouvel ambassadeur de la Ports à Paris. — Nouvel ambassadeur de la Ports à Paris. — Nouvel dernier de l'assaut de | re Sébastopol. — Arrivée relles de la croisière de la croisière de la dans la mer d'Azof. — Silion et inauguration d'un rrivée de nouveaux renert. — Les médeins allement. — Scène touchanté par les Russes. — Immissarmées alliées. — Deratranchée. — Une bonne de la cruis de cette nou-constantinople , à Turin , Le général Pélissier est                                                                    |   |
| nommé maréchal de France. — Le vice-amiral Br<br>d'amiral. — Documents officiels. — Rapports du ma<br>ral Riel, de l'intendant général Blanchot, du généra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nat est élevé à la dignité<br>réchal Pélissier , du géné-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 |

| Ordre d'attaque donné par le général Simpson. — Ordre du jour des généraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mac-Mahon, de Salles et Bosquet Ordre du jour du maréchal Pélissier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Lettre de la reine d'Angleterre. — Dépêche du prince Gortschakoff. — Corres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| pondances particulières. — Épisodes de l'assaut. — Destruction de la flotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| russe. — Traits d'héroïsme. — Aspect de Sébastopol après l'assaut. — Bravo!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| la garde. — Entrez sans frapper. — La chasse aux matous. — Honneur aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| zouaves! — Ordre du jour de l'amiral Bruat. — Etat des vaisseaux coulés par les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Zuness va demand par de manage and de la contraction de la contrac | 303 |
| Nouveaux croquis de Sébastopol. — Canons pris sur l'ennemi. — Obsèques des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| officiers tués. — Notice nécrologique sur les généraux Rivet, de Pontevès, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Saint-Pol, Breton et de Marolles. — Similitude de l'affaire du 8 septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| avec la bataille de la Moskowa. — Esquisse de cette bataille. — Beau trait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| d'Omer-Pacha. — Fouilles à Kertch. — Dates mémorables de l'expédition de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Crimée. — Monument commémoratif. — Justice rendue à l'Angleterre. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Bombardement des forts du Nord et départ des flottes alliées Pertes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| l'ennemi Ordre du jour et rescrit d'Alexandre II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336 |
| Rapport du prince Gortschakoff sur la prise de Sébastopol. — Comment s'o-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| pera l'évacuation de la ville. — 3,000 amputés. — Disserents traits de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| la vie de l'amiral Nachimoss La poésie et la chou croute M. Mala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| koff et sa tour. — Aperçu historique sur Sébastopol. — Panorama de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ville après l'occupation. — Les bibliothèques et le théâtre. — Le cimetière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| de Cathcart's-Hill. — M. de Ségur et Catherine II. — Naissance de Sébasto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| topol. — Traits de courage et de dévouements. — Récit d'un prisonnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| français. — Lei général Anaskasieff. — Sa fille. — Acte d'amour fillal. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Déblaiemant de Sébastopol. — Partage du butin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aK9 |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
| Avantage remporté par les Russes en Asie. — Leur échec à l'attaque de Kars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| - Conséquences de cette défaite Le soldat d'un sou Combat de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Koughil. — La cavalerie et l'artillerie russes. — Ordres du jour du maré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| chal Pélissier. — Combat contre les Cosaques près de Kertch. — Prise de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Kinburn. — Les honneurs de la guerre. — Description de Kinburn et d'Ot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| chakoff. — Les Russes font sauter cette dernière ville. — Conséquences de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ce fait. — Kerhson et Nicolaief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363 |
| Effet des batteries flottantes dans l'attaque de Kinburn. — Nouveaux détails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| sur la prise de cette ville. — Expédition contre Taman et Fanagoria. — Des-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| truction de la ville de Gheisk Explosion de deux parcs d'artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 394 |
| Destruction de Sébastopol. — Campagne d'Omer-Pacha en Asie. — Bataille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| de l'Ingour Prise de Kars par les Russes Mort de l'amiral Bruat, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Discours de l'Empereur Napoléon pour la clôture de l'Exposition universelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| - Arrivée du roi Charles-Emmanuel en France Attaque des avant-pos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| tes français par les Russes. — Escarmouche près de Certch. — Entrée à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Paris de la garde impériale et des régiments revenus de Crimée. — Allocu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| cution de l'empereur. — Hommage poétique aux troupes victorieuses. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Traité d'alliance avec la Suède. — Conséquences de ce traité. — Occupation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| de l'île d'Auroup. — Affranchissement des esclaves en Moldavie. — Amnistie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠   |
| accordée par le czar aux Polonais. — Attaque d'un poste français à Constanti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| pople - Ordre du jour du bev de Tunis Nouvelles fortifications élevées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| par les Russes sur la partie nord de Sébastopol. — Mouvements diplomati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| gres pour amener la paix. — Fin des événements de 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406 |





Libraries mia

· date due.

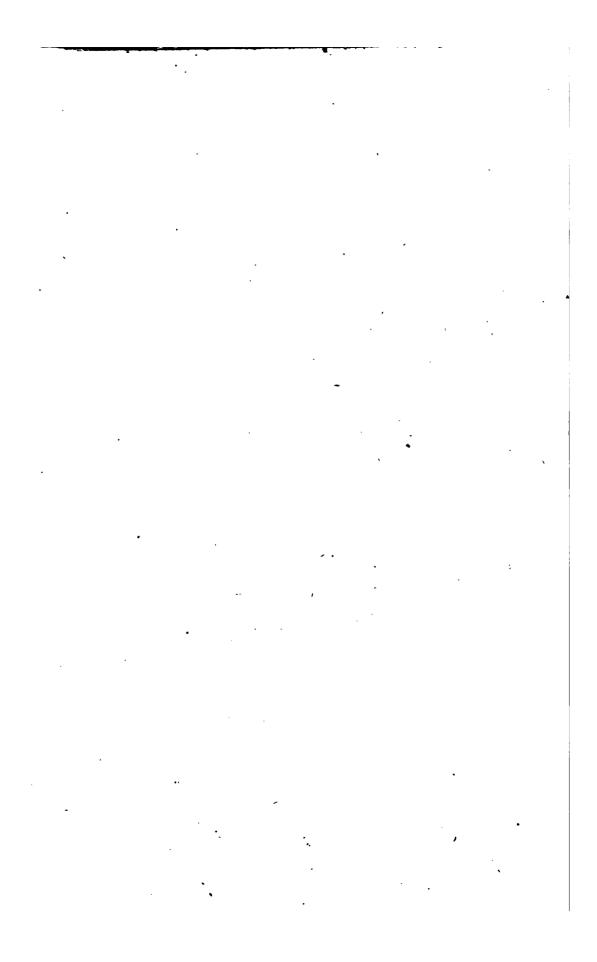

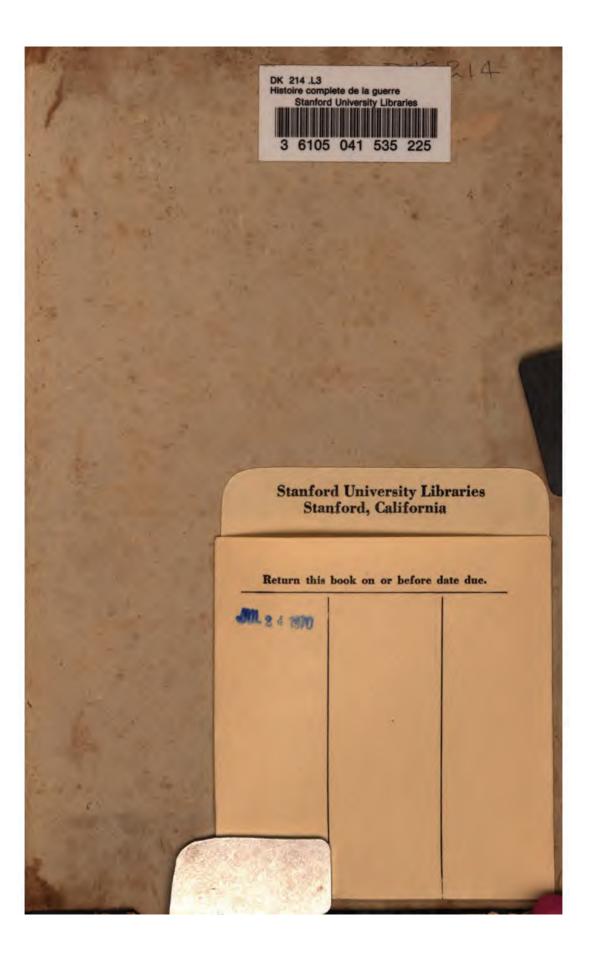

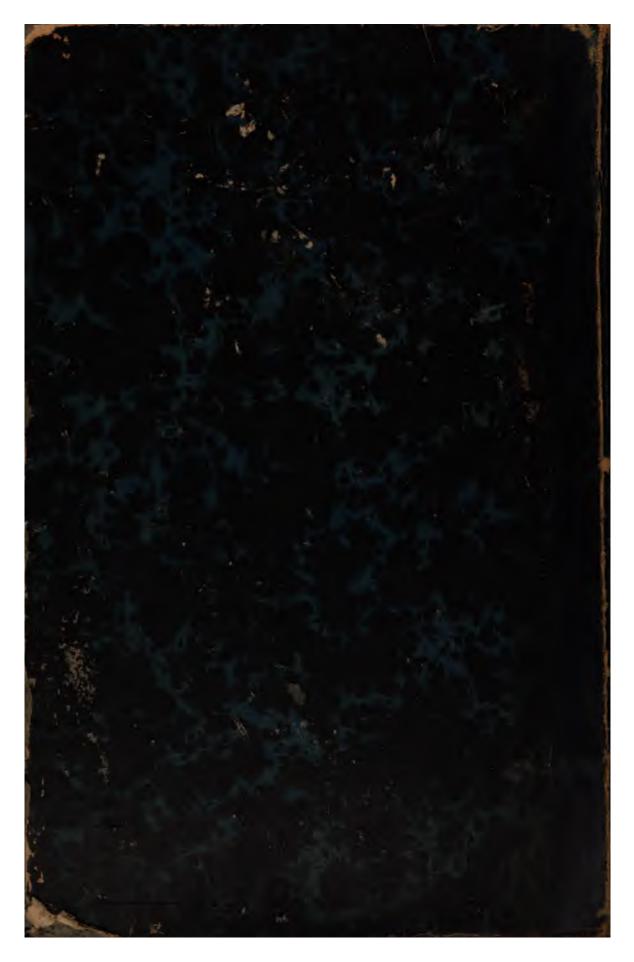